

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

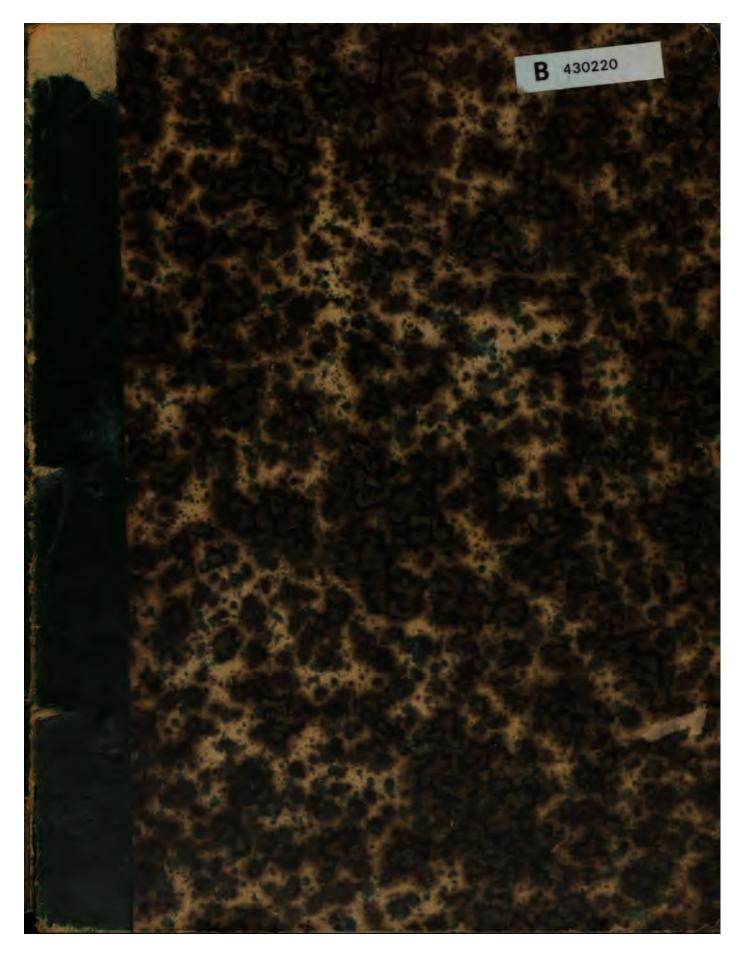





. • • 

|   |  |     | • |  |
|---|--|-----|---|--|
|   |  |     |   |  |
|   |  | •   |   |  |
|   |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |
| • |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |
| • |  |     |   |  |
|   |  |     | • |  |
|   |  | · . | • |  |
| • |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |

\*·\* • -

## **RECHERCHES**

SUR

# LES ÉTOFFES DE SOIE D'OR ET D'ARGENT

PENDANT LE MOYEN AGE

Cet Ouvrage, tiré à deux cent cinquante Exemplaires, se trouve chez M. Leleux, Libraire, rue des Poitevins, n° 11.

## RECHERCHES

SUB

# LE COMMERCE, LA FABRICATION

## ET L'USAGE

DE

ÉTOFFES DE SOIE, D'OR ET D'ARGENT

ET AUTRES TISSUS PRÉCIEUX

EN OCCIDENT, PRINCIPALEMENT EN FRANCE

PENDANT LE MOYEN AGE

FRANCISOUE-MICHEL

TOME PREMIER

## **PARIS**

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET

RUE DE VAUGIRARD, Nº 9

M DCCC LII

Econ. Hist. Champion 4-26-26 13214 2 vols.

#### A MONSIEUR

## N. YEMENIZ,

MANUFACTURIER & LYON,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES FRANÇAIS, ETC.

MON CHER ET HONORABLE AMI,

De toutes les personnes qui vous connaissent, et le nombre en est grand, il en est peu qui sachent de combien de choses s'occupe votre esprit si actif, si curieux, si pénétrant, en un mot si bien doué. Pour les habitués de la salle Silvestre, pour les bibliophiles, vous êtes le collecteur le plus délicat des trésors de la littérature grecque de tous les temps et des productions de la littérature française du moyen âge, le patron le plus enthousiaste des Bauzonnet, des Niedrée et des autres

princes des relieurs modernes. Pour vos compatriotes comme pour les miens, parmi lesquels une bonne étoile vous a conduit d'Orient, votre nom n'éveille le plus souvent que l'idée d'un grand manufacturier, plein de goût, de probité et d'honneur. Il est rare qu'en dehors de votre cercle intime on se rende complétement compte de la ressemblance que vous avez avec ces grands négociants d'autrefois dont je tais le nom pour ménager votre modestie; et tel vous parle livres et reliures, qui est loin de se douter que vos étoffes d'ameublement valent bien au moins, pour le dessin et le fini de l'exécution, ces chefs-d'œuvre pour lesquels vous exaltez si fort les artistes dont je viens de prononcer le nom, artistes dont la célébrité n'a rien à perdre de ce qu'elle est ignorée de ceux qui apprécient vos belles étoffes sans se soucier de vos beaux livres, de vos éditions rares.

Admis dans votre bureau de commerce, comme dans votre cabinet d'objets d'art, pendant le court séjour que je fis à Lyon en 1850, je profitai de la circonstance, moins pour puiser des lumières bibliographiques et récréer mes yeux de la vue des admirables reliures que renferme votre bibliothèque, que pour m'instruire des progrès, et, jusqu'à un certain point, des procédés d'une industrie qui, entre vos mains, est devenue un art. Je n'oublierai pas de sitôt avec quelle complaisance, avec quelle patience vous avez bien voulu satisfaire une curiosité qui ne date pas d'hier; car mille

fois, dans le cours de ma carrière d'éditeur, j'ai rencontré des noms de tissus, plus ou moins précieux, dont il m'a toujours été impossible de déterminer l'équivalent d'une manière précise. J'avais avec vous une admirable occasion de porter la lumière où les érudits n'ont trouvé jusqu'à présent qu'incertitude et doute; mais je n'avais point songé à recueillir tous les éléments de la question qu'il s'agissait de résoudre. Vous voulûtes bien m'engager à entreprendre ce travail, je n'hésitai pas une seule minute, sûr de votre concours et de celui de mes amis. Dieu merci, ni l'un ni l'autre ne m'a manqué, et toutes les générosités se sont unies pour assurer l'existence d'une œuvre, qui conçue et élaborée en province, où les travaux du genre des miens sont si pénibles, fût, sans ce concours, difficilement arrivée à terme. Souffrez donc que je nomme ici MM. Michel Amari et Charles Defrémery, qui ont bien voulu me prêter le secours de leur érudition dans les langues orientales, MM. Ferdinand Wolf et Adelbert Keller, dont les communications de textes allemands m'ont été si précieuses, et M. Édélestand du Méril, auquel je ne me suis jamais adressé en vain toutes les fois que, du fond de ma retraite, j'ai eu besoin de collationner ces mêmes textes et des citations de manuscrits.

Avec l'aide de ces savants, qui sont si heureux de faire de leur science un présent à l'amitié laborieuse, et avec le concours accidentel de quelques autres personnes, parmi lesquelles je ne dois pas oublier M. Camille Beauvais, directeur de la magnanerie de Sénart, j'ai donc pu, mon honorable ami, élever un monument où l'effort et le soin patient du travailleur, j'ose le dire, se retrouvent à chaque ligne, à défaut d'autre mérite. Tel qu'il est, je vous l'offre, vous priant de l'agréer comme un faible témoignage de mon respectueux et bien affectueux dévouement.

FRANCISQUE-MICHEL.

Bordeaux, 25 février 1851.

## RECHERCHES

SUR

L'USAGE LE COMMERCE, LA FABRICATION

DES

ÉTOFFES DE SOIE, D'OR ET D'ARGENT.

L'art de mêler l'or à la laine, pour en former un tissu La fabrication précieux, remonte à une haute antiquité; suivant Pline, il faut en faire honneur au roi Attale, dont le nom resta attaché aux étoffes de ce genre'. Le même écrivain nous apprend, d'après un certain Verrius, que Tarquin l'Ancien

remonte à une baute antiquité.

Plin., Hist. Nat., lib. VIII, cap. LXXIV. Ailleurs, liv. XXXIII, chap. XIX, le même écrivain en parle comme d'une invention des rois d'Asie, invento regum Asiæ.

Les souverains de l'Orient faisaient souvent aux autres des présents de ces étoffes. C'est ainsi que Pharasmane ayant envoyé à l'empereur Adrien de superbes cadeaux, entre autres des chlamydes ornées d'or (auratas quoque chlamydes). Adrien, pour se moquer de l'envoi, fit revêtir de pareilles chlamydes trois cents criminels, qu'il exposa ensuite dans l'arène. Voyez Spartien, Adrian. imp.,

Le témoignage de Pline, relatif à l'invention d'Attale, est confirmé par Servius, qui, dans son commentaire sur le v. 25 du liv. III des Géorgiques, dit que le mot auloa, tentures, vient de ce qu'elles furent d'abord inventées à la cour d'Attale, roi d'Asie, quod primum in aula Attali regis Asiæ inventa sunt. Je ne me crois donc

avait triomphé revêtu d'une tunique d'or ', et que lui-même avait vu la femme de Claude, Agrippine, assister, près de son mari, au spectacle d'une naumachie, couverte d'une tunique d'or pur tissé '. Tels étaient les habits trouvés à Rome dans deux urnes funéraires, et le galon d'or trait recueilli dans les ruines d'Herculanum'; mais plus ordinairement le fond de ces étoffes d'or était de laine, comme sans doute les draperies blanches qui servirent aux funérailles de Néron',

pas autorisé à émettre la conjecture que les étoffes attaliques pouvaient bien devoir ce nom à celui d'Attalie, ville de la Pamphylie, bâtie par Attalus.

<sup>5</sup> Winkelmann, Histoire de l'art de l'antiquité, traduite... par M. Huber. A Lespzig, M. DOC. LXXXI., in-4°, liv. IV, ch. v; tom. II, pag. 168, 169. — Fougeroux de Bondaroy, Recherches sur les ruines d'Herculanum, etc. A Paris, chez Desaint, M. DOC. LXX., in-8°, pag. 95.

Les mentions d'habits d'or on tisses de fils d'or ne sont point rares dans les écrivains de l'antiquité; malheureusement ils ne se donnent point la peine de nous apprendre de quelle façon il faut entendre les expressions dont ils se servent. Par exemple, Suétone, parlant d'un pont que Caligula fit élever sur la mer entre Baïes et Pouzzoles, ajoute: « Deux jours durant, il ne fit que passer et repasser sur ce pont: le premier jour, sur un cheval magnifiquement harnaché, une couronne de chêne sur la tête... et sur les épaules une chlamyde d'or, insignique quernea corona... aureaque chlamyde. » C. Sueton. Tranq., C. Calig., cap. xix.

Dans une lettre écrite à Rome vers l'an 383, à Eustochie, sur les devoirs d'une vierge chrétienne, saint Jérôme exhorte cette sainte fille « à éviter la société de celles qu'enorgueillissent les dignités de leurs maris, et qui, sans cesse escortées de gardes et d'eunuques, portent des robes tissues de fil d'or. » — « Dépouillée de vos vêtements tissus d'or, dit-il plus loin, vous pouvez vous efforcer de plaire par la simplicité de votre costume. »

Je n'ai point parlé des étoffes d'argent, parce qu'il en est rarement question dans les auteurs anciens. Le seul exemple que j'en connaisse se trouve dans l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, qui parle avec une grande admiration d'un vétement d'argent avec lequel Hérode Agrippa se rendit un jour au théâtre. Voyez liv. II, ch. ix.

Il est encore question de ces étoffes dans Properce, liv. II, élég. xxxII, v 12, et dans Silius Italicus, liv. XIV, v. 659.

<sup>1</sup> Plin., Hist. Nat., lib. XXXIII, cap. xix.

<sup>2</sup> Ibidem.

<sup>4 «</sup> Funeratus (Neronis) impensa ducentorum millium, stragulis albis auro intextis, » etc. C. Suet. Tranq., Tiber. Nero, cap. 11.

et il en fut ainsi jusqu'au moment où la soie devint assez commune en Orient pour que l'on pût remplacer cette substance par l'autre, et songer à augmenter l'éclat et le prix de cette dernière. Les étoffes d'or rentrent donc de très-bonne heure dans la catégorie des soieries. Désormais nous ne les séparerons plus.

Je n'ai rien à dire sur l'histoire de la soie comme matière; c'est là un sujet qui a été amplement traité, même en Amérique<sup>1</sup>. Pour ce qui est de l'origine de la soie, elle est aujourd'hui suffisamment connue. Un siècle avant M. Klaproth, de Brotier et de qui a inséré dans le Journal asiatique de Paris un mémoire intitulé Conjecture sur l'origine du nom de la soie chez les anciens, dans lequel il démontre que les Sères de l'antiquité étaient véritablement des Chinois, Mahudel avait lu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres un travail qui fut inséré dans le tom. V des Mémoires de cette compagnie, pag. 218-230. Laissant de côté les écrivains orientaux, qui

Histoire de la soie chez les anciens. Mémoires de Klaproth, de Mahudel, M. Pardessus.

Parmi les livres annoncés à la fin de l'édition américaine de l'History of Spanish Literature, by George Ticknor, s'en trouve un sous le titre de History of Silk, Cotton, Linen, Wool, etc. New-York, Harper and Brothers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez, entre autres ouvrages, Il Filugello, o sia il baco da seta, poemetto... dell' abate Gianfrancesco Giorgetti, etc. In Venezia, appresso Pietro Valvasense, MDCCLII, in-4°. Ce poëme est suivi de notes érudites et d'une savante dissertation sur l'origine de la soie.

Suivant les Chinois, ce fut Tchin ou Sin, fils ainé de Japhet, conséquemment petit-fils de Noé, « qui enseigna à ses enfans la peinture et la sculpture, et l'Art de préparer la soye pour en faire plusieurs sortes d'étofes, et en un mot, l'on prétend que la plus grande partie des ouvrages qui sont encore aujourd'huy en vogue dans la Chine, et dont tous les Etrangers font si grand état, sont de son invention. » Bibliothèque orientale..., par M. d'Herbelot, tom, III. A la Haye, MDCC LXXVIII, in-4°, pag. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tom. II. A Paris, chez Dondey-Dupré, 1823, in-8°, pag. 243, 244. Les pag. 245-247 renferment une Addition à la note précédente, par M. Abel-Rémusat.

vraisemblablement lui étaient étrangers, aussi bien que ce qui, dans son sujet, se rapportait à l'histoire naturelle du ver à soie et du mûrier, le savant académicien se borna à embrasser l'historique des opinions des anciens sur les causes de la production de ce fil précieux, dont la plupart sont désignées par les noms mêmes qu'ils lui donnaient; il tâcha de fixer l'époque de la connaissance que l'on en avait eue, de déterminer son pays natal, d'indiquer les peuples qui l'en avaient tiré pour le communiquer aux autres nations. « Je rapporterai dans la suite, ajoute-t-il avant d'entrer en matière, les usages que l'on en a faits successivement en différents temps et en divers lieux. » Comme on le voit, Mahudel avait l'intention de composer un ou plusieurs autres mémoires; mais, soit qu'il ait abandonné ce projet, soit que la mort l'ait empêché de le réaliser, toujours est-il que les recherches de ce savant, telles qu'elles nous sont connues, se bornent au travail que nous venons de signaler.

Longtemps après Mahudel, l'abbé Brotier lut à la même Académie, le 15 juin 1784, un mémoire sur les connaissances et l'usage de la soie chez les Romains, mémoire qui parut dans le tome XLVI, pag. 452-462, du recueil où se trouvaient déjà les recherches de son prédécesseur, dont Brotier, soit dit en passant, ne cite pas le nom une seule fois pendant tout le cours de son travail.

A part cette omission, il m'a paru tel qu'on pouvait l'attendre d'un homme aussi versé dans l'antiquité : c'est pourquoi, désespérant de l'augmenter et ne voulant pas le reproduire sous une autre forme, nous nous bornerons à y renvoyer, aussi bien qu'au beau mémoire de M. Pardessus sur le commerce de la soie chez les anciens antérieurement au vr° siècle de l'ère chrétienne, époque où l'éducation des vers à soie a été introduite en Europe <sup>1</sup>.

C'est à partir de cette époque que nous entendons prendre l'histoire des étoffes de soie, des draps d'or et d'argent, et occasionnellement des autres tissus précieux, pour la conduire jusqu'au xvii siècle; non pas que, dans ces limites, le sujet soit entièrement neuf; mais Muratori, qui a essayé de le traiter, n'a guère disserté que sur les tissus en usage en Italie pendant la première partie du moyen âge . Or notre cadre, comme l'indique suffisamment le titre que nous avons adopté, comprend toute l'Europe et le moyen âge entier.

Cette période, à ne voir que l'industrie de la soie, peut se diviser en trois principales, dont la première s'étend depuis l'époque où s'est arrêté M. Pardessus, c'est-à-dire depuis le vre siècle jusqu'au xire, date à laquelle on rapporte communément l'introduction de cette industrie dans l'Europe latine. La seconde comprend le temps que la Sicile d'abord, puis l'Italie continentale, est restée en possession, concurremment avec l'Orient, de fournir de soie les autres peuples de l'Europe; enfin, la troisième correspond à l'époque où ces derniers, s'affranchissant du tribut qu'ils payaient aux Italiens et aux Levantins, fabriquèrent des étoffes, d'abord pour leur propre consommation, puis pour l'usage de ceux qui les en avaient fournis si longtemps.

Nos recherches ne comprennent que le moyen âge, du vr° au xvr° aiècle.

Division de cette période.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Mémoires de l'Institut royal de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, tom. XV, 1<sup>rd</sup> partie, pag. 1-47. Voyez encore Textrinum Antiquorum: an Account of the Art of weaving among the Ancients. Part. 1. On the raw Materials used for weaving, etc. By James Yates, etc. London: Taylor and Walton, 1843, in-8°, book I, ch. vi, pag. 160-249.

De Textrina et vestibus sæculorum rudium, dissertatio vigesima-quincta. (Antiquitates Italicæ medii ævi, tom. II, col. 399-436.)

I.

Draps d'or et d'argent Parlons en premier lieu des tissus les plus riches, nous voulons dire des draps d'or et d'argent.

Comme nous le disions il n'y a qu'un instant, du moment que la soie fut devenue assez commune en Orient pour que l'on pût la substituer à la laine, on dut renoncer à faire de celle-ci la base de cette sorte de tissus, et la matière qui jusque-là avait occupé le premier rang, descendit sans retour au second.

Robes, tentures, vêtements, ornements notables en étoffes d'or. Je suis donc porté à croire que plusieurs robes d'or, dont le souvenir nous a été conservé par d'anciens écrivains du moyen âge, nommément l'habit que Charles le Chauve offrit au pape Nicolas I<sup>er</sup>, n'étaient point d'or purement et simplement, comme la fameuse tunique d'Agrippine, et celles d'Héliogabale<sup>2</sup>, qui, pendant sa vie privée, avait pour tapis de table des étoffes d'or <sup>3</sup>, ni de laine mêlée de fil d'or, comme les étoffes attaliques, mais de soie brochée d'or, comme les vêtements de femme que Marc-Aurèle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast. Biblioth., De Vitis Roman. Pontif., nº cvu. Nicol. I, A. C. 858. (Revum Italiourum Scriptores, tom. III, pag. 258, col. 2, B.)

<sup>\*</sup> Æl. Lamprid., Anton. Heliogabal., cap. xxII.

<sup>5</sup> Ibidem, cap. xix. Cf. Alex. Sever., cap. xxxvi.

Trébellins Pollion dit aussi de Gallien que toutes ses nappes étaient d'étoffes d'or : « Mantilibus aureis semper stravit. » Gallieni duo, cap. xvi.

Ces étoffes étaient-elles tissues d'or, ou de laine ou de toile brochées de ce métal? En vérité, nous ne saurions le dire. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à la même époque il y avait de la toile dans le tissu de laquelle il entrait de l'or. On le voit par un passage de la vie d'Alexandre Sévère, qui regardait comme une folie, dit Lampride, de faire un pareil mélange, dont l'effet était d'ajouter la roideur à l'àpreté. Voyez ch. xxxxx.

trouva dans le trésor privé d'Adrien 1, et les habits que l'on remarqua à la vente du mobilier de Commode 2. Telles étaient sans doute les tentures tissues d'or et enrichies de perles, dont Dagobert, assisté de l'orfévre saint Éloi, qui était devenu son ministre, couvrit entièrement les murs et même les colonnes de l'église de Saint-Denis qu'il avait construite 3; tels étaient vraisemblablement les quatre pièces d'étoffes offertes par l'empereur Justinien à l'église de Saint-Pierre 4, le vêtement d'autel orné de pierres précieuses, dont saint Zacharie enrichit la même basilique 5, celui que saint Adrien fit faire pour l'église de Sainte-Marie ad Præsepe 4, le vêtement moins riche, mais cependant d'une admirable beauté, dù à la munificence de Benoît III 7, la

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jul. Capitolin., M. Antonin. Philosoph., cap. xvII. Voyez aussi l'Abrégé de l'histoire romaine d'Entrope, liv. VIII, ch. xIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jul. Capitolin., Pertinax imp., cap. viii.

Suivant Hérodien, Commode se montrait au public avec une peau de lion et une massue à la main, et portait dessus des toges de pourpre et brochées d'or: Άποδυσάμενος τε τὸ Ῥωμαίων καὶ βασίλειον σχήμα λεοντήν ὑπεστρώννυτο, καὶ βόπαλον μετὰ χεῖρας ἔφερεν, ἀμφιέννυτό τε άλουργεῖς καὶ χρυσοῦφεῖς ἐσθήτας, etc. Lib. I, cap. xɪv.

<sup>\*</sup> a .... per totam ecclesiam auro textas vestes, margaritarum varietatibus multipliciter exornatas, in parietibus et columnis atque arcubus suspendi devotissime jussit. \*\* Gesta Dagob. I\*\*, cap. xx. (Rec. des Hist. des Gaules, tom. II, pag. 585, A.) Cf. Aimoin., Hist. Fr., lib. IV, cap. xxxIII. (Hist. Fr. Scr., tom. III, pag. 115, C)

Sûrement ces splendides tentures n'existaient plus au xm<sup>2</sup> siècle; du moins, à cette époque, nous voyons, dans une occasion solennelle, la vieille basilique en étaler d'autres, moins riches, il est vrai, mais qui pourtant avaient bien leur prix : « Lors quant li abbé de Saint-Denis sot la grant devocion le roy, dit le sire de Joinville, si vint erramment à l'église... et fist tantost parer le moustier de pailes de soie, » etc. Histoire de saint Louis, édit. du Louvre, pag. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anast. Biblioth., De Vitis Roman. Pontif., nº LVII. Joan, II, A. C. 531. (Rev. Ital. Script., tom. III, pag. 128, col. 1, B.)

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup> Id., n° хсп. S. Zachar., A. C. 742. (Ib., pag. 164, col. 1, A.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Id., n° хсvи. S. Hadr., A. C. 772, (Ib., pag. 187, col. 2, A.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Id., n° cvr. Bened. III, A. C. 855. (Ib., pag. 251, col. 1, B.)

5

tenture et l'ornement d'autel rehaussé de perles que le pape Étienne VI donna à deux églises de Rome<sup>1</sup>, et certainemen les précieux vêtements sacerdotaux que le roi Robert offrit à l'église de Saint-Jean-d'Angeli au commencement du x1° siècle <sup>2</sup>.

Chrysoclavum,

Fundates, fundatum. Cette sorte d'étoffe portait, à cette époque reculée, le nom de chrysoclavum, d'auroclavum'; du moins, je le suppose, car les savants sont loin d'être d'accord sur le sens de ces mots'. On n'est guère plus fixé sur la signification exacte du substantif fundatus, fundatum, que l'on retrouve à tout moment dans Anastase le Bibliothécaire, avec une acception analogue, c'est-à-dire comme désignant un tissu précieux dans lequel il entrait de l'or'. Il y en avait de plusieurs espèces, entre autres de couleur pourpre, que le même écrivain appelle porphyreticum'.

Blatthin, blatta.

Ailleurs <sup>7</sup>, il semble indiquer comme synonyme du *funda*tum, le blatthin, autre espèce de tissu, dont il se trouvait deux pièces parmi les présents envoyés, en 824, à Louis le Dé-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast. Biblioth. continuator Gulielmus, n° cxm. Steph. vi, A. C. 885. (*Ibid.*, pag. 271, col. 2, E.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Chronicon Ademari monachi S. Eparchii, apud Labbe, Nov. Bibl. manuscript. libr. Tom. II, pag. 179, lig. 7 et 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « Vestem de chrysoclabo... vestem sericam chrysoclabam, » etc. Anast. Biblioth., De Vitis Roman. Pontif., n° xcvm. Leo III, A. C. 795. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 196, col. 1, B et C.) On pourrait multiplier les exemples.

<sup>4</sup> Voyez, entre autres, Muratori, Antiquit. Ital. med. ævi, tom. II, col. 401.

<sup>\*</sup> Anast. Biblioth., n° xcm. Leo III, A. C. 795. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 195, col. 2, D; pag. 204, col. 1, A; pag. 205, col. 2, D et E); n° xcm. Stephanus V, A. C. 816 (ib., pag. 213, col. 4, B et D), etc. Cf. Gloss. med. et inf. Latin., tom. III, pag. 435, col. 2, v° Fundatus, n° 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Id., n° c. Paschalis, A. C. 817. (Ibid., pag. 216, col. 2, D.)

No xcvm. Leo III, A. C. 795. (Ibid., pag. 196, col. 1, E.)

bonnaire, par Michel le Bègue et son fils Théophile, empereurs d'Orient 1. Cette étoffe, nommée également blatta, à cause de sa couleur pourpre 2, et dont il y avait plusieurs espèces, entre autres celles qu'une charte du vin siècle désigne par les titres de malella et de lusca , était de soie', comme le storax, ou pallium storacinum, qu'Ana- Storax, pallium stase nomme si fréquemment, et dont le pape Paul, écrivant, en 757, au roi Pépin, lui annonce une pièce dans un envoi de présents'; mais je ne saurais me hasarder à dire que le blatta fût du velours ou du satin rouge cramoisi, comme l'a fait, bien qu'avec réserve, le P. Possin, en expliquant, dans son Glossarium Annæum, le mot Βλαττία d'une lettre

<sup>1 « ...</sup> misimus... prasinovultim unum, milinovultim unum, tyria duo, blattas veras duas, dirodina duo, diventa duo. » Baron., Annales ecclesiastici, A. C. 824. -Rer. Gallic. et Francic. Script., tom. VI, pag. 337, C.

Du Cange croit que prasinovultim et milinovultim sont des altérations du grec πρασινοδλάττην et μηλινοδλάττην.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mot désignait au propre le kermès ou cochenille. Voyez Gloss. med. et inf. Latin., tom. I, pag. 701, col. 2, vº Blatta.

Antiq. Ital. med. ævi, tom. II, col. 407, 408.

<sup>4 « ...</sup> vela serica de blatthia Byzantea, » etc. Anast. Biblioth. contin. Gulielmus, nº CXII. Steph. VI, A. C. 885. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 271, col. 2. E.) Cf. Gloss. ad script. med. et inf. Græcit., tom. I, pag. 206, col. 2. ν° Βλάπιον, etc.

Il y avait aussi du blatthin de Naples, comme cela résulte d'un autre passage d'Anastase, où le blatthin de Byzance est encore nommé; mais je ne pense pas que celui-là fût de soie. Voy. le n° zovm du Liber pontificalis, tom. III du Rer. Ital. Script., pag. 210, col. 2, E.

<sup>« ...</sup> locellum aperuit, in quo interius plumaceum ex holoserico superpositum, quod stauracis dicitur, invenit. » Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., nº LXXXV. Sergius, A. C. 687. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 149, col. 2, D.)

<sup>« ...</sup> storacinum pallium unum habentem paones, » Epist. 15 Cod. Carol. (Rer. Gallic. et Francic. Script., tom. V, pag. 505, E.)

Voyez bon nombre d'autres passages dans le Glossaire de du Cange, aux mots Stauracium, Storacis, Stauracinus, sons Storaz; tom. VI, pag. 381, col. 2.

d'Alexis I<sup>er</sup> Comnène à Henri II, roi de Germanie, auquel l'empereur avait adressé cent pièces de soie, en exécution d'un traité <sup>1</sup>.

Quadruplum, quadrapulum, quadrapola. Octapulum. A s'en rapporter à un passage de la vie de saint Adrien par Anastase <sup>2</sup>, que l'on peut, il est juste de le faire remarquer, interpréter de plus d'une manière, ce tissu ne différait pas tellement d'un autre nommé quadruplum, quadrapulum, q

<sup>&#</sup>x27; « Τὰ μέντοι παρὰ τοῦ κράτους ἡμῶν συμφωνηθέντα ἀποσταλήναι τῆ μεγαλοδυνάμφ σου ἐξουσία, αἰ ἐκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες τῶν νομισμάτων καὶ τὰ ἐκατὸν βλαττία, ἀπεστάλησαν νῦν διὰ τοῦ πρωτοπροέδρου Κωνσταντίνου καὶ κατεπάνω τῶν ἀξιωμάτων κατὰ τὴν ἀρεσκείαν τοῦ πιστοτάτου σου καὶ εὐγενεστάτου κόμητος τοῦ Βουλχάρδου. » Annæ Comnenæ Alexiadis lib. III, cap. κ. (Ed. P. Possini, pag. 93, D; ed. Lud. Schopen., tom. I, pag. 475, lig. 2.)

La basse latinité avait aussi le mot βλεττία, mais comme adjectif; on le voit par ce passage de la vie de saint Hormisda, qui prouve une fois de plus que les étoffes en question venaient de Grèce : « Sub hujus episcopatu... venerunt de Gracia... pallia olobera blattea cum tabulis aureo tectis de chlamyde, vel de stola imperiali, suffitorium super confessionem beati Petri apostoli. » Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° LIII. S. Horm. A. C. 514. (Rer. Ital. Séript., tom. III, pag. 125, col. 2, B et C.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « ... fecit... vela syrica numero quinquaginta septem, omnia ex palliis quedrapolis, seu stauracin. » Id., n° хоvи. S. Hadr., A. C. 772. (Ibid., pag. 187, col. 2, В.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « Velum de octapulo unum. » Id., n° cm. Greg. IV, A. C. 827. (Ib, pag. 222, col. 2, B.) — « Fecit... vestem de fundato, cum... periclysin de octapulo. » Ibid., pag. 223, col. 1, B. — « ... fecit... vestem de olovero... habentem

distinguer des tissus plus légers. Aurait-il fait allusion aux dessins formant des compartiments ou des médaillons, de quatre ou de huit dans la largeur de la pièce, cela pourrait bien être encore. Quoi qu'il en soit, ces explications me paraissent plus fondées qu'aucune des opinions émises par les savants qui ont écrit sur le même sujet '. Pour n'en citer qu'un seul, M. l'abbé Martin, adoptant celle du P. Henschenius, qui suppose que le quadrapulum devait son nom aux carrés tracés dans le dessin de l'étoffe ', en conclut que l'octapulum annonce le médaillon octogone '.

Les vingt pièces de soie, nonmées triblatti, achetées, en 1067, à Amalfi, cette ville riche de or et des dras ', par Desiderius, abbé du Mont-Cassin, cardinal de Sainte-Cécile, dans le but de faire un présent à l'empereur Henri IV, et converties en manteaux dits pluviales ', semblent avoir été de deux couleurs, s'il faut s'en rapporter à un passage de Pierre Damien '.

Triblattus.

periclysin de octapulo... secit vestem de stauraci, cum periclysi de octapulo unam. » Ibid., pag. 224, col. 2, C, D et E, etc.

Ce que je viens de dire de la ressemblance du quadruplum avec le storax, peut être également appliqué à l'octapulum: « ... vela de stauracin, seu octapli, numero viginti duo. » Anast. Bibl., n° xcv11. S. Hadrian., A. C. 772. (Ibid., pag. 190, col. 1, C.) Toutefois, je le répète, rien n'empêche de croire qu'Anastase ait voulu dire que les vingt-deux voiles étaient les uns de stauracin, les autres d'octaplum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez le Glossaire de du Cange, au mot Quadrapola, tom. V, pag. 533, col. 1.

Acta sanctorum Maii, tom. III, pag. 395, D, not. q.

Mélanges d'archéologie, etc., par MM. Ch. Cahier et A. Martin, tom. II. A Paris, chez M<sup>me</sup> V° Poussielgue-Rusand, 1851, in-fol., pag. 250, not. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aimé, *l'Ystoire de li Normant*, etc., publiée par M. Champollion-Figeac, A. Paris, chez Jules Renouard, 1835, in-8°, liv. II, ch. vn, pag. 38.

<sup>\*</sup> Chronica monasterii Casinensis, lib. III, auct. Leone. (Monumenta Germaniae historica, script. tom. VII, pag. 711, lig. 25, 31, nº 18.)

Petr. Dam. Ep., lib. IV, epist. 7 .- Antiq. Ital. med. avi, tom. II, col. 409.

Catablattion.

C'est sûrement à sa couleur pourpre, plus ou moins foncée, que le catablattion, mentionné dans une charte de 1197<sup>1</sup>, devait son nom. Plus sûrement encore cette étoffe était de soie, et différait du baudequin, en compagnie duquel elle est nommée.

Rodinum, etc.

Pour ce qui est de l'étoffe appelée rodinum, elle devait son nom à sa couleur rose<sup>2</sup>. Quand la nuance était tendre, on la désignait par l'épithète de leucorhodina; le rose était-il plus foncé, on la qualifiait de diarhodina, ou on l'appelait dirodinum, dirotanum<sup>2</sup>. Il y avait aussi des soieries dont la couleur était moitié jaune, moitié rose; on les appelait rhodomelina.

Imizillus, etc.

Le tissu nommé dans Anastase imizillus, mizilus, imizinum, myzinum, serait, si l'on s'en rapporte à un savant cité par du Cange ', de la soie légère de la même nature que l'ermesino des Italiens. Nous n'avons aucun moyen de contrôler cette opinion, ou de nous en former une nouvelle.

Silfori ou sifori. Piscis. De même, nous sommes forcé d'accepter celle de ce dernier, touchant le *silfori* ou *sifori*, qu'il dérive du mot grec σίλφη, équivalent de *blatta*, et celle de D. Carpen-

<sup>\* «</sup> Quatuor sindones de seta, quarum una est... de catablattio, alia de baldeluno (leg. baldekino), reliqua vero est rotata. » Ap. Ughellum, Italia sacra, tom. VII (Romæ, mogux, in-folio), col. 1275, A; et du Cange, Gloss. med. et inf. Latin., tom. II, pag. 230, col. 3, et tom. V, pag. 807, col. 3, v° Rotatus, n° 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gloss. med. et inf. Latin., tom. V, pag. 764, col. 3, vº Rhodinus color.

<sup>\* «</sup> Dedit etiam (Hatto, ep. Virdun. temp. Lothariorum) ad ipsum altare unum sacerdotale vestimentum auro ornatum, platenam scilicet, id est ex dirotano cum guttis, etc. » Præfat. ad Gesta episc. Virdunensium, ed. a Dr. G. Waitz. (Monumenta Germaniae historica, script. tom. IV, pag. 37, lig. 40.)

<sup>4</sup> Gloss, med. et inf. Lat., tom. III, pag. 767, col. 2 et 3.

<sup>\*</sup> Ibid., tom. VI, pag. 256, col. 3. Voyez encore une note de Muratori à

tier, relativement au piscis, où il voit une couleur, tandis qu'avant lui du Cange y avait vu une étoffe <sup>1</sup>.

Mais ces guides nous manquent quand nous voulons nous rendre compte du diventum, que nous avons vu dans la lettre de Michel et de Théophile, et de l'exarentasma que nous verrons plus loin. En effet, du Cange tire ce dernier mot du grec εξαρτίζειν (ornare, instruere), ce qui ne mène pas à grand'chose <sup>2</sup>; et ailleurs, après avoir avoué que diventum lui est inconnu, il propose de lire divellia (grec, διδελλια): ce qui ne suffit pas pour résoudre la question.

Elle demeure tout entière pour le brandeum, que l'on lit dans la vie de saint Grégoire le Grand, et dans deux chroniques monastiques; et pour le catasfittulum, que l'on trouve deux fois dans une charte de 4197, rapportée par Ughelli¹: du Cange, qui a recueilli ces mots, se borne à donner, sans même chercher à les expliquer, les passages dans lesquels on les rencontre; car nous ne saurions considérer comme une explication, la phrase dont il fait suivre le terme brandeum '.

Nous ne sommes guère plus avancé pour expliquer ce

Diventum. Exarentasma.

Brandeum. Catasfittulum.

Diapistus, dyapistin.

Léon d'Ostie, liv. Ier, ch. xxvi. (Rer. Ital. Script., tom. IV, pag. 300, col. 1, not. 8.)

Gloss. med. et inf. Lat., tom. V, pag. 268, col. 3, vº Piscis, nº 1.

<sup>\*</sup> Ibid., tom. III, pag. 126, col. 2.

Un savant cité par Muratori, propose de lire exanthemata (ἐξανθήματα) et de voir ainsi dans les exarentasmata de Hugues Falcand des étoffes à sleurs; mais ce changement entraîne celui de circulorum en flosculorum, et c'est déjà trop d'un. Voyez Antiq. Ital. med. œvi, tom. II, col. 406.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a ... unam stolam de catasfittulo, unum manulum de catasfittulo, » etc. Italia · sacra, tom. VII (Rome, moclin, in-folio), col. 1278, A.

<sup>4 «</sup> Species panni serici, aut alterius materize vestiarize. » Gloss, med. et inf. Latin., tom. I, pag. 762, col. 2.

que Léon d'Ostie, un autre historien du Mont-Cassin, et Hugues Falcand, entendent par diapistus, dyapistin, dont ils font le nom d'une étoffe de prix<sup>1</sup>. Quant au pallium triacontasimum, dont il est fait aussi mention dans les chroniques du même monastère et dans une lettre de l'empereur Alexis Comnène la, c'était apparemment une étoffe de soie à bandes <sup>1</sup>.

Dessins des anciennes étoffes de soje.

Pallium triacontraimne

Plus ordinairement, ces tissus étaient brochés et à sujets; comme dans les ouvrages de peinture et de sculpture de l'époque, qui paraissent avoir été copiés sur elles <sup>1</sup>, on y

Planetam diapistin listis aure[i]s adornatam... simul cum et mappula diapistin auro nichilominus decorata, » etc. Chron. 3. monast. Casin., lib. II, cap. xxxx. (Rer. Ital. Script., tom. IV, pag. 367, col. 1.)

a Ista praeterea ornamenta idem papa Victor ad mortem suam in hoc monasterio dereliquid... Planetae diasprae deauratae 3, et 3 sine auro. Diarodanae 3 deauratae, dispisti 2, et alia cetrina. Purpureae deauratae 7, et aliae 5 purpureae, et 2 exametae, » Ibid., lib. III, auctore Petro. A. D. 1087, 16 sept. (Ib., pag. 485, col. 2, A. — Monum. Germ. hist., script. tom. VII, pag. 753, n° 74, lig. 25.)

Si, comme on peut le croire, ces ornements servaient à dire la messe, on voit que le pape Victor ne s'était pas cru lié par la constitution de son prédécesseur saint Silvestre, qui avait interdit aux célébrants les étoffes de soie et de couleur : « Hic constituit, ut sacrificium altaris non in serico, neque in panno tincto celebraretur, nisi tantum in linteo ex terreno lino procreato, s'cut corpus domini nostri Jesu Christi in sindone lintea munda sepultum est, sic missa celebraretur. » Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° xxxiv. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 105, col. 2, A.)

Voyez encore, sur le diapistus, le Glossaire de du Cange, à ce mot, tom. II, pag. 839, col. 1.

2 ... misit (Alexius Comnenus I, ann. Dom. 1098 vel 1099) pallium triacontasimum pro altari nostræ ecclesiæ. » Chron. S. monast. Casia., lib. IV, cap. xvii. (Rer. Ital. Script., tom. IV, pag. 503, col. 2, A.)

« ... pallium triacontasimum beato Benedicto direxit. » Ibid., cap. xLvI. (1b., pag. 522, col. 2, D.)

Voyez le Glossaire de du Cange, au mot Triacontasimus, tom. VI, pag. 661, col. 1.

3 « On peignait aussi... des animaux fabuleux, tels que des griffons et des licornes, des associations bizarres d'animaux et d'ornements imitées dans les temps anciens d'après les étoffes de l'Inde, et nommées plus tard des arabesques. » Éme-

voyait des griffons mêlés avec des roues grandes et petites 1, des basilics 2, des licornes 2, des paons, tantôt seuls, tantôt

ric-David, Histoire de la peinture au moyen age. Paris, Charles Gosselin, 1842, in-12, pag. 76, not. 2. Voyez encore pag. 86, not. 1.

Le griffon se maintint longtemps dans le dessin ou dans la broderie des étoffes du moyen âge. Sans nous arrêter aux chasubles ainsi décorées, qui, suivant M. Raine (Saint Cuthbert, etc., pag. 34, en note, lig. 6), furent trouvées dans le mobilier de Hugh Pudsey, évêque de Durham, mort en 1194, nous signalerons quatre chapelles de Charles V, l'une appelée la chappelle de Constances (inv., Ms. de la Bibl. nat n° 8356, fol. C xij v°, n° 1077) avait un orfroi « sur or, à ymages et à griffons; » une autre, nommée la chappelle de Ferrieres (inv., n° 1078), était, dans certaines de ses parties, semée de griffons et de lions. La troisième, appelée la visille chappelle à griffons, « laquelle, dit l'inventaire, n° 1079, est de samit vermeil comme l'autre, » était brodée de même. Enfin, la quatrième, de même étoffe (inv., fol. C xiij v°, n° 1087) ne portait que des griffons en broderie

Nous n'avons point ici à disserter sur le griffon, d'autant que M. Berger de Xivrey, entre autres, s'en est acquitté d'une manière satisfaisante, dans ses Traditions tératologiques, etc. Paris, Imprimerie royale, m docc xxxvi, in-8°, pag. 484-490. Nous nous bornerons à renvoyer encore aux Mélanges d'archéologie de MM. Cahier et Martin, tom. II, pag. 226, 227, et à faire observer que le griffon existe aussi dans les traditions persanes, sous le nom de simorg ou de simorg anka. Voyez la Bibliothèque orientale de d'Herbelot, tom. III, édit. de la Haye, mdoclexxviii, in-4°, pag. 318, 319.

° « ... contulit... vela serica de blatthin Byzantea quatuor... duo de basilisci, » etc. Anast. contin. Gulielm., n° cxxx. Stephan. VI, A. C. 885. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 271, col. 2, E.)

Voyez, sur le basilic, les Traditions tératologiques, pag. 540-545, et les Mélanges d'archéologie, de MM. Cshier et Martin, tom. II, pag. 213-215.

\* « Immo vero obtulit sauctissimus presul vestem de olovero, cum gryphis et unicornibus. » Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n. CIII. Gregor. IV, A. C. 827. (Rev. Itel. Script., tom. III, pag. 222, col. 1, E.)

Voyez, sur la licorne et son histoire, les Traditions tératologiques, pag. 559-568; la Monographie de la cathédrale de Bourges, par les PP. Arthur Martin et Charles

<sup>1 «</sup> Item fecit vestem... super altare tyriam, habentem grypas majores, et duas rotas chrysoclabas cum cruce, » etc. Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° хочи. Leo III, A. C. 795. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 196, col. 2, В.)

<sup>«</sup> Et... fecit (Leo III) super altari... vestes duas, ex quibus unam cum rotis majoribus, habentem gryphes, » etc. *Ibid.*, pag. 211, col. 2, C.

<sup>« ...</sup> obtulit... vestem cum gryphis, » etc. *Id.*, n° cm. Gregor. IV, A. C. 827. (*Ibid.*, pag. 222, col. 2, A.) Cf. pag. 226, col. 1, D.

montés par des hommes ', des aigles souvent mêlés avec des roues ', des faisans ', des hirondelles ', des canards ',

Cahier, première partie, vitraux du xm<sup>e</sup> siècle, n° 72, pag. 130-132; et les Mélanges d'archéologie, des mêmes auteurs, tom. II, pag. 221-225.

- <sup>4</sup> « Pariterque aliam vestem de staurace, habentem pavones, et in medio crucem de blatthin. » Anast. Biblioth., De Fit. Roman. Pontif., n° c. Paschal., A. C. 817. (Rer. Ital. Script., pag. 215, col. 2, C.)
- « ... fecit... vela quatuor... quorum duo sunt de serico pigacio, tertium pavonatile, » etc. Anast. Biblioth. continuat. Gulielmus, n° cxπ. Stephan. VI, A. C. 885. (*1bid.*, pag. 271, col. 2, D.)
- « Obtulit... cortinam Alexandrinam... unam, habentem historiam pavonum, portantium desuper homines, » etc. Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° cv. S. Leo IV. (1b., pag. 231, col. 2, D.)
- « ... velum acupictile, habens hominis effigiem, sedentis super pavonem unum. » *Ibid.*, pag. 232, col. 1, A.
  - Cf. Gloss. med. et inf. Latin., vº Pavonatilis, tom. V, pag. 152, col. 3.
- <sup>2</sup> « Obtulit... cortinam Alexandrinam... habentem... historiam aquilarum, rotarumque, » etc. Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° cv. S. Leo IV. (Rer. Italic. Script., tom. III, pag. 231, col. 2, D.)
- « Fecit... vestem de fundato unam, habentem historiam aquilarum. » Ibid., pag. 234, col. 1, A.
- « Obtulit vero... vestem similiter cum rotis, aquilisque, » etc. *Ibid.*, pag. 235, col. 2, B.
  - a Et... fecit vestem cum aquila una. » Ibid., pag. 236, col. 2, C.

On pourrait multiplier les exemples, dont le nombre prouve combien ce dessin d'étoffes était répandu pendant le moyen age.

- "3 α ... fecit velum Alexandrinum, habens phasianos duodecim, » etc. Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° cm. Gregor. IV, A. C. 827. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 226, col. 2, B.)
- <sup>4</sup> α Quoniam autem in eadem aula Dei (Autissiodorensi ecclesia S. Stephani) erat preciosissimum pallium cum leonum imaginibus, in quo erat scriptum inter leones Græcis litteris, ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ, non destitit priusquam aliud ejusdem similitudinis pallium invenit, emptumque ibidem dilargitus est, quatenus unum inde, quasi sibi respondere viderentur alterum pallium dioprasii coloris et nominis cum hirundinibus, in quo phrygium opus ab Herifrido prius factum ex auro supra aram altari resplendet diebus festis. » Histor. episc. Autissiod. cap. XLIV. De Gualdrico, A. C. 918-933. (Nov. Bibl. manuscript, libr. Tom. I, pag. 443.)
- \* « Vela modica... de olovero decem, habens unumquodque eorum anates. » Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° cm. Gregor. IV, A. C. 827. (Rer Ital. Script., tom. III, pag. 222, col. 2, C.\

des éléphants 1, des tigres 2, des léopards 2 et d'autres animaux de la Perse et de l'Inde, des pommes d'or ou oran-

' α ... fecit vestes... duas de tyrio... cum historia de elephantis... Et... fecit vestem de fundato, cum historia de elephantis, » etc. Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° xcvIII. Leo III, A. C. 795. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 202, col. 1, D.) — α ... pallium magnum cum elefantis, quod dossale cognominant. » Chron. S. monast. Casin., lib. III, cap. xxxII. (Ib., tom. IV, pag. 450, col. 2, B.)

Un ancien historien de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur rapporte, vers l'année 985, la curieuse aneodote qui suit : « ... duas (Robertus abbas) mirificæ qualitatis et quantitatis componi fecit auleas, quas trapezitæ conductivi preciosa seta elephanteas imagines venuste continentes consuerunt. Binos etiam ex lana dossales texi præcepit, quorum umus dum texeretur, memorato abbate in Franciam profecto, cum frater cellerarius mixtum solitum trapezitis vetuiseet; en, inquiunt, in absentia boni domini nostri opus non deseremus, sed ut vos nobis, ita et nos vobis opus inversum faciemus, quod usque hodie universum aspicitur. Item, clarissima leonum specie multæ longitudinis sed et latitudine competenti, sanguineos gestantes campos alios fecerunt, in quibus margo erat candidus, bestiæ vel aves rubeæ. Cujus in opere exemplum hujus patris circa compositum, usque ad tempus abbatis Willelmi cunctis clarius palliis mansit nobiscum. Nam in præcelsis solemnitatibus abbas elephantinis vestibus, alius priorum leoninis induebatur. » Hist. mon. S. Florent. Salmur., nº 24, apud Marten. et Durand., Veter. script. et monum. ampl. Collect., tom. V, col. 1106, D.

\* « Immo etiam et alia vela modica quatuor... fecit, habentes tygres de chrysoclavo, » etc. Anast. Bibl., De Vit. Roman. Pontif., n° xcvm. Leo III, A. C. 795. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 210, col. 1, A.)

On conserve à Ratisbonne une étoffe que l'on suppose être la chasuble de saint Wolfgang et sur laquelle on voit des oiseaux et des tigres jaunes alternativement, chacun dans un enroulement. Le fond est vert, violet et pourpre. Voyez les Mélanges d'archéologie déjà cités, vol. II, pl. 45.

Ces deux exemples se rapportent, il est vrai, à des étoffes brodées; mais nul doute qu'elles n'aient été copiées sur d'anciennes étoffes indiennes ou persanes brochées, comme les galons des bords de la chasuble de saint Wolfgang, où sont pareillement représentés des espèces de tigres et des oiseaux.

L'église de Saint-Arnoul, à Crespy, possédait, depuis la fin du x° siècle, un tapis de soie de fabrique grocque sur lequel on veyait de ces animaux : « Ce voîle, dit Carlier qui l'avait vu, est une piéce d'étoffe de soye croisée, à fond bleu, de quatre pieds de haut sur six de large, semée de léopards passans, rangés trois par trois, bardés et comme chamarés de rouge et de verd. Deux des trois se regardent, et touchent de leurs pattes une inscription Grecque, autant de fois répétée qu'il y a de regards. Cette inscription figurée, comme on la voit à côté, signifie

ges ', des buffles ', des roses grandes et petites ', des fleurs diverses, des arbres et des arbustes ', des palmes ', des lions ',

que sous le regne des Empereurs Chrétiens, Basile (II) et Constantin (VII), le voile en question a été fabriqué. » Histoire du duché de Valois, etc. A Paris, ». DCC. LXIV., deux vol. in-4°, liv. II; tom. 1°, pag. 268, et pl. représentant un fac-simile de l'inscription en capitales, qui est traduite en lettres cursives et en latin.

On trouve mention de léopards brodés sur un ancien tissu auquel s'applique l'observation de la note précédente, dans cet article d'un inventaire dressé en 1295 : « Item capa de purpurea sameto, cum stellis et leopardis breudata, » etc. The History of Saint Paul's Cathedral, in London, Sir H. Ellis's edit., p. 316, col. 2.

' « Fecit et aliam vestem de olovero unam, habentem in medio gemmas, et mala aurea, » etc. Anast. Bibl., De Vit. Roman. Pontif., n° сип. Gregor. IV, A. C. 827. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 222, col. 1, E.)

Ce motif d'ornementation se retrouve fréquemment dans les tissus anciens : « Item quatre petites pieces de drap d'or sur champ vermeil à pommettes d'or, lesquelz servent à mectre sur les degrez comme dessus. » Inventoire general du roy Charles Quint, etc., Ms. de la Bibl. nat. n° 8356, fol. vj. ij. verso, n° 1160.

- « Item une autre piece de samyt vermeil semé de pommetes d'or à lettres de Sarrazin, » etc. *1bid.*, fol. ij<sup>c</sup>. iiij<sup>u</sup>. ix. recto, n° 3384.
- \* « Velum majus album rosatum, ornatum desuper de quadruplo unum, et aliud velum rubeum, cum bubalo, » etc. Anast. Biblioth., De Fit. Roman. Pont., n° xcvin. Leo III, A. C. 795. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 205, col. 1, D.)
- \* « Fecit... et cortinas albas holosericas rosatas, » etc. *Ibid.*, pag. 195, col. 2, D. Cf. pag. 208, col. 1, D; pag. 210, col. 2, C; pag. 211, col. 1 et 2 passim; ag. 212, col. 1, A, D, etc.
- a ... Obtulit vestem albam, sigillatam cum rosulis, s etc. Id., nº c. Paschal.,
   A. C. 817. (Ib., pag. 216, col. 2, E.)
- <sup>4</sup> « Vela alia Alexandrina, ex quibus unum habens rotas, et rosas in medio, et aliud arbores et rotas, » etc. *Id.*, n° cm. Gregor. IV, A. C. 827. (*Ibid.*, pag. 222, col. 2, C.)
- « ... vestem de chrysoelavo... habentem... arbusta et rosas, » etc. Id., n° cvii. Nicol. I, A. C. 858. (Ibid., pag. 254, col. 2, B.)
- \* « ... aliam munivit vestem de chrysoclavo, cum historia palmarum, » etc. Id., n° c. Paschal., A. C. 817. (Ib., pag. 218, col. 2, D.)
- « ... fecit vestem auri textilem, habentem historiam palmarum, et comam Domini. » Id., n° cm. Gregor. IV, A. C. 827. (Ib., pag. 225, col. 2, C.)

Il est fort possible, cependant, que cette histoire ne soit autre que l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, à laquelle se rapporte la fête des Rameaux.

• « Vela simulque alia de fundato quinque, habentia leones, » etc. Anast. Bibl., n° cm. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 222, col. 2, C.

des hommes et des chevaux<sup>1</sup>, des hommes au milieu d'autres ornements', des épées', des barres, ou bandes', etc.

Tels étaient les dessins courants des étoffes qui, dans les premiers siècles du moyen âge, arrivaient en Occident des néce aux églises. contrées orientales, et, bien que nous n'ayons pu citer, pour ces temps reculés, que les Vies des papes d'Anastase le Bibliothécaire, on croira sans peine avec nous que ces tissus n'étaient point uniquement destinés à l'Église. Cette affectation revenait plus naturellement aux étoffes dont le dessin

<sup>« ...</sup> fecit vestem holosericam unam de stauraci, habentem historiam leones majores II. » Anast. Bibl., nº cvn. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 253, col. 2, A.)

<sup>« ...</sup> fecit... vestem de fundato unam, habentem historiam leonum... obtulit vela in arcus presbyterii... habentem historiam leonum figuras, numero quadraginta. v Id., ib., pag. 254, col. 1, C et D.

<sup>«</sup> Et per aingulos arcus presbyterii vela serica leonata nonaginta. » Anast, Biblioth. contin. Gulielmus, n° схп. Stephan. VI, A. C. 885. (16., pag. 272, col. 1, A.)

<sup>«</sup> Dedit etiam (Egelricus abbas) duo magna pedalia leonibus intexta... et duo brevioria floribus respersa... Dedit etiam multa pallia suspendenda in parietibus ad altaria sanctorum in festis, quorum plurima de serico erant, aureis volucribus quædam insuta, quædam intexta, quædam plana. » Historia Ingulphi, etc. (Rerum Anglicarum Scriptorum veterum Tom. I, ed. Thoma Gale, pag. 53, sub an. 984.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « Vela Alexandrina tria... habentia homines et caballos... Item velum modicum de olovero, habens in medio hominem cum caballo. » Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pont., nº CIII. Gregor. IV, A. C. 827. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 222, col. 2, B et C.)

<sup>«</sup> Fecit... vestem cum rotis, et hominibus, et historiam cum cruce... Fecit... vestem cum rotis, hominumque effigiebus, cum cruce similiter de chrysoclavo, et gammadiam unam. » Id., n° cv. S. Leo IV, A. C. 847. (Ibid., pag. 235, col. 2, A , B.)

<sup>🕏 « ...</sup> obtulit... vestem de fundato unam , habentem mucrones per circuitum... Cortinam Alexandrinam unam, vel alia, habentia mucrones de fundato 4. » Id., nº cm. Gregor. IV, A. C. 827. (Ibid., pag. 222, col. 1, E, et col. 2, B.)

<sup>4 « ...</sup> vela alba holoserica rosata, cum cancellis decorata mirifice, » etc. Id., nº cv. S. Leo IV, A. C. 847. (Ib., pag. 243, col. 1, E.)

<sup>«</sup> Item velum alithino rotatu, habens periclysin rotas cum cancellis, » etc. Id., n° xcvm. Leo III, A. C. 795. (Ib., pag. 196, col. 2, A.)

était emprunté à l'histoire sainte, à la vie de Jésus-Christ, de sa mère, de ses apôtres ou des saints, qui représentait, en un mot, quelque objet du culte ou de la vénération des chrétiens. Grand est le nombre, dans le livre d'Anastase, des étoffes ornées de sujets de piété, dont les diverses églises de Rome avaient été enrichies par les souverains pontifes. Malheureusement leur historien ne prend jamais la peine de nous informer si les sujets en question étaient brodés ou tissés. 1, et nous ne pouvons que supposer que bon nombre d'entre eux avaient été faits au métier, à Constantinople ou du moins en Grèce.

Habileté des Grecs dans le tissage et la teinture des étoffes. On sait combien grande était l'habileté des Grecs dans tout ce qui touchait au tissage et à la teinture des étoffes. Depuis que le commerce et les manufactures des Ptolémées avaient rendu plus commun dans l'Europe l'usage de la soie, l'art de tisser les étoffes à personnages s'était tellement perfectionné dans la main des Grecs, qu'aujourd'hui même, quelle que soit notre habileté, ses productions ont droit de nous étonner. La toge d'un sénateur chrétien renfermait quelquefois jusqu'à six cents figures: l'adroit artisan y représentait lavie entière de Jésus-Christ, les noces de Cana, la résurrection de Lazare, et tous les autres miracles <sup>2</sup>.

¹ On peut croire que, dans de certaines pièces, le tableau était brodé et ajouté à l'étoffe : « Ibidem fecit... vestes de fundato tres, habentes unam tabulam acupictilem interclusam.» Anast. Biblioth., n° cv. S. Leo IV, A. C. 847. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 238, col. 2, E.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Αλλοι..., πρός τό πλέον τὴν κακίαν ἀσκήσαντες, οὐδὲ μέχρι τῶν εἰρημένων ἔστησαν τῆς μωρᾶς ἐπινοίας τοὺς ὅρους· ἀλλά τινα κενὴν ὑφαντικὴν ἐξευρόντες καὶ περίεργον, ῆτις τῆ πλοκῆ τοῦ στήμονος πρὸς τὴν κρόκην τῆς γραφικῆς μιμεῖται τὴν δύναμιν, καὶ πάντων ζώων τοῖς πέπλοις τὰς μορφὰς ἐνσημαίνεται, τὴν ἀνθινὴν καὶ μυρίοις εἰδώλοις πεποικιλμένην φιλοτεχνοῦσιν ἐσθῆτα, ἐαυτοῖς τε καὶ γυναιξὶ καὶ παισίν... ὅταν οὖν ἀνδυσέμενοι

C'était, à peu de chose près, ce que l'on voyait sur les étoffes dont le détail nous a été conservé par Anastase, étoffes qui ne se rapportent qu'à des parements d'autel et à des voiles destinés à masquer le sanctuaire pendant une partie des cérémonies. Parmi eux, l'on ne trouve que trois or-

Dessins des étoffes des anciennes églises de Rome.

φανώσιν, ώς τοίζοι γεγραμμένοι παρά τῶν συντυγχανόντων ὁρῶνται καί που καὶ τὰ παιδιὰ αὐτοὺς περιίστανται μειδιῶντα πρὸς ἄλληλα, καὶ δακτυλοδεικτοῦντα τὴν ἐν τοῖς ἱματίοις γραφήν βαδίζουσι δὲ παρέπομενα, οὐκ ἀναχωροῦντα μέχρι πολλοῦ. Ἐκεῖ λέοντες καὶ παρδάλεις ἀρκτοι καὶ ταῦροι, καὶ κύνες ὅλαι καὶ πέτραι, καὶ ἀνδρες θηροκτόνοι, καὶ πᾶσα ἡ τῆς γραφικῆς ἐπιτήδευσις μμιουμένη τὴν φύσιν. ἔδει γὰρ μὴ τοὺς τοίχους αὐτῶν μόνον, ὡς ἔοικε, καὶ τὰς οἰκίας κοσμεῖσθαι ἀλλὰ ἡδη καὶ τοὺς χιτῶνας, καὶ τὰ ἐν ἐκείνοις ἰμάτια. "Οσοι δὲ καὶ δσαι τῶν πλουτούντων εὐλαβέστεροι, ἀναλεξάμενοι τὴν εὐαγγελικὴν ἰστορίαν, τοῖς ὑφανταῖς παρέδωκαν αὐτὸν λέγω τὸν Χριστὸν ἡμῶν μετὰ τῶν μαθητῶν ἀπάντων, καὶ τὰν θαυμασίων ἔκαστον, ὡς ἡ διήγησις ἔχει. "Οψει τὸν γάμον τῆς Γαλιλίας, καὶ τὰς ὑδρίας τὸν παραλυτικὸν τὴν κλίνην ἐπὶ τῶν ὡμων φέροντα τὸν τυφλὸν τῷ πηλῷ θεραπευόμενον τὴν αἰμορροῦσαν τοῦ κρασπέδου λαμβανομένην τὴν ἀμαρτωλὸν τοῖς ποσὶ τοῦ Ἰησοῦ προσπίπτουσαν τὸν Λάζαρον ἐκ τοῦ τάφου πρὸς τὴν ζωὴν ὑποστρέφοντα. » In loc. evang, sec. Luc., de Divite et Lazaro. (S. P. N. Asterii... Orationes et homiliæ... opera ac studio R. P. Fr. Francisci Combesis, etc. Parisiis, sumpt. Ant. Bertier, ж. Dc. κενπι., in-folio, tom. I\*, pag. 3, D.)

Deux autres Pères de l'église grecque se sont également élevés contre ce luxe : d'abord saint Jean Chrysostome, dans sa cinquantième homélie sur S. Mathieu, où il dit : « Οὐ μόνον δὲ ταύτας, ἀλλ' οὐδὲ τὴν ζωγραφικὴν, οὐδὲ ποικιλτικὴν εἰποιμι ἀν ἔγωγε τέχνην εἰναι... τὸ δὲ ζώδια γίνεσθαι, ἡ ἐν τοίχοις, ἡ ἐν ἰματίοις, ποῦ χρήσιμον, sἰπέ μοι ( ed. Gaum., tom. VII, pag. 573, D); ensuite Théodoret, dans son quatrième sermon sur la Providence, où, après avoir décrit les procédés préliminaires pour la fabrication des étoffes de laine, il s'exprime en ces termes : « Πως ἐνὶ χρώματι τῶν ὑποκειμένων, ἐρίων ἡ σηρικῶν νημάτων, παντοδαπῶν ζώων ἐνυφαίνονται τύποι, καὶ ἀνθρώπων ἰνδάλματα, τῶν μὲν θηρευόντων, τῶν δὲ προσευχομένων, καὶ δένδρων εἰκόνες, καὶ ἔτερα ἄλλα μυρία. » Β. Theodoreti... Oper. Tom. IV. Lut. Paris. sumpt. Sebast. Cramoisy, etc. ж. nc. κιπ., in-fol., pag. 364, Β.

Les fabricants étaient parvenus de bonne heure à tracer dans le tissu les portraits des princes, ou ceux des personnes à qui les étoffes étaient destinées : « Palmatam, disait Gratien au poête Ausone, tibi misi, in qua divus Constantins parens noster intextus est. » Auson. ad Gratian. imp. discipl. grat. Act. pro consul., § 396, ed. Burdigal. m. p. xo., in-4°, sig. Mm 2.

Voyez un exemple de cette sorte d'ornements sur un diptyque représentant Sextus Anicius, publié par Gori, *Thesaurus veterum diptychorum*, tom. II, pag. 238, % xvm, tab. vn.

Sujet emprunté
a l'Ancien
Testament.

nements de la première espèce dont le dessin représente une scène de l'Ancien Testament: c'est l'épisode de Daniel dans la fosse aux lions ; encore ce sujet paraît-il n'avoir été adopté par la primitive Église que comme symbole des persécutions auxquelles elle avait été en proie, alors que ses enfants cherchant à s'y dérober dans la profondeur des catacombes, s'appuyaient sur le Dieu qui musèle la gueule des lions. Ce symbole d'une protection toujours si urgente pour les chrétiens, comme le fait observer M. l'abbé Martin, fut un de ceux que l'art du moyen âge conserva plus fidèlement pendant l'époque romane; on le voit reproduit, entre autres monuments anciens, sur une étoffe de soie conservée à l'abbaye de Sainte-Walburge d'Eischtaedt, et publiée par le savant artiste <sup>2</sup>.

Sujets puisés dans le Nouveau. Les sujets retracés le plus volontiers sur les étoffes dont Anastase nous donne le détail, étaient, on doit s'y attendre, empruntés au Nouveau Testament, surtout à la vie de Jésus-Christ. C'étaient l'Annonciation et la représentation de Joachim et de sainte Anne, comme dans les parements d'autel que Léon III donna à la fin du vm<sup>e</sup> siècle à deux églises de Rome <sup>a</sup>, et dans un ornement pareil, tissu d'or et d'une merveilleuse beauté, que Benoît III, l'un de ses successeurs, offrit à la basilique de Saint-Pierre <sup>4</sup>; la Nativité du Sau-

1b., pag. 251, col. 1, B.

¹ « ... fecit... vestem de tyrio , habentem historiam Danielis , » etc. Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° cm. Gregor. IV, A. C. 827. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 223, col. 2, D et E.)

Mélanges d'archéologie, tom. II, pag. 250 et pl. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anast. Bibl., De Fit. Roman. Pontif., n° xcvm. (Rer. Ital. Script., tom. III. pag. 200, col. 1, D; et pag. 203, col. 2, E.)

veur, telle qu'on la voyait, entre autres, sur un ornement du même genre donné par le premier de ces pontifes ', sur un rideau suspendu à l'arc triomphal de l'église de Saint-Paul ', sur les parements et les voiles dus à la libéralité des papes Pascal ', saint Léon IV ' et Benoît III '; le massacre des Innocents, réuni quelquefois au sujet précédent '; la Présentation de Jésus-Christ au Temple, qui se voyait sur un vêtement d'autel èn soie blanche orné de roses, donné par Léon III ', et sur un autre vêtement de couleur, provenant du même pontife '; le Baptême de Jésus-Christ, tracé sur des voiles venant du pape Pascal et ailleurs '; la scèue de Notre-Seigneur assis dans le temple parmi les docteurs, qui décorait un parement d'autel offert par Benoît III à l'église de Saint-Pierre '; le Miracle des cinq pains et des poissons, que représentait un vêtement donné par saint Léon IV à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast. Biblioth., ap. Murator., Rev. Ital. Script., tom. III, pag. 196, col. 1, B; pag. 200, col. 1, D. Cf. pag. 202, col. 2, D; pag. 203, col. 1, E; et pag. 222, col. 2, A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ib., pag. 224, col. 2, B. On y voyait aussi l'Annonciation. Quand dans ces sortes de rideaux ou de voiles, il n'y avait pas deux sujets représentés, il fallait que celui qui s'y trouvait exécuté fût au moins divisé en deux compartiments; car ces draperies devaient s'ouvrir en deux parties par le milieu pour laisser voir, en de certains moments, l'autel, la décoration qui le surmontait et les ornements de l'abside : alors on relevait le voile à droite et à gauche, comme on le voit sur une mosaïque de l'église de Saint-Apollinaire, à Ravenne.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anast. Bibl., apud Murator., pag. 215, col. 2, B; pag. 218, col. 2, B et E.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ib., pag. 239, col. 1, A.

<sup>\*</sup> Ib., pag. 250, col. 2, C.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Id., n° xcvni. Leo III, A. C. 795. (1b., pag. 200, col. 1, C.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ib., pag. 208, col. 1, D.

<sup>\* 1</sup>b., pag. 203, col. 2, A.

<sup>\*</sup> Ib., pag. 218, col. 2, B. Cf. n° cur. Greg. IV. (Ib., pag. 222, col. 2, A.)

<sup>10</sup> Ib., pag. 251, col. 1, B.

l'église des quatre saints couronnés<sup>1</sup>; l'Entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, retracée sur deux vêtements d'autel, don de Léon III à la basilique du Sauveur appelée Constantinienne 1, et peut-être même sur deux autres, dont l'un portait la représentation de la Cène . C'était surtout la Passion , jointe le plus souvent à la Résurrection, comme dans le vêtement de soie dont parle Anastase à l'article de Léon III , et les voiles dont il fait mention dans l'histoire de Pascal . L'Ascension n'avait point été oubliée sur les étoffes de la première période romane; Anastase mentionne plusieurs ornements de soie sur lesquels cette scène avait été transportée 1. Il en cite un qui montrait le Christ dans sa gloire, entouré d'archanges et de ses apôtres , et un autre qui représentait la Descente du Saint-Esprit sur ceux-ci , épisode qu'il signale ailleurs sous les noms grecs de Pentecosten et d'Hypapanti 10.

Sujets de l'histoire de la Sainte Vierge.

Après l'histoire de Jésus-Christ, dont les divers épisodes étaient quelquefois réunis, comme dans plusieurs ornements

Anast. Biblioth., no cv. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 243, col. 2, B.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ib., pag. 200, col. 2, E.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez ci-dessus, pag. 18, not. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il nous semble que ce doit être à la Passion que se rapporte cette histoire du crucifié on du crucifia, dont il est question plus d'une fois dans Anastase. Voyez pag. 196, col. 2, C; pag. 200, col. 1, C; pag. 208, col. 2, C, et pag. 211, col. 1, D.

Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 196, col. 1, C.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ib., pag. 219, col. 1, C, et col. 1, A. Cf. pag. 200, col. 1, B, C, D, et col. 2, E; pag. 204, col. 2, A, B; pag. 208, col. 1, B; pag. 211, col. 4, A, B, C, D, et col. 2, D, E; pag. 217, col. 1, E; pag. 218, co 1, A, et col. 2, B; pag. 219, col. 1, C; pag. 230, col. 2, A; pag. 232, col. 2, B.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ib., pag. 200, col. 1, D et seq.; pag. 211, col. 2, E; et pag. 218, col. 2, C.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Id., n° c. Paschal., A. C. 817. (Ib., pag. 217, col. 2, C.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ib., pag. 218, col. 2, C.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ib., pag. 203, col. 2, C; pag. 212, col. 1, A; pag. 251, col. 1, B.

annoncés par Anastase <sup>1</sup>, et dans un parement d'autel de tabis rouge moiré que conservait autrefois l'église de Saint-Pierre de Troyes <sup>2</sup>, celle de la sainte Vierge devait naturellement être présentée aux regards des fidèles <sup>3</sup>, pour l'instruction desquels les tissus précieux étalaient leurs splendeurs dans les vieilles églises <sup>4</sup>. On voyait quelquefois ces histoires ensemble, avec celle des apôtres, comme dans un parement d'autel dû à la piété de Léon III <sup>4</sup>; mais le plus souvent l'artisan se bornait à retracer dans le tissu l'assomption de la Vierge, sujet dont Anastase rapporte au moins cinq repro-

<sup>1</sup> Anast. Biblioth., ap. Murator., Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 211, col. 2, B; pag. 212, col. 1, A et D; pag. 223, col. 1, C, E; pag. 225, col. 1, D.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ce monument, signalé pour la première fois par Grosley, dans ses Éphémérides troyennes pour l'année 1760, est occupé d'un côté par quatre tableaux, qui tous ont rapport au Sauveur mourant, et de l'autre par la figure de la Vierge debout, tenant sur le bras gauche l'enfant Jésus, auquel de la main droite elle présente un fruit. Les quatre coins de ce dernier tableau sont couverts de quatre inscriptions grecques, que Grosley avait données avec celle d'un vase de porphyre du même trésor, dans le petit volume déjà cité, pag. 92-97, et que M. J. Lapaume a tenté de restituer dans un article des Mémoires de la Société d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres de l'Aube, tom. XV de la collection, tom. II—deuxième série, nº 9 à 16, années 1849 à 1850, Troyes, Bouquot, etc., in-8°, pag. 72-81.

S'il faut en croire la tradition, ce vase et ce parement d'autel venaient l'un et l'autre de Constantinople, où ils étaient tombés au pouvoir des croisés à la prise de cette ville en 1105. Compris dans la part de butin échue à Garnier, évêque de Troyes, qui faisait partie de l'expédition, ces deux objets auraient été légués par lui à la cathédrale de Saint-Pierre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anast. Bibl., n° хсупт. Leo III, A. C. 795. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 203, col. 2, B.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le synode d'Arras, tenu en 1025, disait encore que les peintures des temple étaient le livre des illettrés : q ... illiterati, quod per Scripturas non possunt intueri, hoc per quædam picturæ liniamenta contemplantur, » etc. Synod. Atreb., cap. xrv. (Spicilegium... veterum aliquot scriptorum, éd. in-fol., tom. I<sup>er</sup>, pag. 622, col. 1.)

<sup>\*</sup> Anast. Biblioth., no xcvm. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 204, col. 1, D.)

Sujets pris dans l'histoire des apôtres, dans les vies des saints, et ailleurs. ductions '. Le même écrivain mentionne encore les miracles des apôtres 2, l'histoire de Zachée 3, celle de saint Pierre 4, tantôt sauvé des flots de la mer par Jésus-Christ, qui étend sur lui les mains 4, tantôt recevant de celle de son divin maître les cless des cieux 4, ou le pouvoir de lier et de délier sur la terre 7, tantôt prêchant l'évangile 1; et l'histoire de saint Paul 4, mêlée quelquesois avec celle de son compagnon de martyre 2. On voyait encore sur des étosses servant aux cérémonies chrétiennes, des paraboles tirées de l'Évangile, comme celle des vierges sages 2, des tableaux mystiques 2, et des histoires de saints, comme celles de saint Jean Baptiste et de saint Jean l'Évangéliste 2, celle de saint Martin 2, le martyre de saint Laurent 3, le couronnement de sainte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anast. Biblioth., ap. Murat., Rev. Ital. Script., tom. III, pag. 187, col. 2, A; pag. 203, col. 2, A; pag. 218, col. 2, C et E; pag. 258, col. 2, B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id., no c. Paschal., A. C. 817. (Ib., pag. 215, col. 1, A.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Id., n° cm. Gregor. IV, A. C. 827. (Ib., pag. 223, col. 4, C.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Id., n° xcix. Stephan. V. (Ib., pag. 213, col. 1, B.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Id., no xcvm. Leo III, A. C. 795. (Ib., pag. 211, col. 2, D.)

<sup>\*</sup> Id., n° cv. S. Leo IV, A. C. 847. (1b., pag. 244, col. 1, D.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Id., nº xcvm. Leo III, A. C. 795. (Ib., pag. 196, col. 2, B.)

<sup>\*</sup> α Isdem... præsul fecit in ecclesia beati Petri... vestem unam auro textam, habentem historiam, qualiter beatus Petrus prædicavit ad sanctam Romanam ecclesiam, » etc. Id., n° cv. S. Leo IV, A. C. 847. (Ib., pag. 238, col. 1, D.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Id., nº om. Gregor. IV, A. C. 827. (Ib., pag. 224, col. 2, E.)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ib., pag. 196, col. 2, B; pag. 222, col. 2, E.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> α ... obtulit aliam vestem chrysoclavam ex auro gemmisque confectam, habentem historiam virginum cum facibus accensis, » etc. *Id.*, n° c. Paschal., A. C. 817. (*Ib.*, pag. 218, col. 1, E.)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> « ... historiam vivifice atque adorande dominice crucis. » *Id.*, n° xcvnr. Leo III, A. C. 795. (*Ib.*, pag. 208, col. 4, B.)

<sup>12</sup> Ib., no cmr. Gregor. IV, A. C. 847. (Ib., pag. 226, col. 1, D.)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ib., n° cv. S, Leo IV, A. C. 847. (Ib., pag. 233, col. 2, C.)

<sup>18</sup> Ib., pag. 238, col. 2, C.

Cécile par un ange ¹, etc. Enfin, il s'y trouvait parfois seulement des portraits, comme celui de Jésus-Christ, souvent avec ceux de ses apôtres ou de ses disciples ², commes les figures de la sainte Vierge ³, de saint Pierre et de saint Paul ¹, des martyrs saints Processe et Martinien ⁵, de saint Sébastien et de saint George ˚, de sainte Agathe ⁻, des quatre saints couronnés ˚, de saint Silvestre et de saint Martin ˚, de saints Côme et Damien ˚, de saint Sinzigius ˚, etc. Toutes ces représentations pouvaient fort bien avoir été exécutées au métier par des ouvriers grecs; mais je doute fort que le portrait du pape Léon IV, qui se trouve reproduit si souvent sur des ornements donnés par lui à diverses églises de Rome ˚, comme le nom de ce prélat tracé sur plusieurs d'entre eux ˚, et l'inscription latine qui se lisait sur un vêtement d'autel donné à la fin du vm ˚ siècle par Léon III ˚, fussent autre chose qu'un ouvrage de broderie

Portrait et nom du pape Léon IV, inscription, tracés sur des ornements d'église.

```
<sup>1</sup> Anast. Bibl., n° c. Paschal., A. C. 817. (1b., pag. 216, col. 2, D.)
```

<sup>\*</sup> Ib., pag. 241, col. 2, A; pag. 243, col. 1, D; et col. 2, B, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Id., n° c. Paschal., A. C. 819. (Ib., pag. 215, col. 2, B.)

<sup>4</sup> Ib., pag. 217, col. 2, E.

<sup>\*</sup> Ib., pag. 217, col. 1, D.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Id., n° CIII. Gregor. IV. A. C. 827. (Ib., pag. 223, col. 1, A.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Id., n° cv. S. Leo IV, A. C. 847. (Ib., pag. 233, col. 2, D.)

<sup>\* 1</sup>b., pag. 232, col. 2, B. Cf. pag. 233, col. 2, D.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Id., nº crv. Sergius II, A. C. 844. (Ib., pag. 230, col. 2, A.)

<sup>10</sup> Id., no c. Paschal., A. C. 817. (Ib., pag. 217, col. 2, B.)

<sup>11</sup> Id., nº cv. S. Leo IV, A. C. 847. (Ib., pag. 241, col. 2, A.)

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ib., pag. 232, col. 2, B; pag. 233, col. 2, G; pag. 238, col. 2, A, C pag. 244, col. 1, E.

<sup>15. 15.,</sup> pag. 239, col. 2, D (bis); pag. 240, col. 1, A; pag. 243, col. 1, D, e col. 2, B; pag. 246, col. 1, A.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> « Sed et aliam vestem (fecit), habentem tabulas chrisoclavas tres et historiam dominice passionis, legentem: *Hoc est corpus meum*, quod pro vobis tradetur, et certera. » *Ib.*, pag. 201, col. 1, B.

Le lecteur qui désirerait un tableau des variétés dans les matières, les tissus et

Portraits d'évêques représentés sur des ornements d'église. exécuté en Occident. On en faisait fréquemment de semblables même à des époques plus reculées, où les évêques avaient aussi l'habitude de faire représenter sur des ornements d'église, leur portrait, du moins celui de leurs prédécesseurs. C'est ainsi que l'église Saint-Étienne de Ravenne conserva longtemps les traits de saint Victor, vingt-cinquième archevêque de cette ville 1, et ceux de saint Maximien, son successeur, mort en 552, tracés sur des rideaux d'autel 1, où étaient également représentés Jésus-Christ et ses miracles : toutes les figures brodées sur les plus récentes de ces étoffes, au jugement d'un écrivain contemporain qui les décrit, paraissaient vivantes 2. Il nous apprend en même

les ornements des voiles ou rideaux, et des habits des ministres de l'Église, le trouvera dans l'Histoire de l'art par les monumens, de Séroux d'Agincourt, tom. Ier, pag. 105, 106.

<sup>\*</sup> a Fecitque endothin super S. ecclesis altarium Ursians ex auro puro cum staminibus sericis ponderosa nimis mediam habens coccam; et inter quinque imagines suam ibidem cernimus, et subtus figuratos pedes Salvatoris grafia contexta est purpurata: « Victor episcopus, Dei famulus, hunc ornatum ob diem resurre- « ctionis domini nostri Jesu Christi anno V ordinationis sus obtulit. » Vita sancti Victoris, cap. 1, in Agnelli Lib. pontif., pars π. (Rer. Ital. Script., tom. II, pars 1, pag. 103, col. 1, C.)

Nous avons traduit ainsi le mot endothim du texte; mais nous n'ignorons pas que les érudits ne sont pas fixés sur sa signification exacte. Voyez, entre autres, du Cange, Gloss. ad script. med. et inf. Græcit., tom. I<sup>er</sup>, col. 385 et 386, au mot évêutí; et D. Ben. Bacchini, Observat. ad Vit. S. Victor., n° m (Rer. Ital. script., tom. II, pars 1, pag. 104, col. 1 et 2.

s' a Jussit ipse endothim byssinam pretiosissimam, cui similem nunquam videre potuimus, aculis factam, omnem Salvatoris nostri historiam continentem. In sancto die Epiphaniæ super altarium Ursianæ ecclesiæ ponitur, sed non totam complevit. Successor ipsius explevit unam partem. Quis similem videre potuit? Non potest aliter æstimare ipsas imagines, aut bestias, aut volucres, quæ ibi factæ sunt, nisi quod in carne omnes vivæ sint. Et ipsius Maximiani effigies in duobus locis præclare factæ sunt, una major, et altera minor, sed nulla inter majorem et minorem distantia est. In minore habet literas exaratas, continentes ita: « Magni-

temps que le dernier de ces pontises avait également enrichi son église de deux autres ornements pareils, sur l'un desquels étaient figurés tous ses prédécesseurs <sup>1</sup>. A ces monuments si précieux, qui, suivant toute apparence, n'existent plus, il faut ajouter l'antique chasuble, décorée de la même façon, que l'église de Saint-Apollinaire in Classe possédait encore au milieu du dernier siècle, et sur laquelle il a été publié une dissertation spéciale <sup>2</sup>.

Si nous avions assez de temps et d'espace pour nous occuper des dessins des étoffes à ces époques reculées, nous ne manquerions pas de détails et même de spécimens à présenter à la curiosité des lecteurs; mais la recherche et la description des anciens monuments de l'industrie textrine qui existent encore ou dont le souvenir nous a été conservé par les écrivains du moyen âge, constitueraient à elles seules un travail considérable. Forcé de renoncer à ce développement, devant lequel cependant nous n'aurions point reculé, nous nous bornerons à signaler quelques-uns de ces monuments, qui, nous le répétons, existent encore en assez grand nombre.

Les plus anciens peut-être sont conservés dans l'église Anciennes étoffes

inciennes étoffes qui existent encore.

a ficate Dominum mecum, qui me de stercore exaltavit. » Vita S. Maximiani, cap. v1, in Agnelli Lib. pontific., pars 11. (Rer. Ital. Script., tom. II, pars 1, pag. 108, col. 1, C.) Cf. Acta sanct. Februarii, tom. III, pag. 297, col. 1, A.

<sup>\* «</sup> Fecitque aliam endothim ex auro, ubi sunt omnes prædecessores sui; auro textile imagines fieri jussit. Fecitque tertiam et quartam cum margaritis, in qua legitur: « Parce, Domine, populo tuo, et memento mei peccatoris, quem de « stercore exaltasti in regno tuo. » Rer. Ital. Script., tom. II, pars 1, pag. 108, col. 1, D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mauri Sart1... de veteri Casula diptycha Dissertatio. Faventim, apud Josephum Antonium Archium, A. Rep. Sal. clo. Io. cc. LHL., in-4°, avec une planche gravée.

Fragments de soieries conservés au Louvre. d'Aix-la-Chapelle. Quelques lambeaux, il est vrai, ont été distraits des châsses où ils étaient restés si longtemps; mais c'est pour être conservés dans d'autres sanctuaires. Ainsi l'on voit depuis quelque temps, au Musée du Louvre, divers fragments provenant du trésor d'Aix-la-Chapelle, et tous plus curieux les uns que les autres. Le principal, par la dimension et par l'importance du sujet 1, nous montre un conducteur de char dans un quadrige, accompagné de deux personnages à pied qui tiennent chacun un fouet et une couronne, placés tous dans un grand médaillon circulaire. La chaîne de l'étoffe est rouge, et le travail est lancé croisé, jaune et bleu.

Vient ensuite un autre lambeau, dont le travail est également lancé croisé <sup>2</sup>. On y voit un guerrier romain couvert d'une cuirasse avec lambrequins, foulant aux pieds un lion, le tout entouré d'une bordure à fleurs; le groupe, de couleur naturelle, se détache sur un fond rouge, et la bordure est sur fond blanc. Les couleurs des soies employées dans cette étoffe sont le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le blanc, c'est-à-dire des couleurs primitives.

Cinq fragments d'une moindre importance sont réunis sous le numéro suivant . Le premier présente pour dessin des rayures composées alternativement de triangles et de points rouge brique sur fond noir; le second est un lampas fond gris foncé, dont le dessin, qui est rose, présente des fleurs et des oiseaux, avec des portions brochées en fil en-

<sup>1</sup> Nº 371 de l'inventaire des antiques.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N° 372.

<sup>\*</sup> Nº 373.

touré de lames métalliques. Nous avons encore un lampas dans le troisième, dont la chaîne est en soie grége et la trame en soie cuite jaune d'or. On y voit des ceps de vigne avec leurs fruits, et, en guinconce, des écussons timbrés d'une couronne et ayant pour support deux lions brochés en fil entouré de petites lames d'or, les uns passants, les autres assis et retournant la tête. Le quatrième fragment est aussi du lampas, à chaîne rouge, lancé vert et jaune sur fond gris. Le dessin se compose de fleurs à quatre pétales entourées de petits carreaux verts et jaunes. Enfin le dernier fragment est un lampas jaune, tramé tantôt vert, tantôt bleu, mais dont le temps a détruit la couleur; il présente des ornements arabes, avec des cartouches contenant des inscriptions arabes tracées dans les deux sens. L'étoffe, dont ce débris faisait partie, paraît être de la fin du xii siècle ou du commencement du xmº siècle.

A cousidérer le costume du guerrier représenté dans le second de ces fragments, l'étoffe auquel il appartenait serait principaux fragdu sv° siècle; et, par un motif semblable, je serais porté à attribuer au vir, voire même au vi, le morceau de soierie conservé sous le numéro 371; mais si l'on admet ces dates, il faut nécessairement s'inscrire en faux contre les témoignages de Procope, de Théophane de Byzance et de Zonare, et prouver que l'on fabriquait des étoffes de soie à Constantinople, ou dans un autre lieu du monde chrétien, antérieurement au règne de Justinien I".

Deux mosaïques conservées dans l'église de Saint-Vital, à Ravenne, nous montrent ce prince et sa semme Théodora assistant à la dédicace de l'église et offrant des présents. ques de Ravenne, Justinien a la dalmatique impériale, en soie violette, posée

Quelle date assigner aux deux

de Justinien I<sup>er</sup>

sur les épaules, et Théodora une robe de pourpre avec des figures dans la bordure. Les matrones qui l'accompagnent sont vêtues de longues robes flottantes de diverses couleurs, dont le dessin représente des oiseaux, des croisettes et des quatrefeuilles <sup>1</sup>. L'un des prédécesseurs de Justinien, Théodose, est représenté par saint Jean Chrysostome, qui écrivait vers la fin du 1v° siècle, comme revêtu de robes de soie, brochées d'or, où étaient représentés des dragons <sup>1</sup>.

Costume de Théodosc.

Étoffes anciennes du trésor d'Aixla-Chapelle. Dans le trésor d'Aix-la-Chapelle, d'où proviennent les fragments du Louvre dont nous venons de parler, on conserve une étoffe de soie où l'on voit, sur un fond vert, des griffons roses à tête et à pattes d'or, avec d'autres animaux et des arabesques dessous 3. Sur une autre étoffe, également de soie, conservée dans le même dépôt, ce sont des paons roses,

<sup>&#</sup>x27;Voyez la Revue archéologique, etc., 7º année, sixième livraison. Paris, A. Leleux, 1850, in-8º, pag. 351, 353 et pl. 145, 146.

Les mosaïques de Ravenne avaient déjà été publiées, mais d'une manière fort défectueuse, dans les *Vetera Monimenta* de J. Ciampini. Voyez 1<sup>re</sup> part., Rome, m noxo, in-4°, cap. rx, tab. XXII, pag. 73, col. 1.

<sup>2 « ...</sup> ὑπόγραψόν μοι τὰ περὶ τὸν βασιλέα τὸν ἐπὶ γῆς, οἶον... δράκοντας ἐν ἱματίοις σχηματιζομένους σηρικοῖς, » etc. S. Joan. Chrysost. sermo de perfecta caritate (περὶ τελείας ἀγάπης); ed. Bened. Operum ejus, tom. VI, m. doc. xxiv., pag. 289, D; ed. Gaume, tom. VI, pag. 348, 349.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cette étoffe a été reproduite, avec ses couleurs, dans les Mélanges d'archéologie de MM. Cahier et Martin, tom. II, pl. 43.

Il n'est pas rare de trouver dans les inventaires anciens des mentions d'étoffes dans le dessin desquelles se trouvaient des oiseaux et des animaux à têtes et à pieds dorés. « Item. Vestimentum de panno rubeo Antioche, cum avibus et bestiis viridis, et capitibus et pedibus auratis... Item. Dum capme de panno albo de Antioche, cum avibus et bestiis rubeis, et capitibus et pedibus aureis... » Ornamenta ecclesiastica in vestiario ecclesiae Christi Cantuariensis... A. D. 1315. (The History and Antiquities of the cathedral Church of Canterbury, etc. By the Reverend Mr. J. Dart. London: Printed, and sold by J. Cole, etc., m. DCC. xxvi., the Appendix n° vi, pag. ix.)

à tête et à pattes d'or, et des arabesques pareillement roses, le tout sur fond vert 1. On voit aussi au même endroit, une étoffe à fond rouge, dont le dessin représente des canards verts, rouges et jaunes, affrontés et séparés par une espèce de croix, dans un écusson octogone. Sur une autre étoffe à fond jaune du même trésor, ce sont des façons de paons, ou plutôt de canards bleus affrontés, entre les bras d'une croix, avec une espèce de damier sur l'aile. Ces deux tissus ont été reproduits par MM: Cahier et Martin , comme une autre étoffe de soie à fond rouge, dont le dessin représente des éléphants dans un ovale à palmettes de couleur jaune, avec selle et harnais de différentes couleurs 1. Ce dernier tissu était conservé dans la châsse de Charlemagne, avec deux autres étoffes, dont l'une, sur fond rouge, a pour motif principal une rosace avec étoile au milieu; les couleurs employées sont le blanc, le bleu et le jaune. L'autre, également sur fond rouge, présente des rosaces, ou plutôt des demirosaces, blanches, vertes et bleues, et une inscription grecque '.

Les mêmes archéologues, à qui nous devons la connais-

¹ Cette étoffe a été publiée dans les Mélanges d'archéologie déjà cités, vol. II, pl. 14.

<sup>\*</sup> Mélanges d'archéologie, vol. II, pl. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vol. II, pl. 9.

On lit dans un ancien inventaire de la cathédrale de Saint-Paul, dressé à la fin du xm siècle, l'article suivant :

<sup>«</sup> Item baudekynus rubeus, cum magnis rotellis, et griffonibus et elephantis infra rotellas, de funere H. de Sandwyco. » The History of St. Paul's Cathedral, in London, etc. London: 1818, in-fol., pag. 328. — Glossary of ecclesiastical Ornament and Costume, etc. 2nd edit. London: Henry G. Bohn, MIDCOUNLYI, infol., pag. 145, art. Funeral Palls.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mélanges d'archéologie, vol. II, pl. 10 et 12.

découverte et à la description des reliques du saint 1, la robe qui nous occupe aurait été fabriquée en Angleterre exprès pour celui-ci, et les ornements qui s'y voient se rapporteraient à lui et à Lindisfarne, scène de son élévation; mais cette opinion ne fait honneur qu'au patriotisme qui l'a inspirée. Le personnage à cheval que l'on voit dans un médaillon composé de huit arcs de cercle, est un roi ou du moins un personnage persan, et non un chevalier saxon; lui et son cheval sont vêtus et ornés à l'orientale, et non à la mode saxonne; il porte un oiseau de vol sur le poing, un chien court entre les jambes de sa monture 1.

Cette robe, j'oubliais de le dire, est d'une soie légère. Le fond est de couleur d'ambre, et les parties ornementées étaient littéralement couvertes d'or en feuilles, ou plutôt lamé, comme on le voit distinctement aux nombreuses portions qui en restent. La bordure renfermée entre deux façons de cordages, est occupée par une espèce d'ornement de fantaisie, dans lequel M. Raine voit le flagrans telum de Jupiter, c'est-à-dire une trace du paganisme; au-dessous courent des lapins, qui font partie de la scène de chasse; plus bas, enfin, cousue à l'étoffe, règne une frange de même couleur <sup>3</sup>.

Restes d'un autre vêtement de saint Cuthbert. A côté des débris de cette robe se trouvent les restes d'un autre vêtement de saint Cuthbert, qui n'est pas moins

<sup>&#</sup>x27; Saint Cuthbert: with an Account of the State in which his Remains were found upon the opening of his Tomb in Durham Cathedral, in the Year MDCCOXXVII. By James Raine, etc. Durham, printed by F. Humble, etc., 1828, in-4°, avec gravures sur bois et planches en taille-douce.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le miroir arabe décrit et publié par M. de Longpérier, dans la Revue archéologique, in année, 4<sup>re</sup> partie, Paris, A. Leleux, 1846, pag. 337-340 et pl. 48, peut donner une idée approximative du principal sujet de cette étoffe.

<sup>3</sup> Saint Cuthbert, etc., pag. 194 et pl. 4.

intéressant à étudier. L'étoffe en est épaisse et moelleuse. On y voit une grande couronne d'un diamètre de deux pieds anglais (soixante-huit centimètres), ornée de grappes de raisins et de divers fruits. La partie inférieure est occupée par des flots, où nagent six poissons 1 et quatre canards, et au-dessus on distingue une draperie, pleine de fruits, qui paraît être suspendue à deux objets dont la forme ressemble à celle d'une lyre. La partie inférieure de cette draperie est ornée de riches franges, et dans le haut du médaillon on voit des traces de feuillages qu'une déchirure a fait presque entièrement disparaître. Dans les angles formés par le rapprochement des cercles, on voit une espèce de corbeille remplie de raisins que s'apprêtent à becqueter deux oies, un de chaque côté. Le médaillon et ses accessoires, tels que M. Raine les a figurés sur sa planche 5, paraissent avoir formé le bas de la robe. Les couleurs de ce vêtement, autrefois très-brillantes, sont maintenant fort altérées. Le fond, qui se trouve dans l'intérieur du cercle, est, rouge; les canards et la mer sont rouges, jaunes et pourpres; les poissons jaunes et rouges; le fond de la bordure pourpre teinté de rouge; les fruits et le feuillage jaunes avec des queues rouges, et le dessin qui règne autour de la bordure, est de cette dernière couleur. Le reste à l'avenant . A coup sûr, ce dessin n'est pas anglo-saxon, et quoiqu'on puisse affirmer qu'il est d'origine orientale, il est difficile de décider s'il est arabe ou byzantin.

<sup>&#</sup>x27;M. Raine voit dans ces poissons des marsouins, et dans ces canards des canards eider ou à duvet, sans doute parce que cette espèce est aussi nommée en anglais 'Saint Cuthbert's duck.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint Outhbert, etc., pag. 194, 195, et pl. 5.

Le troisième échantillon de soieries anciennes trouvé dans la châsse de saint Cuthbert, a le fond de couleur d'ambre, et le dessin en est entièrement conforme à celui de ce que les Anglais appellent diaper, où l'élévation et l'altération des fils, par suite de leur position, donnent aux parties supérieures l'apparence d'une teinte plus légère. Autour de cette robe, autant que l'on en peut juger par les portions qui ont été sauvées de la destruction, il y avait une bordure d'un épais galon, large d'un pouce et demi anglais, et d'une épaisseur de près d'un pouce, bordure tissée au métier et d'un tissu assez semblable au galon employé pour les voitures.

Autres spécimens de soieries anciennes trouvés dans la châsse de saint Cathbert. On trouve encore, parmi les débris recueillis dans la châsse de saint Cuthbert, deux autres spécimens de soieries anciennes. L'un, de couleur pourpre et cramoisie, n'a pour ornement principal qu'une croix, souvent répétée, même sur la petite portion qui reste de ce tissu; l'autre spécimen présente un riche dessin de damas en ovales, pareil à celui que M. Raine a donné dans sa planche 5. Au centre de chaque médaillon se voit une urne portée par des griffons. Les couleurs de cette étoffe sont le cramoisi et le pourpre 1, et la date de sa fabrication, aussi bien que de celle des autres monuments dont nous venons de donner la description, me paraît, comme à M. Raine, pouvoir être attribuée au xr° siècle 2.

1 Saint Cuthbert, pag. 195.

<sup>\*</sup> Pag. 196 et 197, M. Raine compare les robes qu'il vient de décrire, avec une curieuse description donnée par Reginald de Durham, dans son récit de la translation des restes de saint Cuthbert dans la nouvelle cathédrale de cette ville, en

Chez nous, les tissus les plus anciens peut-être qui aient échappé à la destruction, sont le suaire de sainte Colombe conservé à Sens, et que l'on fait remonter jusqu'au vn<sup>a</sup> siècle , une pièce provenant d'un reliquaire du

Tissus anciens conservés en France.

septembre 1104. Deux chapitres de ce récit, qui fait partie d'un fivre relatif à ses miracles, sont consacrés aux détails de son enserchissement. L'un, qui est le XLIE, est intitulé: Quibus indumentis corpus illud sanctissimum obvolutum sit, etc.; l'autre, qui vient immédiatement après, commence par ce sommaire : De ejus ponrificalibus. intigniis, et cujus presii eadem sint, cobaris, gratia, renustatis, vel quanta pulcritudinis atque texturæ permirabilis. Dans ce dernier, l'auteur parle ainsi des vêtements qui recouvraient les restes de saint Cuthbert : a ... Dalmatica... subrufi coloris parpuram... preshet... In qua fabrica intextilis est subtilissima et tam florum quam bestiolarum inserta effigies, opere simul et discretione minutissima. Cujus speciem, ob decoris pulcritudinem, frequenti varietatis respersione immutat color alius, qui creditur et probatur esse cetzinus. Que varietatis gratia perpulcre in panno purpureo emicat, et respergentibus maculis intermixtim diversitatis quædam nova moderamina format... supra dalmaticæ amictum corpus sanctum aliie preciosis ac sericis operitur. » Vient ensuite cette curieuse description d'un lingeul de lin qui enveloppait le corps ainsi habillé : « In qua textura videtur quadam de ipsius fili stamine sculptura subtilissima aliquanto altius prominere; que avium ac bestiarum formas probatur, utpote insertas in margine. Semper tamen in duo avium vel bestiarum paria formabilis quædam intextura, instar cujusdam frondosm arboris, emergit, que hac et illac illarum ymagines disseparando dirimit, et distinguendo disjungit. Figura etiam arboris sic formabiliter effigiatæ ex alterutra parte videtur suas frondes quamvis minutas effundere. Sub quibus statim in continenti, collaterali scemate, animalium sculptiles texturæ donantur exsurgere; que utraque similiter in panni illius postremis finibus altius visuntur prominere. » Reginaldi monachi Dunelmensis Libellus de admirandis Beati Cuthberti virtutibus, etc., pag. 87-89.

¹ Telle est du moins la date que lui assigne M. l'abbé Carlier, chanoine trésorier de la cathédrale de Sens, qui m'écrivait le 9 septembre 1851; « ... Vous trouverez un tissu tout semblable dans l'Abécédaire de M. de Caumont, à l'article Tissus. Ce sont des carrés égaux; chaque carré renferme deux lions qui se regardent. On ne trouve dans ces lions aucune exactitude anatomique; la jointure des pattes de devant ressemble plus à une cocarde qu'à une épaule de lion. La différence entre le tissu donné par M. de Caumont et le suaire de sainte Colombe, c'est que les lions de ce dernier portent chacun une crinière. » M. Carlier termine son obligeante communication en m'annonçant que l'Histoire de l'abhaye de Sainte-Colombe sera imprimés au mois de janvier 1852, et que l'on trouvera dans les

40

Etoffe du Mans.

Chape
de saint Mesme.

Mans ', et la chape conservée dans l'église de Saint-Étienne de Chinon ', que la tradition orale et constante assure être celle de saint Mesme, disciple de saint Martin, vers la fin du 1v° siècle. M. Ch. Lenormant, qui a examiné ces deux dernières pièces, n'hésite pas à voir dans les lions affrontés et séparés par un objet ressemblant à une pyrée ou autel du feu, que l'on remarque sur le tissu du Mans, et dans les guépards enchaînés par le cou à un autre objet, dont la forme rappelle celle d'un pyrée, des indications positives d'une origine sassanide ': ce qui équivaut à placer l'exécution en Perse des deux vénérables reliques antérieurement à 652.

Chape de Charlemagne à Metz. M. Lenormant, qui a également examiné la chape, dite de Charlemagne, conservée dans le trésor de la cathédrale de Metz', tout en y retrouvant des traces de la religion de

planches tous les détails désirables. » A ces détails ajoutez ceux que M. l'abbé Martin a donnés dans les *Mélanges d'archéologie*, tom. II, pag. 243, not. 1.

<sup>&#</sup>x27;Notice sur une ancienne étoffe de soie déposée dans le trésor de la cathédrale du Mans et de l'église de la Couture, de la même ville; par M. Hucher. (Bulletin monumental..., publié par M. de Caumont, 2° série, tom. II. — 12° volume de la collection, pag. 24-32.) — Abécédaire ou rudiment d'archéologie, par M. de Caumont, etc., deuxième édition, 1851, pag. 21.

A la suite de la Notice de M. Hucher, pag. 33-45, viennent des Notes provisoires sur quelques tissus du moyen age, par M. de Caumont.

L'étoffe du Mans a été reproduite avec ses couleurs, par M. l'abbé Martin (Mélanges archéologiques, tom. II, pl. 34), qui annonce une notice de M. Lenormant, par laquelle doit s'ouvrir le troisième volume de l'importante publication des auteurs des vitraux de la Monographie de la cathédrale de Bourges.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Un dessin au trait de cette étoffe a été donné dans l'Abécédaire, etc., pag. 19. On y voit, sur des branches horizontales, des espèces de tigres affrontés et enchaînés à un pendentif d'où semblent sortir deux oiseaux; sous le ventre des quadrupèdes courent des lièvres. Le fond est bleu; les tigres sont alternativement blancs avec taches vertes. Les oiseaux et les lièvres suivent la même alternance, et sont rouges et blancs sur une ligne, verts et jaunes sur l'autre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Notes provisoires sur quelques tissus du moyen dge, etc. (Bulletin monumental, etc., 14° volume, n° 5, pag. 420-425.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les journaux m'apprennent qu'elle a été montrée le 26 août 1850, dans la sa-

Zoroastre, se refuse à reconnaître à cet admirable tissu le même degré d'antiquité: « Quoique les emblèmes empruntés aux anciennes religions de l'Asie, ajoute-t-il, tels que l'arbre sacré appelé hom et les lions ailés y soient reconnaissables, on y aperçoit cependant l'influence du goût arabe, et je n'éprouve aucune répugnance à admettre que ce tissu ait fait partie des objets envoyés par Haroun-el-Raschid à Charlemagne, selon le témoignage formel d'Éginhart. On sait qu'il entrait dans la politique du célèbre khalife de cultiver l'amitié du puissant empereur d'Occident, et les aigles qui forment le principal ornement du tissu en question peuvent avoir été indiqués à l'ouvrier persan, chargé de l'exé-

cristie de la cathédrale de Metz, à M. Louis Bonaparte, président de la république française.

<sup>«</sup> Ce monument curieux, inédit jusqu'aujourd'hui, dit M. Émile Bégin, présentait au pourtour une guirlande qui est usée, et, dans la partie occupée par notre inscription, un autre dessin courant auquel on a substitué des morceaux de tapisserie d'une exécution parfaite, mais postérieurs de cinq siècles à l'âge de la chape.

<sup>«</sup> Nous ne pouvons inscrire aucune date positive sur cette tapisserie; mais le caractère hardi, l'attitude des aigles, les griffons dessinés çà et là, tout l'ensemble du travail enfin, le rangent parmi les œuvres du vm° au xx° siècle.

<sup>«</sup> Le fond de la chape est une soie ronge fort épaisse rehaussée de fils d'or juxtaposés avec encadrements nuancés de vert, de rouge et de bleu. C'est une œuvre faite au métier, d'après un procédé très-simple qu'on voit encore en usage dans les maisons religieuses pour certains ornements d'autel. » Metz depuis dix-huit siècles, etc., second volume. Metz, imprimerie de Verronnais, 1843-1844, grand in-8°, pl. n° 61, pag. 272-273; explication des planches, pag. iij.

La chape de Metz, encore donnée au trait dans l'Abécédaire de M. de Caumont, 2º édit., pag. 24, a été reproduite avec ses couleurs dans le Trachten des christlichen Mittelalters... herausgegeben von J. von Hefner, etc. (Mannheim, verlag von Heinrich Hoff, deux vol. in-fol.), pl. 22, et décrite, pag. 29-31 du texte.

Voyez encore dans ce dernier recueil, pl. 11, la représentation d'un vêtement de Willigis, archevêque de Mayence, mort en 1011 (texte, pag. 13, 14), et pl. 26, de curieuses broderies du x<sup>a</sup> siècle, décrites dans le texte, pag. 37-39.

cuter, comme un emblème tout à fait approprié à la personne qui devait le recevoir en présent. Jamais le prestige de l'aigle romain ne s'est effacé aux yeux des Orientaux, et je l'ai vu, en 1841, déployé sur le Bosphore, à la proue de la galère d'honneur du sultan Abd-ul-Medjed, comme une marque de l'héritage de l'empereur de Byzance '. »

Examen
de l'opinion de
M. Lenormant
sur la date des
anciens tissus du
Mans, de Chinon
et de Metz.

Que les dessins des anciens tissus du Mans et de Chinon représentent des sujets empruntés au culte du soleil, je le veux bien; mais M. Lenormant est-il bien sûr qu'après avoir eu cette signification, ils ne soient pas devenus une espèce de lieu commun d'ornementation qui se perpétuait sans que l'on prit garde au symbole? Dans le cas contraire, je suis autorisé à faire remonter jusqu'aux empereurs païens le premier des fragments du Louvre, parce que, dans le cirque où a eu lieu la course de chars, on voit un autel sur lequel brûle le feu d'un sacrifice. Rien ne nous prouve, d'ailleurs, que le dessin d'une ancienne étoffe persane n'ait point été imité par les ouvriers grecs, qui avaient intérêt à faire croire que leur marchandise était étrangère et venait de loin<sup>2</sup>. Les fourberies du commerce sont aussi vieilles que le monde, et il est bien rare que les marchands d'un pays en puissent remontrer à ceux d'un autre.

Les aigles, auxquels le savant académicien veut donner

<sup>1</sup> Lettre adressée à M. de Caumont, etc. (Bulletin monumental, 14° volume, n° 5, nog. 481.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Indépendamment des belles soieries fabriquées à Constantinople, on y trouvait aussi des étoffes indiennes, voire même chinoises, qui sans donte étaient plus recherchées. L'empereur Jean Tzimiscès, quand il triompha publiquement des Agaréniens, ou Arabes, exposa à l'admiration des Byzantins, entre autres richesses, les tissus de soie qui lui venaient des Sères, τὰ ἐκ Σηρών ὑφάσματα. Voyez Leonis Diaconi Historiae Lib. X, édit. de Bonn, pag. 163, lig. 5 et suiv.

une signification, ne paraissent pas en avoir eu plus dans l'étoffe de la chape dite de Charlemagne, que dans les autres tissus, assez nombreux, où l'on en trouve. Le plus ancien qui ait été conservé chez nous, est ce qu'on appelle, à Auxerre, le snaire de saint Germain. C'est une étoffe de soie ayant l'épaisseur d'une très-forte feuille de papier, et en même temps d'une finesse et d'une solidité remarquables. On y voit des aigles séparés par des rosaces, le tout représenté avec trois couleurs, le jaune, le violet et le vert. Cette précieuse étoffe, dont on peut voir le dessin dans le Bulletin monumental et dans l'Abécédaire de M. de Caumont, et ailleurs, serait du v° siècle, si l'on pouvait la faire remonter jusqu'au suaire dont l'impératrice Placidie fit entourer le corps du saint évêque, mort à Ravenne l'an 448 , et dont

Suaire le saint Germain à Auxerre.

<sup>&#</sup>x27; Vol. XIV, pag. 514, 515.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Deuxième édit., pag. 22.

<sup>3 «</sup> Corpus ejus pretioso sudario involutum, quod Placidia augusta obtulerat ex serico, auro gemmisque contextum, ex Italia in Gallias... ad ecclesiam Autissiodorensem translatum est, » etc. Gallia christiana, tom. XII, col. 264, D.

α Aperto igitur dicto sarcophago (S. Germani), inventum est in eo unum ossiculum... cum parte serici pallii similis illi pallio sudarii, quod habetur in thesauro, et multis aliis indumentis, tam sericis quam lineis, » etc. Gesta abbatum S. Germani Autissiodorensis, c. xvII. (Nov. Bibl. manuscript. libr. Tom. I, pag. 585.) Cette ouverture eut lieu en 1277, sous l'abbé Jean I<sup>et</sup> de Jocevalle. Voyez le Gallia christiana, tom. XII, col. 390, C.

Le moine Constantius, parlant de l'ensevelissement de saint Germain, se borne à dire regina vestivit (lib. II, c. n, n° 76), et saint Heric:

Vestibis, et molli regina Placidia fulcro Extalit, et sanctos texit propensius artus. — Lib. VI, cap. m, nº 474.

Voyez Acta sanctorum Julii, tom. VII, pag. 220, col. 1, et 253, col. 2; et surtout Mémoires concernant Phistoire ecclésiestique et civile d'Auserre, etc., par l'abbé Lebeuf, dernière édit., tom. I\*, Auxerre, Perriquet, \*\* Dooc xuvin, grand in-8°, pag. 73 et suiv. On y trouve, sur une grande planche en couleurs, le dessin du suaire de saint Germain.

les restes surent rapportés en France pour être déposés dans l'une des églises d'Auxerre. Dans ce cas-là, le suaire de saint Germain ne serait point de la fabrique grecque, dont les ouvriers faisaient ces magnifiques draps d'or sur lesquels ils dessinaient des aigles et des ornements variés au moyen de perles et de pierres précieuses ', article très-recherché dans le reste de l'Europe, où on l'employait au costume d'apparat des souverains et des princes de l'Église '.

Voyez, sur les étoffes ornées de pierres précieuses, les textes rassemblés dans le Glossaire de du Cange, tom. II, pag. 232, col. 1, au mot Cataclitus.

A Angoulème, c'étaient une tunique et une dalmatique, où l'on avait représenté des aigles; l'église de Saint-Pierre les devait à l'évêque Gérard, qui vivait de 1101 à 1136 : « Dedit etiam Engolismensi ecclesise pontificalia ornamenta, que emit a Bosone Kantonensi episcopo mille solidos, scilicet casulam magnam cum lapidibus undique aurifrizatam, vestimentum cum alba undique aurifrizatum, manipulum et stolas cum lapidibus aurifrizatas, et tunicam ac dalmaticam, in qua sunt depictes aquiles, » etc. Histor. pontific. et comit. Engolism., cap. xxxv. (Ibid., tom. II, pag. 260.)

ι « Άμα δὶ καιρὸν λαδών εὐπρεπή τοῦ τὸν πορφυρογέννητον, ἀποδαλόντα διὰ τὸ πένθος τά ἐρυθρά, μὴ φορεῖν ἄλλοτε παρασικινάσαι, εὐτρεπίσας ἀλλόχροα τὰ σὺν λευκῷ πορφυρῷ χρυσῷ ποικιλτὰ, καὶ διὰ μαργάρων τὸ βασιλικὸν σημεῖον τοὺς ἀκτοὺ; περιθεἰς, καὶ πέμψας ἐκ τούτων πέδιλά τε καὶ χαλινὰ, σφίσιν ὡς παρασήμοις τὸν υἰὸν προσέταττεν ἐμπομπεύειν, μόνφ τῶν ἐρυθρῶν ἐκστάντα τῷ βασιλεί. » Georgii Pachymeris de Michaele et Andronico Palaeologis, lib. VI, c. κκνιι. (Ed. P. Possini, pag. 840, C; ed. Imman. Bekkeri, vol. I\*, pag. 499, lig. 18.) Cf. Nicetæ Choniatæ Annales, Alexius Comnenus, lib. I, c. vii. (Ed. Fabrot., pag. 307, C; ed. Bekker, pag. 624.)

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Un ancien historien, parlant de deux ornements épiscopaux, d'un merveilleux travail et d'un grand prix, donnés par l'évêque Hugues de Châlon, au commencement du xr siècle, à l'église de Notre-Dame d'Auxerre, s'exprime ainsi : « Casula quoque purpurea grandes aquilas coloris coccinei intextas circumquaque monstrabat, cujus superficies auri Phrygii circunductionibus stellantibus resplendebat, alterum siquidem qualis fuerit imperialis Othonis munificentia, cujus illud ei datum est manu, testificatur : nempe velut in capite sancti Aaron dicitur in amictu lamina aurea margaritis et lapidibus intertexta, quasi regali diademate summi sacerdotis caput illustrabat, palla vero carbasea aureo circa pectus effulgens rationali a genibus ad talos usque holoserica limbo deaurato mirifice pontificalia vestigia complectebatur. » Historia episcop. Autissiodor., cap. XLIX. (Novæ Bibliothecæ manuscript. librorum Tomus primus, pag. 430.)

Aigle , symbole commun à l'Orient et à l'Occident.

A ce propos, je dois faire observer que l'aigle n'était point un symbole particulier à l'Occident, et que la Perse, par exemple, n'aurait point eu besoin de le lui demander pour le reproduire sur les étoffes qu'elle sabriquait. Chez les Hébreux, l'aigle était un oiseau mythique 1; on lui attribuait la même signification qu'au phénix, comme on peut s'en convaincre en recourant au Psaume CII, > 5, et à Isaïe, ch. xL, > 31. C'est sans doute de là que vient l'opinion répandue dans le moyen âge sur l'aigle, dont la présence en un lieu était considérée comme un présage favorable , opinion qui existe toujours en Orient, s'il faut en croire d'Herbelot: « C'est du nom de cette aigle royale ou Humai, dit-il, que se forme le mot de Humaiaioun, qui signifie en Persien, Noble, Heureux, Excellent, et Auguste, à cause que l'ombre faite par cet oiseau, en volant sur la tête de quelqu'un, lui est, selon la tradition des Orientaux, un prognostic certain de fortune et de grandeur : ce qui fait dire au même Saadi, que personne

<sup>\*</sup> Etymolog.-symbol.-mytholog. Real-Wörterbuch... für Bibelforscher, Archäolog. und bildende Künstler... von F. Nork. Stuttg., 1843-45, gr. in-8°, tom. I", pag. 14.

<sup>\* «</sup> Jam tunc laetum primitus omen apparuit, — cum mysticus ales, aquila, patiando girans... — locum monasterii capacem, secans aera, designavit. » Vie rhythmique de saint Chef, dans les Poésies populaires latines du moyen age, par M. Edélestand du Méril. Paris, 1847, in-8°, pag. 65.

Cette opinion régnait surtout en Allemagne, comme nons l'apprend un historien de l'empereur Frédéric, qui dit, en parlant de l'armée de Manfred, prête à combattre, en 1255, celle du pape, commandée par le légat Octavien: « ... quum tribus aciebus illis exclaratus descenderet in planum, ecce tres aquiles super exercitum ipsum apparuerunt volantes in aere, quod omnes illi de exercitu, et Theutonici maxime videntes coperunt exultare letitia, quasi certe victorie signa ex illa aquilarum supervolantium apparitione comprehendentes: unde etsi prius ad pugnandum nocivi et ardentes fuerant, tunc magis ac magis ex illo signo aquilarum accendebantur ad pugnam. » Nicolai de Jamsilla Historia de rebus gestis Friderici II imp., etc. (Rer. Ital. Script., tom. VIII, col. 584, C.)

ne recherchera jamais l'ombre du Chat-huant, quand bien même il n'y auroit point de Humsi dans l'univers 1. »

Usage de surmonter les tentes d'un aigle. Je ne serais point éloigné de croire que ce fût de là que vint l'habitude, généralement répandue au moyen âge, de surmonter les tentes d'un aigle. Dans le Roman de Perceval le Gallois, Gauvain

Si vit en une lande plainne
Tendu de coste une fontainne

.J. si très-riche paveillon,
Que tout li pan et li giron
Erent de diverses couleurs,
A oissiaus, à bestes, à fleurs,
Entailliez de riches draps de soie.
.J. aigle d'or qui reflamboie
Avoit sus le pommel assise.

Ms. de la Bibliothèque nationale, suppl. français, n° 480,
folio 67 recto, col. 4, v. 43.

## Le même détail se rencontre ailleurs :

Li trés fu à mervelle biaus, Sor le pumel siet .j. oisiaus; J. aigle de fin or luisant Sor le pumel sist en volant.

Le Roman de Thèbes, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, foi. 45 vº, col. 2, v. 46.

Le palais voient principal, Et sor le maistre tor roial, Où li riches tresors estoit, L'aigle d'or fin qui reluisoit <sup>2</sup>.

> Roman de Guillaume de Palerme, Ms. de la bibliothèque de l'Arsenal, belles-lettres françaises in-4°, n° 478, folio 445 recto, col. 2, v. 24.

Biblioth. orient., éd. de Maestricht, M. DCC. LXXVI., pag. 422, col. 1, au mot Homai.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Déjà au xr siècle, au moins en Angleterre, les tours des églises étaient

## DES ÉTOFFES DE SOIE, D'OR ET D'ARGENT.

Voient le maistre tré roial Lés .j. caisnoi sor un toron, Et l'aigle d'or qui siet en son. Ibid., folio 415 verso, col. 4, v. 5.

Là véissiés tant pavillon, Dont li aigle sieent en son.

> De Blancandin, Ms. de la Bibliothèque nationale, nº 6967, fol. 256 verso, col. 4, v. 34.

En une prée sous la tor Quatre pumiaus avoit entor U il avoit .j. aigle d'or.

*Ibid.*, fol. 264 v°, col. 2, v. 28.

Dedins lo trap del pali on l'aig[I]a es resplandens, Els parlan e cosselhan trastotz celadamens<sup>1</sup>.

Hist. de la croisade contre les hérétiques albigeois, pag. 342, v. 4921.

Les casques étaient quelquefois aussi surmontés d'un aigle, comme on le voit par cette description d'armure:

Casques surmontés d'un aigle.

Une broigne à mailles trellies Li ont après el dos jetée, Et la ventaille à or fremée;

surmontées d'un coq; le moine Wolfstan le dit positivement de celle de Winchester :

> Additur ad specimen stat ei quod vertice gallus Aureus ornatu grandis et intuitu.

> > Wolstan. mon. Ventan., Liber de vita S. Swithuni, etc. (Acta sanct. ord. S. Bened., sæc. v, pag. 631.)

Voyez encore le Roman d'Anséis de Carthage, Ms. de la Bibl. nat. nº 7191, fol. 31 recto, col. 1, v. 33; fol. 34 verso, col. 1, v. 15; fol. 39 verso, col. 2, v. 7; fol. 44 verso, col. 2, v. 37, etc., etc.

Ceux qui seraient curieux de plus amples détails sur l'emploi de l'aigle au moyen âge, feront hien de recourir à la dissertation de du Cange sur les médailles de cette époque, ch. xvIII. (Gloss. med. et inf. Latin., tom. VII, pag. 152.)

Ricement fu apareillie La maille dorée et deugie; Onques rois n'ot si rice broigne: Forgie fu en Keneloigne. Cil qui fu rois des Kenelius 1 Le presenta le roi des Grins... Li elmes fu d'un vert acier... Li pumiaus et li aigle en son Furent de l'œvre Salemon.

De Blancandin, fol. 263 recto, col. 2, v. 40.

Étoffes diverses décorées d'aigles et de lions.

C'est sinon une étoffe aussi splendide que celles dont parle Pachymère, du moins un tissu construit sur un carton analogue, qui avait servi au drap funèbre décoré d'aigles et de lions que l'on voit sur une tombe magnifique de la cathédrale de Châlons 1. La chasuble de Saint-Rambert-sur-Loire, qu'a fait connaître M. l'abbé Bouet, aujourd'hui curé de la paroisse d'Ainay, à Lyon, présente également, sur un fond de soie, un dessin en partie semblable : ce sont de gracieux

<sup>1</sup> On voit par le vers précédent ce qu'il faut penser de la ridicule explication du nom de ce peuple donnée par M. Génin, dans une note de la Chanson de Roland, pag. 439.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annales archéologiques, publiées par M. Didron, tom. II, pag. 234, 235.

Parmi les objets qui garnissaient la chapelle particulière de l'évêque de Durham Pudsey, mort en 1194, il y avait des aubes de soie bleue, décorées d'aigles et de lions. (James Raine, Saint Cuthbert, etc., pag. 34, en note, lig. 6.) Dans un inventaire de la fin du xm siècle, ce sont des guêtres ainsi décorées : « Item sandalia de rubeo sameto, cum caligis breudatis aquilis, leonibus et rosis, et in summitate vinea breudata... » (The History of St. Paul's Cathedral in London, etc. London, 1818, in-fol., pag. 315, col. 1.)

Enfin, dans un autre inventaire de 1315, que nous avons déjà également cité, on lit : « Item. Alba Stephani de Ikham, de sindone, cum parura de indico samicto, brudata aquilis et leonibus. » (The History and Antiquities of the cathedral Church of Canterbury, the Appendix no vI, pag. vij.) Ces étoffes, si elles étaient réellement brodées, l'avaient été sûrement d'après un modèle tissé venu d'Orient.

compartiments en filigrane d'or, dans lesquels sont relevés, en or, alternativement deux colombes et deux lions affrontés, aux formes pures et bien arrêtées <sup>1</sup>. Enfin, sans parler des ornements dont on trouve mention dans l'inventaire du roi Charles V<sup>2</sup>, dans les anciens inventaires des églises de Reims <sup>3</sup> et ailleurs <sup>4</sup>, une étoffe de soie et d'or, exhumée d'un tombeau de Saint-Germain-des-Prés, et vraisemblablement du xm<sup>4</sup> siècle, présente pour dessin des écussons circulaires dans chacun desquels se voit un lion ou un aigle <sup>5</sup>. Quelque respect que

L'Institut catholique, tom. V. 2º livr., février 1844 (à Lyon, chez Rey et G'e, grand in-8°), pag. 140. Le dessin de l'étoffe de la chasuble de Saint-Rambert a été reproduit par M. de Caumont, dans son Abécédaire, 2º édit., pag. 212.

e Item une autre salle pallée de blanc et de rouge à aigles, à lyons et à arbres vers, et est de cinq pieces. » Manuscr. de la Bibliothèque nationale, n° 8356, fol. iij°. xij recto, n° 3667. (Salles d'Angleterre.)

<sup>«</sup> Item une salle d'Angleterre vermeille brodée d'azur, et est la bordeure à vignettes et le dedens de lyons, de aigles et de lyepars, contenant troys pieces. » Ibid., fol. iij. xij. verso, n° 3670.

s « Une chappe de samy rouge semé de lions d'argent et estoilles, faicte d'une vieille chasuble. » Trésors des églises de Reims, par Prosper Tarbé, etc. Reims, imprimerie de Assy et Cis, 1843, petit in-folio, ch. xrv, pag. 106.

<sup>«</sup> Deux chappes de damas bleu celeste, les orfrois de samy rouge aux lions et oyseaux d'or. » Ibid., pag. 107.

<sup>«</sup> Une chasuble, tunique et delmatique de camocas vert, couvertes de lions, oiseaux, teste et pied d'or, » etc. 16., ch. xv, pag. 112.

<sup>4 «</sup> Hic comobium per annos xv nobiliter rexit, pallia duo leonina comparavit, et textum de auro minorem, et aliam redemit, » etc. Chronica Gaufred. prioris Vosiens., cap. 1x. De abbat. Odolrico. (Nov. Biblioth. manuscript. libr. Tom. 11, pag. 283.)

<sup>&</sup>quot;Monumenta inédits pour servir à l'histoire des arts, per Willemin et Pottier, tom. I', pag. 68 et pl. 118. — Statistique monumentale de Paris, atlas, cartes, plans et dessims, par Albert Lenoir, etc., in-fol., 17º livraison, pl. 13. — Abécédaire ou rudiment d'archéologie, 2º édit., pag. 213. Un autre fragment de cette étoffe est conservé au Louvre (collection Révoil, nº 818).

Il n'est pas sans intérêt de comparer le dessin de l'étoffe en question avec celui que présente le pourpoint attribué à Charles de Blois, tué à la bataille d'Aurai, en 1364, vêtement que j'ai vu, en octobre 1851, chez M. Ende, costumier, rue des

je professe pour l'opinion de M. Ch. Lenormant, je ne puis donc me résigner à voir dans ces deux lions affrontés, dans ces aigles, autre chose qu'un dessin de fabrique, sans signification religieuse, du moins au moment où l'on l'exécutait. Au reste, la question, eu ce qui concerne la chape de Chinon, est entièrement résolue, s'il est vrai, comme on me l'a assuré, qu'il se trouve dans le tissu une inscription arabe dont le caractère ne saurait être plus ancien que le xu' siècle 1.

Voile de la Vierge. Vêtement de Pierre Lombard. On voit encore des lions retracés avec des poules dans une espèce de tissu antique de lin ou de coton broché d'or et de soie, d'environ six pieds de longueur sur dix-huit pouces de largeur, connu sous le nom de voile de la Vierge<sup>2</sup>. Dans un autre tissu de soie broché d'or, évidemment de fabrique orientale par le style des ornements, ce sont des es-

Petits-Augustins, n° 11, à Paris. Le tissu, de soie brochée, et non brodée d'or, comme le dit M. de Caumont, offre des compartiments octogones remplis alternativement d'un aigle et d'un lios; la figure d'un quatrefeuilles lancéolé se trouve dessinée par la réuniou des alvéoles octogones. Voy. l'Abéoédaire déjà cité, pag. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au moment de mettre sous presse, je reçois en communication une brochure grand in-8°, de 16 pages, intitulée la Chape de Saint-Mesme de Chinon. Note lue dans la séance de la Société archéologique de Touraine, du 28 mars 1851, par Victor Luzarche. Tours, imprimerie de Ladevèze, 1851. Ce travail, remarquable par plusieurs erreurs graves, se termine par un fac-simile de l'inscription arabe de la chape, traduite en caractères modernes et en français.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monuments inédits, etc., tom. I<sup>ee</sup>, pag. 10, col. 1, pl. 16.

Outre la relique de ce nom conservée à Chartres, il y avait un autre voile de la Vierge à Milhau en Rouergue; on lit en effet dans l'inventaire des reliques du prieuré de Sainte-Marie de cette ville, contenu au cartulaire de Sainte-Victor de Marseille, que cite D. Carpentier, tom. III, col. 704: « Velum beats: Maris, quod dicitur sancta Savena. » Voy. Gloss. med. et inf. Latin., tom. VI, pag. 76, col. 3.

A Constantinople, c'était le manteau de la Vierge, que, dans un combat, Alexis Comnème I<sup>er</sup> porta en guise d'étendard. Voyez *Anna Comneme Alexiades lib. VII*; ed. P. Possin., pag. 196, D.

pèces de poules de Numidie mêlées à d'autres animaux que l'on pourrait prendre pour des girafes mal conformées 1.

Parmi les animaux représentés sur les voiles et les ornements d'autels inventoriés par Anastase, nous avons vu le tombeaude Saintpnon figurer aussi fréquemment que le lion et l'aigle. Ce volatile se retrouve au milieu de compartiments polygones, avec de petite animanx, lièvres ou gazelles, qui en occupent le pourtour, dans une magnifique étoffe tissue de soie et d'or, dont les débris ont été trouvés, au mois de prairial de l'an vii, lorsque l'on ouvrit la plupart des tombeaux que rensermait l'antique abbaye de Saint-Germain-des-Prés .

Étoffe exhumée d'un Germain-des-Prés.

<sup>1</sup> Monuments inédits, etc., tom. I., pag. 50, col. 1 et 2, et pl. 78. — Mélanges d'archéologie, tom. II, pag. 244.

Le tissu en question faisait partie du vétement qui enveloppait les restes de Pierre Lombard, surnommé le Maitre des sentences, mort en 1160, suivant les historiens, en 1164, suivant son épitaphe, et enterré dans l'église paroissiale de Saint-Marcel. Le fragment reproduit par Willemin, se trouve actuellement dans le cabinet de M. Yemeniz, et l'on en conserve un autre au Louvre (collection Révoil,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Musée des monuments français, etc., par Alexandre Lenoir, etc., tom. I'', de l'imprimerie de Guilleminet, an rx. - 1800, in-8°, n° 424, pag. 158-

Ges débris appartenant, non pas comme on l'a dit jusqu'à présent, au cestume de l'abbé Ingon, mort en 1025 ou 1026, mais, comme le démontrera M. Albert Lenoir, au vêtement de Pierre (II) de Courpalay, mort le 3 avril 1334, sont maintenant conservés au Louvre (collection Révoil, nº 819), au Musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny, chez M. le comte de Lescalopier, et dans le cabinet de M. Yemeniz; ils ont été gravés par Willemin (Man. indd., tom. Icr, pl. 15), puis par M. Albert Lenoir (Stat. mon. de Paris, atlas, etc., 16º liv., pl. xɪv), et décrits par M. Pottier, tom. Ier, pag. 9. Avant oux, M. Desmarest avait inséré dans les Mémoires de la classe des seiences mathématiques et physiques de l'Institut (second semestre de 1866, pag. 122), une dissentation fort étendue sur cette étoffe et sur toutes celles qu'on avait exhumées du même tombeau. Quelle que soit la valeur que l'on veuille bien attribuer à ce travail, dans lequel l'anteur a considéré ces tissus sons le double point de vue de l'historique et de la pratique

Étoffes grecques et italiennes portant des figures de paons: Je suis porté à croire que cette étoffe avait été fabriquée en Grèce, où l'on se plaisait volontiers à reproduire la figure du paon sur les tissus de prix, comme nous le donne à penser Constantin Porphyrogénète, qui nous apprend que certains des grands officiers de la cour de Constantinople devaient porter à la fête de Noël des robes ornées de l'image de cet oiseau <sup>1</sup>. Il ne serait cependant pas impossible que le tissu en question ne fût sorti d'une manufacture italienne, comme l'étoffe de la chasuble, dite de saint Dominique, conservée dans le trésor de l'église de Saint-Sernin, à Toulouse, étoffe que M. l'abbé Martin considère comme fabriquée en Italie postérieurement à 1221 <sup>2</sup>.

de leur fabrication, nous ferons néanmoins observer avec M. Pottier, qu'il s'est étrangement mépris, lorsque, sans prendre garde à la légende arabe, quatre fois répétée autour de chaque compartiment, et exprimant une invocation à Dieu, il s'est persuadé que cette étoffe avait été fabriquée en France, et lorsqu'il a tiré de ce fait supposé des conclusions inadmissibles, touchant le progrès de cette fabrication au xº siècle. Quant à celle de notre tissu, M. Desmarest a reconnu qu'il était composé d'une trame et d'une chaîne de filature très-fine et très-égale; que la chaîne était à deux brins, dont le tors était très-ménagé; que les deux espoulins chargés de fils en dorure avaient fourni au broché certaines parties de dessin assujetties à des lisses particulières divisées en deux rangs; et enfin que l'emploi de ces procédés annonçait des métiers d'une forte construction et des mains très-habiles dans le jeu des lisses de deux ordres, etc. « Jusqu'à présent, ajoute M. Desmarest, pag. 150, je n'ai pas fait mention de la matière avec laquelle cette étoffe intéressante a été fabriquée. Cependant plusieurs raisons m'engagent à faire remarquer que cette étoffe est tissue en laine. Le principal motif est le rapprochement des différentes qualités de cette étoffe avec ce qui concerne l'emploi des laines par les artistes anciens, et dont Pline fait mention dans le quarante-huitième chapitre de son livre VIII. » Si les autres raisons de M. Desmarest valent son principal motif, on peut en toute sûreté de conscience n'en pas tenir grand compte. D'ailleurs, un juge aussi compétent au moins que M. Desmarest, M. Yemeniz, assure qu'il n'y a pas de laine employée dans ce tissu.

Προέρχονται άπανθες ήλλαγμένοι εν τω ήμιχυχλίω τής άψίδος, φορούντες οι πατρίχιοι... οι μεν τύρεα και μηλινοκάθρυπτα... οι δε ταώνας κογχευτούς, etc. De Cerimoniis aulæ Byzantinæ, lib. I, cap. xxm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce dessin se voyait sur l'étoffe de meubles appartenant à l'un de nos rois :

On peut presque à coup sûr attribuer à l'Orient celle d'un coussin de soie jaune, gardé dans le trésor de l'église de Saint-Pierre, à Troyes, surtout s'il est vrai que ce coussin fût placé dans une châsse, sous la tête de l'un des corps saints apportés dans cette ville au commencement du xmº siècle. Le fond représente des feuillages légers, dont les tiges parallèles sont terminées par une grosse fleur du genre des tulipes et de couleur bleue; d'un côté, ce coussin est traversé par une bande large de deux à trois pouces, de couleur vert clair divisée par un ornement en manière de lettres arabes, alternant avec la figure d'un paon qui fait la roue, et de la queue duquel naissent des espèces de rinceaux légers qui remplissent le fond 1.

Je ne veux pas m'arrêter davantage ici aux dessins des étoffes de soie qui avaient cours en Occident antérieurement aux xn° et xm° siècles, et les étudier dans les manuscrits ou sur les statues des porches et des tombeaux des vieilles églises; toutefois je ne dois point omettre de signaler une coïncidence dont on tirera telle conclusion que l'on voudra. Dans les tissus inventoriés par Anastase, il est question à tout moment de roues retracées dans le dessin : c'est là un ornement assez ordinaire dans la première période romane, et je ne serais point étonné que les sculpteurs de la décadence ne l'eussent copié sur des étoffes venues d'Orient. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'on trouve des roues,

Coussin de l'église de Saint-Pierre de Troyes.

Roues retracées dans le dessin d'étoffes anciennes.

<sup>«</sup> Item deux autres carreaulx de salle de drap d'or sur champ blanc à paons. » Inventaire de Charles V, Ms. de la Bibl. nat. n° 8356, fol. iije xj, n° 3653.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyage archéologique et pittoresque dans le département de l'Aube... publié sous la direction de A. F. Arnaud, etc. Troyes, imprimerie de L. C. Cardon, 1887, grand in-4°, pag. 187, col. 2.

entre autres endroits, sur les grands cercueils déposés à Saint-Gilles autour du sanctuaire de l'église, transformé en musée d'antiquités ', et que l'un des sarcophages chrétiens mis à nu non loin de l'église de Saint-Honorat, dans le eimetière des Aliscamps, à Arles, présente également estte décoration '.

Dessins d'étoffes renfermant une succession de cercles ou d'écussons. Une disposition que l'on rencontre aussi dans les étoffes qui sont parvenues jusqu'à nous, ou dont en trouve la description dans les anciens auteurs, c'est une succession de cercles ou d'écussons renfermant des animaux : os qui leur valait l'épithète de circumrotata . Ce dessin ou quelque chose d'approchant, se voyait pareillement sur certaines étoffes de l'antiquité, qui avaient reçu de là le nom de soutulate ou scutlate vestes. Chez les unes comme chez les autres, ce dessin venait originairement de l'Inde, où il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulletin monumental, tom. X, pag. 671.

<sup>\*</sup> Ibid., tom. XI, pag. 113.

<sup>3 «</sup> Item dedit lineam cortinam, alterum parietem ecclesiæ (cathed. Autissiod.) festivis diebus decorantem, regum et imperatorum imaginibus depietam, supra quam posuit tria preciosissima pallia mille solidorum precii constantia, quorum unum viridis coloris leonibus multicoloribus circumrotatis fulget, secundum imaginibus regum similiter circumrotatis regali modo equitantium pollet; tertium quoque leonibus auricoloribus circumrotatis aspicientibus arridet. » Historia episcoporum Autissiodorensium, cap. LIII. De Humbaudo. (Nov. Biblioth. manuscript. libr. tom. 1, pag. 487.)

A la suite de ce passage en vient un autre qui prouve que les dessins des étoffes de soie, au moins celui qui représentait des lions, étaient imités par les ouvriers en laine : « Item ad decorem ecclesies ... duo magna dedit dorsalia lanea, leonibus multicoloribus operose insignita, » etc. Le donateur, Humbaud, mourut dans un naufrage en 1115, en revenant de Jérusalem.

<sup>\*</sup> Nulla mima... sigillatis sericis, aut textis utatur auratis... Uti... scutlatis, et variis coloribus sericis... non vetamus. » Imppp. Theod., Arcad. et Honor. in Cod. Theod., lib. XV, tit. vu, art. 11. Cf. Gothofred. adnot. ad 1. c., et Tot. Latin. Lexic., ed. in German. prim., tom. IV, pag. 59, col. 1.

n'a point cessé d'être en usage. Quand, l'an dernier, les ambassadeurs du Népaul vinrent en France, une chose qui fixait l'attention autant que la somptuosité des vétements de l'Inde, se perpe-Jung Bahadour et de ses frères, c'était le costume d'un personnage de la suite, qui portait, sur plusieurs points de sa robe noire, et particulièrement de chaque côté de la poitrine, des écussons circulaires ornés de dessins et de légendes à l'instar de ceux que l'on voyait encore sur nos anciennes étoffes 1, postérieurement à l'époque où nous en sommes de leur histoire. Nous lisons, en effet, dans un roman du xm° siècle :

Ce dessin, originaire de tue chez nous pendant tout le moyen åge.

L'emperere se va encontre Le lit la pucele asseoir: On i ot fait .i. haut seoir De fuerre et d'une keute pointe, D'un cendal jausne bien porpointe, Bordée entor à escuchiaus.

> La Roman de Elleconffle, Ma: de l'Arsenal, B.-L. fr., in-4°, n° 478, fol. 26 recto, col. 4, v. 9 2.

Voyons maintenant quels sont les autres monuments de l'industrie de la soie qui nous restent antérieurement à l'expédition du roi Roger en Grèce, qui clôt la deuxième période de l'histoire que nous essayons d'esquisser.

Le plus beau que je connaisse en ce genre est la dalmatique impériale, splendide vêtement que l'on conserve à

Dalmatique impériale.

<sup>1</sup> Voyez le Salut public, de Lyon, du 4 octobre 1850; et le Constitutionnel du lundi 7 octobre de la même année.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez encore l'Abécidaire de M. de Caumont, 2 édition, pag. 406, en prenant garde que le directeur de l'Institut des provinces se trompe quand il ne fait remonter qu'au xmr siècle l'usage de broder sur des tissus des personnages encadrés, comme sur les vitraux, dans des cercles ronds, quadrilobés, etc.

Rome, dans le trésor de l'église Saint-Pierre; on l'appelle encore la chape de saint Léon III. Ce vêtement est complétement byzantin. Quatre sujets sont brodés en or et en soie sur cette dalmatique, dont le fond est en soie de couleur bleue et sombre; ils sont disposés sur le devant, sur les épaules et sur le dos. Des inscriptions grecques y sont brodées <sup>1</sup>.

Manteau de saint Henri. Chape de Léon III. Chasuble de saint Bernard. A côté de cette dalmatique impériale il faut placer le manteau de saint Henri (973-1024), dont les bollandistes ont donné le dessin en deux planches<sup>2</sup>, et une très-ancienne chape, que l'on dit avoir servi au pape Léon III, lorsqu'il fit la dédicace de l'église d'Aix-la-Chapelle; elle y est conservée avec une chasuble que l'on prétend avoir servi à saint Bernard, et bien d'autres richesses du même genre<sup>3</sup>.

Autres vêtements précieux signalés par les Bénédictins. Les Bénédictins auxquels nous devons cette dernière indication, remarquèrent aussi, dans leurs voyages, les chasubles de saint Ursin ', de saint Edmond ', de saint Martin

<sup>&#</sup>x27;Ueber die Kaiser-Dalmatika in der St.-Peterskirche zu Rom, von Sulpiz Boisserée. München, 1842, in-4° de 24 pages, avec cinq planches lithographiées. — La Dalmatique impériale, art. de M. Didron, dans les Annales archéologiques, tom. I<sup>er</sup>, Paris, 1844, in-4°, pag. 152, col. 1—pag. 167, col. 1, avec une grande planche. — Analyse du mémoire de M. Boisserée, dans le Bulletin archéologique publié par le Comité historique des arts et monuments, tom. III, pag. 33, 34. A la suite, pag. 37, 38, viennent des notes sur d'anciennes chasubles conservées en France.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De S. Henrici Manto, ut vocant, Bambergæ in ecclesia Imperiali asservato, append. ad acta S. Henric. imp., cap. III. (Acta sanctorum Julii, tom. III, pag. 782-784.)

<sup>\*</sup> Voyage littéraire de deux religieux benedictins de la congregation de S. Maur, etc., tom. II, à Paris, chez Montalant, m. DOC. XXIV., in-4°, pag. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyage litteraire, etc., tom. I\*\*, 1\*\* partie, à Paris, a noc xvII, pag. 31. Saint Ursin, premier évêque de Bourges, vivait au II\* ou III\* siècle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., pag. 57. Cette chasuble doit être la même que celle que l'on garde soi-

de Tours <sup>1</sup>, de Théodoric, évêque de Metz <sup>2</sup>, de saint Thomas de Canterbury, et une autre donnée par saint Louis <sup>3</sup>, la chasuble de saint Héribert <sup>4</sup>, les ornements de saint Remacle <sup>5</sup>, la chasuble de saint Meinwerc <sup>6</sup>, et l'ornement que l'on prétend avoir servi à saint Lambert et qui est conservé dans la cathédrale de Liége <sup>7</sup>. A Reims, ils auraient vu, dans une abbaye de leur ordre, l'étole de saint Nicaise, que l'on

gneusement dans la sacristie de Saint-Quiriace, à Provins. Elle est en soie verdâtre, ganfrée d'ornements de même couleur et qui rappellent le commencement du xm° siècle. Des animaux fantastiques sont tissus dans les galons. Voyez le Bulletin archéologique publié par le Comité historique des arts et monuments, tom. III, 1844, pag. 37.

Saint Edme ou Edmond, archevêque de Canterbury, mourut le 16 novembre 1242, au prieuré de Soisy, près de Provins, et son corps fut porté à l'abbaye de Pontigny. Voyez le Gallia christiana, tom. XII, col. 206, E; et l'Histoire de Provins, par Félix Bourquelot. Provins, Lebeau, 1839, in-8°, tom. I<sup>ee</sup>, pag. 191, 192.

\* Voyage litteraire, etc., tom. Iet, 1re partie, pag. 90.

<sup>2</sup> Ib., tom. I'', 2 part., pag. 112.

<sup>3</sup> Ib., tom. II, pag. 77.

Je m'étonne grandement que les deux religieux n'aient rien dit d'une chasuble également conservée à Sens, et dont pourtant ils connaissaient bien l'existence dans le monastère de Saint-Pierre le Vif, où elle servait le jour de la fête de saint Ebbe : c'était celle avec laquelle cet évêque avait été enterré au vnr siècle, et qui fut retrouvée presque entière quand on ouvrit son cercueil. Voyez Acta sanctorum ordinis 8. Benedicti, asscul. m, pars prima, pag. 652.

<sup>4</sup> Voyage litteraire, etc., tom. II, pag. 263. Saint Heribert, archevêque de Cologne, mourut en 1021 ou 1022.

\* Voyage litteraire, etc., tom. II, pag. 153. Saint Remacle, évêque de Maëstricht, mourut entre 667 et 671.

• Voyage litteraire, etc., tom. II, pag. 240. Saint Meinwerc, évêque de Paderborn, vivait au commencement du xrº siècle. Sa chasuble, en damas blanc, est celle dans laquelle il fut enterré en 1036. Voyez-en la description dans les Acta sanct. ord. S. Bened., siècle vi, 1° partie, pag. 394, 395, n° 28.

La chasuble en soie avec laquelle un autre évêque allemand, saint Bernward, mort en 1023, avait été enseveli, fut retrouvée au bout de cent soixante et douze ans dans un parfait état de conservation. Voyez l'histoire de sa canonisation et de sa translation, dans le même recueil, siècle vi, 1<sup>re</sup> partie, pag. 245, nº 19.

7 Foyage litteraire, etc., tom. II, pag. 183, 184. Saint Lambert, évêque de Maëstricht, l'an 668, mourut martyr vers l'an 708. 58

disait être du v° siècle ', sans parler d'une multitude de vêtements précieux conservés dans la cathédrale, parmi lesquels on remarquait « une chasuble de soie perse noire, toute couverte de soleils et d'estoiles, les orfrois de tissu d'or, où il y a, ajoute l'auteur de l'inventaire d'où nous tirons ces détails, plusieurs perles et pierres, doublée de soie rouge; donnée par Tilpin, archevesque de Reims '. »

Chasuble de saint Regnobert, à Bayeux. Dans la cathédrale de Bayeux, on conserve la chasuble en soie attribuée à saint Regnobert, l'un des premiers évéques de cette ville, mort vers l'an 666. L'étole et la manipule sont tissus d'or et de perles; le tout est conservé dans une cassette en ivoire, ferrée d'argent doré et émaillé. On lit sur la serrure une inscription arabe, en caractères cufiques <sup>8</sup>.

Cette circonstance, à défaut d'inscription tracée dans l'étoffe elle-même ', suffirait à donner l'idée que bon nombre

<sup>&#</sup>x27;« Le Samedy matin il (Louis XIII) alla onyr la Messe à l'Abbaye Sainct Nicaise... on luy monstra... une Estole, avec laquelle Sainct Nicaise fut martyrisé (au v° siècle), laquelle est de drap d'or trait fort delicat, » etc. Relation du sacre de Louis XIII, dans le Ceremonial françois, édit. in-folio, tom. I", pag. 441, 442. Voyez aussi les Trésors des églises de Reims, par Prosper Tarbé, ch. xxxIII, pag. 253.

Inventaire des chapes, chasubles, dalmatiques, tapisseries de Notre-Dome de Reims, etc. (Trésors, etc., ch. xv, pag. 110.)

D'après l'inventaire de 1470, que D. Marlot (Metropolis Remensis Historia, lib. III, cap. 1; tom. 1, pag. 316) a consulté et où figurait cette antique chasuble, on voit que les orfrois étaient ornés de croix et de losanges, Les soleils et les étoiles étaient d'or. Entre les soleils étaient d'autres figures également faites en fil d'or. Enfin on y remarquait des dessins de diverses couleurs. Tilpin mourut l'an 812.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bulletin archéologique, etc., tom. III, 1844, pag. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A celles dont nous avons déjà fait mention, il faut ajouter l'inscription arabe brodée sur la bordure d'une chasuble en soie de la cathédrale de Coire, en Suisse,

de ces riches tissus de soie nous venaient des pays occupés par les musulmans, si nous ne savions, par des témoignages plus directs, que c'était là qu'ils se fabriquaient avant d'arriver en Occident par la voie du commerce. Le moine de Saint-Gal nous montre un juif, complice d'un bon tour que Charlemagne voulait jouer à un évêque, amateur de raretés, offrant au prélat un rat enveloppé d'une étoffe de soie très-précieuse, comme s'il eût rapporté le tout de la Palestine, où il faisait de fréquents voyages dans le but d'y aller chercher des objets inconnus et de prix pour les vendre en Europe <sup>1</sup>.

C'est qu'en effet Jérusalem était à cette époque une place de commerce très-importante, et il s'y tenait des foires qui attiraient une foule de marchands. Cette prospérité se maintint jusque sous les rois latins; du moins Bromton nous montre, sous Richard I<sup>ee</sup>, une caravane égyptienne en route pour Jérusalem, et chargée, entres autre denrées, d'étoffes de soie, de pourpres de diverses espèces, de siglatons, de

Importance commerciale et foires de Jérusalem.

que l'on fit voir à M. Reinaud, à son passage par cette ville, en octobre 1843. Voyez le Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire, etc., tom. II, Paris, 1843, in-8°, pag. 362.

Monachi Sangallensis Lib. I de eccles. Cura Caroli Magni, cap. xvIII. (Rec. des hist. des Gaules et de la France, tom. V, pag. 112, D.)

Dans un écrivain antérieur, c'est un très-vieux morceau de soie venant de Jérusalem, où il avait servi à envelopper la croix du Sauveur. Voyez S. Gregorii episc. Turon. de Gloria Martyrum, lib. I, cap. vi.

Ailleurs, c'est la dent d'un juif que l'on voulait faire passer pour être de saint Matthieu et que l'on mit « en un bel drap de soie. » Voyez l'Ystoire de li Normant, liv. VIII, ch. xxvIII; édit. de M. Champollion, pag. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Adamnani abb. Hitens. Lib. tres de Locis sanctis, etc., lib. I, cap. 1. (Acta sanct. ord, S. Bened., sec., M., pars secunda, pag. 503.)

Saint Adamnan, qui nous a conservé la relation de l'évêque saint Arculfe, mourut vers l'an 705.

matelas ou coussins de soie habilement brodés à l'aiguille, de pavillons et de tentes d'un très-grand prix 1.

Un rimeur de la même époque environ, parlant d'un monastère de Sainte-Marie qui aurait été fondé à Jérusalem par Charlemagne, s'exprime ainsi:

Li hume de la tere la claiment la Latanie,

Car li language i venent de trestute la vile;

Il i vendent lur pailes, lur teiles e lur series, etc.

Charlemagne, an Anglo-Norman Poem of the twelfth

Contury, pag. 9, 1. 208.

Soies d'Arabie et de Zazamanc.

Les soies d'Arabie sont nommées dans l'ancien poëme des *Nibelungen*, en même temps que celles d'un autre pays dont nous ne connaissons pas le nom moderne :

Die arabischen siden wis also der sne, unde von Zazamanc der grüenen so der kle, dar in si leiten steine, des wurden guotiu kleit. Selbe sneit si Kriemhilt, diu herliche meit.

Nibelunge Not, str. 353.

<sup>&#</sup>x27;« Portabant autem... pallia oloserica, purpuram, siclades, ostrum... culcitras de serico acuvariatas operose, papiliones et tentoria preciosissima. » Chron. Johan. Bromton, apud Rog. Twysden, Hist. Anglic. Script. X, tom. I, col. 1245, lig. 52.

Les draps d'or et de soie formaient, à ces époques reculées, la plus grande partie du chargement des caravanes qui alimentaient le commerce de la Palestine, et contre lesquelles les croisés dirigeaient fréquemment leurs entreprises. Ainsi « il avint une foiz que il (le conte de Brienne, qui fu conte de Jaffe par pluseurs années) desconfit une grant quantité de Sarrazins qui menoient grant foison de dras d'or et de soie, lesquiex il gaaingna touz, » etc. Histoire de saint Louis, par Jehan sire de Joinville, édit. du Louvre, pag. 110.

Voyez, sur le commerce des Latins avec Jérusalem, Mémoire dans lequel on examine quel fut l'état du commerce des François dans le Levant... avant les croisades, etc., par M. de Guignes. (Mém. de litt. tirés des reg. de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, tom. XXXVII, pag. 480-489.)

« Les soies arabes blanches comme la neige, et de Zazamanc vertes comme le trèfle. là-dessus ils mettaient des pierres, cela devenait de bons habits Kriemhilt les coupe elle-même, la superbe fille. »

## Ailleurs, ce sont des soies de Maroc et de Libye :

Soies de Maroc et de Libye.

Von Marroch dem lande und ouch von Libîan die aller besten siden die ie mer gewan deheines küneges künne, der heten si genuoc. Wol lie daz schinen Kriemkik daz si in holden willen truoc.

Ser. 365.

« Du pays de Maroc et aussi de Libye les meilleures soies, qu'eût jamais gagnées un enfant de roi, ils en avaient assez. Kriemhilt les faisait bien briller, elle les portait avec plaisir. »

Mais c'était surtout à Constantinople et à Alexandrie que les marchands allaient s'approvisionner. Dans une charte de l'an 1019, un abbé d'un monastère d'Italie mentionne des ornements en soie de Constantinople, et, plus loin, deux autres ornements d'autel en soie d'Afrique 1. Geosfroi de Vinisauf, qui écrivait vers 1202, dit de la cour de Rome, qu'elle se fournissait de pourpre en Grèce, ce qui doit s'entendre des étoffes de soie teintes en cette couleur :

Principaux entrepôts de

Byssus ab Æthyopum Romam deducitur oris, Et tellus alias barbara mittit opes. Cocco bis tinctos Urbi dat Græcia pannos.

Carmen apologeticum adversus obtrectatores curia Romana, v. 101. (Vetera Analecta, ed. D. J. Mabillon, in-fol., pag. 370, col. 4.)

<sup>1</sup> Voyez Muratori, Antiquitates Italica medii esi, tem. II, col. 408; E; et tom. IV, col. 767, D, 768, A. Voyez également le Glossaire de du Cange, au mot Cercitorium, tom. II, pag. 288, col. 1.

62 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE et bien auparavant, l'un de ces détracteurs de la cour de Rome disait :

Gens Romanorum subdola antiqua colit idola...
Ornatas vestes Graeciae, etc.

Poésies populaires latines antérieures au dousième siècle, par M. Édélestand du Méril. Paris, Brockhaus et Avenarius, etc., 1843, in-8°, pag. 234.

Prix élevé des étoffes de soie, La perfection de travail que nous avons constatée plus haut pour les étoffes de soie, devait accroître dans une proportion notable leur prix, déjà fort élevé dans les pays éloignés de Rome, qui, en sa qualité de métropole du monde chrétien, paraît avoir été pendant longtemps l'entrepôt général de cette sorte de marchandise. Le vénérable Bède raconte que saint Benoît Biscop, premier abbé de Wearmouth, ayant rapporté, dans l'un de ses voyages de Rome, deux pièces de soie d'un travail incomparable, les céda au roi Egfrid, en échange de la terre de trois familles, située près de l'embouchure de la Wear, où il fonda un monastère, en 674.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au passage de Bède dont nous donnons la substance plus bas, ajoutez-en un d'une lettre de Cnute, qui nous a été conservée par Ingulph. On y voit que ce roi étant allé à Rome, la quatorzième année de son règne (1027), y reçut du pape et des princes assemblés pour le couronnement de l'empereur Conrad II, nombre de présents aussi riches que variés, parmi lesquels se trouvaient des étoffes et des habits d'un très-grand prix. (Hist. Ingulphi, apud Th. Gale, Rer. Anglic. Script., veter. Tom. I, pag. 60, lig. 4 et 5.)

Je signalerai encore un passage des Gestes des évêques du Mans, dans lequel il est dit qu'à la suite d'un premier voyage à Rome, Geoffroi de Loudun, qui monta sur le siège épiscopal en 1234, donna à son église un samit, et au retour d'un second un paille roé « unum pallium rotatum. » Voyez Veterum Analectorum Tom. III, in-8°, pag. 390; édit. in-fol., pag. 335, col. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita S. Benedicti, abbat. Wiremuth. primi, etc., lib. I, nº 9. (Acta Sanct. ord. S. Bened., sec. II, pag. 1007.)

La renommée des étoffes byzantines, dont s'alimentait surtout le commerce de Rome, subsista longtemps, comme nous aurons occasion de le faire remarquer plus tard. Pour le moment, nous ne voulons alléguer qu'un passage d'une ancienne chronique ', d'où il résulte en même temps que toutes les soieries brochées ne venaient pas de l'Orient; toutefois je me garderai bien d'en conclure, comme semble l'insinuer M. Émeric-David, qu'il y en avait des manufac-

Quoi qu'il en soit, les plus belles de ces étoffes byzantines Soieries byzanne nous arrivaient pas par le commerce, mais par contrebande ou comme présent diplomatique. Liutprand, dans le récit de l'ambassade qu'il accomplit auprès de Nicéphore Phocas, en 968, nous montre les officiers de la douane de Constantinople faisant estampiller, à l'instar des Vénitiens, certaines pièces d'étoffes qu'il avait achetées pour son église, et confisquant les plus belles comme marchandises prohibées à l'exportation.

tures dans le voisinage des abbayes du nord de la France.

Reputation des étoffes byzantines.

Voyez encore ci-dessus, pag. 44, not. 2.

Dans la vie de saint Gervin, abbé de Saint-Riquier au xr siècle, nous voyons que la femme d'Edouard le Confesseur lui ayant fait don d'un amiet très-précieux et merveilleusement décoré d'or et de pierres fines, Gui, évêque d'Amiens, désirant l'avoir, offrit en échange au monastère les dimes perpétuelles de deux églises. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. vi, pars secunda, pag. 325, 326, nº 13.)

<sup>1</sup> c Dedit autem (Hugo episcop. Cenomannensis, A. D. M. CXXXV) xj serica dorsalia lato rotarum ambitu, diversisque floribus nexilibus intertexta, quorum operi Constantinopolis synoniis (leg. sydoniis) coloribus invideret. » Actus Pontif. Cenoman., cap. xxxvII. (Vetera Analecta, etc., édit. in-fol., pag. 326, col. 1.)

Sous le prédécesseur de Hugues, nommé Guy, Mathilde, épouse de Geoffroy le Bel, avait donné à l'église de Saint-Julien du Mans des ornements semblables : « tria preciosissima dorsalia cum tapeto ad decorem domus Domini nostres contulit ecclesis. » Ibid., cap. xxxvr. (Ib., pag. 322, col. 1.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histoire de la peinture au moyen age, édit. in-12, pag. 120, not. 3.

a... nec ab imperatore, aut rege, sed a Berengario marchione missus, et multo

Il faut ranger dans cette catégorie la pourpre dite impériale, sans doute parce qu'elle était exclusivement réservée à l'usage des empereurs d'Orient, qui l'employaient soit à leur costume, soit à des présents. Il s'en trouvait au moins une pièce, confectionnée en tenture d'autel, parmi ceux que Michel, fils de l'empereur Théophile, envoya au pape Benoît III, vers le milieu du 1x° siècle¹, et je ne fais aucun doute que l'habit envoyé en présent par Alexis Comnène le au monastère du Mont-Cassin, vers la fin du xr², n'ait été de ce précieux tissu, l'expression de dorso suo dont se sert, en parlant de l'empereur, l'écrivain qui nous a conservé ce fait, me paraissant devoir être entendue au figuré, et signifier

plura ac pretiosiora pallia emi : que neque scrutata, nec a Grecis visa, nec plumbo sunt signata. Nunc... episcopus, et a magnificis imperatoribus Ottone, et Ottone, patre et filio missas, tanto inhonestior, ut Venetieorum more pallia mea notentur, et que quantivis pretii videntur, auferantur, cum in ecclesie mihi commisse usus ferantur. » Rer. Ital. Script., ed. Murator., tom. II, pag. 487, col. 2, A. — « Hoc autem eo fecit, quoniam ne purpuras haberem absconditas, mea pallia regyravit. » Ibid., pag. 489, col. 2, C.

' « Hujus temporibus, Michael... misit ad Beatum Petrum... vela duo de olovero, cum cruce de olovero, et lista similiter de chrysoclavo... Similiter et vestem de purpura imperiali munda super altare majus ex omni parte cum historia, et cancellis, et rosis de chrysoclavo, magnes pulchritudinis deormatam, etiam et velum de stauraci unum, cum cruce de chrysoclavo, et litteris de auro Gracis. » Anast. Biblioth., De Vitis Roman. Pont., n° ovi. Bened. III, A. C. 855. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 251, col. 2, D.)

Quelques années plus tard, le même empereur envoya à Saint-Pierre un autre ornement non moins riche : « ... vestem de chrysoelavo, cum gemmis albis, habentem historiam Salvatoris, et beatum apostolum Petrum et Paulum, et alios apostolos, arbusta et rosas utraque parte altaris, legentes de nomine ipains imperatoris, mires magnitudinis et pulchritudinis decore. » Id., n° cvn. Nicolaus I, A. C. 858. (1b., pag. 254, col. 2, A, B.)

Les voiles et autres objets mentionnés dans le premier des deux passages cidessus comme étant de olorero, paraissent avoir été de pourpre; du moins du Cange traduit holorerus par purpureus. Voyez Gloss. med. et inf. Latin., tom. III, pag. 676, col. 2. qu'Alexis avait puisé parmi les étoffes destinées à sa personne 1.

Les produits de l'industrie grecque et orientale nous arrivaient, non-seulement par les Juiss, mais par les Vénitiens, qui étaient déjà en possession de cette branche importante de commerce dès Charlemagne. Nous l'apprenons par une anecdote rapportée par le moine de Saint-Gal et trop connue pour que nous la reproduisions ici <sup>2</sup>. Elle est, en effet, citée partout comme preuve de la simplicité du grand empereur, qui ne vétait la pourpre que dans les occasions d'apparat <sup>2</sup>,

Importation es soieries pur les Vénitiens.

¹ « Alexius... transmisit beato Benedicto vestem de dorso suo oxi deauratam, » etc. Chron. S. monast. Casin., lib. IV, cap. xvn. (Rer. Ital. Script., tom. IV, pag. 503, col. 1, B.)

Quelques années plus tard, le même empereur envoya encore un présent de soieries au monastère du Mont-Cassin, et cette fois c'était bien de la pourpre : « Hoc interea anno (1106) Alexius... transmisit beato Benedicto pallium purpureum optimum, de quo prædictus abbas pluviale aureis listis ornavit, et tunicam ejusdem subtegminis fieri jussit. » *Ib.*, lib. IV, cap. xxvii. (*Ib.*, pag. 508, col. 2, A.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> « Erat autem imbrifera dies et frigida : et ipse quidem Carolus habebat pellicium berbicinum... Ceteri vero, utpote feriatis diebus, et qui modo de Papia venissent, ad quam nuper Venetici de transmarinis partibus omnes Orientalium divitias advectassent, Phœnicumque pellibus avium serico circundatis, et pavonum collis cum tergo et clunis mox florescere incipientibus, Tyria purpura, vel diacedrina litra decoratis, alii de lodicibus, quidam de gliribus circumamicti procedebant, » etc. Monachi Sangall. Lib. 11 de Rebus bellicis Caroli Magni, cap. xxvn. (Rec. des Hist. des Gaules, tom. V, pag. 133, A.)

Voyez encore Dissertation sur l'establissement des loix somptuaires parmi les François, par M. l'abbé de Vertot (Mém. de l'Acad. des Inscriptions, tom. VI, pag. 730, 731); et Histoire de Charlemagne, par Gaillard, liv. III, ch. rv, Paris, Foucault, 1819, in-8°, tom. II, pag. 162-164.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> « In festivitatibus veste auro texta et calceamentis gemmatis... incedebat, » etc. Einhardi Vita Karoli Magni, ch. xm. (OEuv. compl., édit. d'A. Teulet, tom. I", pag. 76.)

laissant les riches étoffes aux églises 1, que l'on ornait, jusqu'en Grande-Bretagne, de tentures de soie achetées au dehors ', ou les employant à faire des présents aux souverains

> Tune nuro textum mestebat fibula vest Aurea comebat gemma pedes varia.

Poetes Saxon. Annal. de gestis Caroli Magni imperat., lib. V, v. \$45. (Roc. des hist. des Gaules, etc., tom. V, pag. 178, D. - Scriptores rer. Brunsvicensium, ed. G. Leibnitio, pag. 165.)

Voyez encore Mon. Sangal. Lib. I de socl. Cur. Carol. Magn., cap. xx. (Rec. des hist. des Gaules, tom. V, pag. 113, E.)

<sup>1</sup> Après avoir donné les noms des cités archiépiscopales sous Charlemagne, la Chronique de Tours ajoute : « Has omnes auro et argento ditavit, vestimentis sericis exornavit, » etc. Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. V, col. 961, B.

Eginhard signale la grande quantité de vêtements sacerdotaux dont Charlemagne gratifia l'église d'Aix-la-Chapelle. Voyez Vita Karoli imp., cap. xxvi.

Un poëte de la fin du vm<sup>e</sup> siècle dit d'Egbert, évêque d'York, qui témoignait beaucoup de sollicitude pour les églises :

> Illas argento, gemmis vestivit et auro. Series suspendens peregrinis vela figuris.

> > Posma de pontif. et sanctis eccl. Eborac., v. 1306. (Beati Flacci Albini son Alcuini abbatis .... Opera, etc. cur. ac stud. Frobenii, tom. II vol. I, pag. 254, col. 4.)

. Auparavant, le même poëte parlant d'Oswald, dit :

Extruit ecclesias donisque exornat opimis, Vasa ministeriis prestans pretiosa sacratis Argento, gemmis aras vestivit et auro, Serica parietibus tendens velamina sacris, Auri blateolis pulchre distincta coronis, etc. Ibid., v. 275, pag. 245, col. 1.

On lit dans un autre poëme attribué au même Alcuin :

Plurima hasilica sunt ornamenta recentis, Aures contortis flavescunt pallia fillis, Que sunt altaris sacri velamina pulchra.

> Ad templam Bugges (filis Entunini, Saxonum Occidentalium principis), v, 69, inter Carmina B. Alcuino in edit. Quercetan. supposita, carmen III, col. 1677. A; edit. Froben., tom. II vol. II, pag. 550, col. 2.

Non loin de là, un prélat révéré ornait aussi son église de telle sorte qu'un ha-

avec lesquels il entretenait des relations amicales, comme lorsqu'en 796, il accompagna une lettre à Offa, roi de Mercie, de deux pièces de soie, d'un baudrier et d'une épée à la mode des Huns 1.

Ses courtisans, qui ne se piquaient pas de tant de modestie dans leurs habits, n'allaient point, cependant, j'imagine, jusqu'à porter les étoffes réservées aux solennités de l'Église et de la royauté. Indépendamment du prix qu'elles coûtaient, roides et hérissées d'or, elles eussent été d'un usage peu commode. Je suis fondé à croire qu'ils avaient, les femmes surtout, des habits de tissus plus légers, tels que ceux dont un manuscrit de Théodulf, conservé au Puy en Velay, nous a gardé des échantillons, et qu'ils devaient souvent à la libéralité du prince; du moins nous savons que Pépin faisait des cadeaux de soieries à sa noblesse, qui ne devait pas se montrer plus ennemie du faste qu'on ne l'était

Soieries, tissus classes élevées.

giographe s'écrie : « Quomodo altaria purpura et serico induta decoravit, quis ad explanandum sufficere poterat? » Vita S. Wilfridi epise. Eborac., auct. Eddio Stephano, c. xxI (De adificatione domus Dei in Hagustaldese), dans les Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, smc. IV, pars 1, pag. 688.

Enfin, Milfred, roi de Mercie, ayant fondé vers 825 la cathédrale de Hereford, ne cessa de l'enrichir, tant qu'il vécut, de soieries et d'ornements de choix. Voyez la chronique de Jean Bromton, dans le recueil de R Twysden. (Hist. Anglic. Script. X, tom. I, col. 778, lig. 48.)

Epist. due ad Offern, etc., A. C. 797. (Capitularia regum Francorum, ed. Steph. Baluzio, tom. I, col. 275.)

On lit auparavant, col. 274 : « Cognoscat quoque dilectio vestra quod aliquam benignitatem de dalmaticis nostris vel palliis ad singulas sedes episcopales regni vestri vel Ethelfredi direximus in eleemosynam domni apostolici Hadriani, depresentes at pro eo intercedi jubeatia... ut fidem et dilectionem ostendamus in amicum postrum carissimum. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annal. Lauresham., sub an. 793, cap. xxv1. (Monumenta Germania historica, script. tom. I, pag. 35.)

à la cour des rois mérovingiens,où la soie n'était point rare<sup>1</sup>, où l'on voyait souvent des robes toutes de soie, comme celles auxquelles renonça saint Cloud<sup>2</sup>, comme celles que portait saint Éloi pour se soumettre à l'usage<sup>3</sup>.

Tisses
du manuscrit de
Théodulf,
conservé au Puy
en Velay.

Conformément à celui où l'on était autrefois de placer des morceaux de tissus fins et moelleux entre les feuillets des ma-

Grégoire de Tours, au chap. xvi du liv. X de son Histoire des Francs, parle d'un vêtement de soie apporté par une fille noble à son entrée en religion, et rapporte l'accusation lancée contre une abbesse d'avoir fait des habillements à sa nièce avec une pièce de soie, de palla holoserica vestimenta nepti sua temerarie fecerit.

Nul doute que cette pièce, que ce coupon de soie, ne fût affecté aux cérémonies de l'Église; peut-être même avait-il servi de couverture à quelque autel. Le même Grégoire de Tours, dans le récit de sa vision à Eberulf, liv. VII, chap. xxn, parle du poêle qui couvrait l'autel et les offrandes: « Putabam me quasi in hac basilica sacrosancta missarum solemnia celebrare; cumque jam altarium cum oblationibus pallio serico coopertum esset, subito ingredientem Guntchramnum regem conspicio, » etc.

A la fin de son édition des œuvres du père de notre histoire, D. Ruinart donne un testament qui jette quelques lumières sur l'abondance et le prix des étoffes de soie sous les rois mérovingiens: « Cooperturiolos olosyricos III... coopertoria olosyrica quatuor, unus valet solidos XXX, alius solidis XVI, tertius solidis XV, quartus solidis XLV, duo ex ipsis auro sunt fabricati... coopertorios olosericos III, minores V... palla oloserica cum suo ornatu valente solidos XII. Item palla super altariolo sancti Hilarii linita auro, et margaritis fabricata, valente solidos XXX, velola per ipsius oratorii parietes tria oloserico ornata, valente solidos VIII... Item ad pallas super sepulcro sancto oloserica duo, valentes solidos LX. Item pallas super sepulcra quinque Achaica exornatas, valente solidos XV. » Test. S. Aredii, abb. Attanensii, A. 11° regis Sigiberti. (S. Georg. Florent. Greg. Tur. episc. Op. omn., col. 1313.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apollinaris Sidonius, mort vers l'an 488, nous représente Sigismer, jeune prince du sang royal, revêtu d'écarlate, éblouissant d'or, couvert de soie d'une éclatante blancheur, lacteus serico. Voyez C. S. Apoll. Sidon. epist., lib. IV, ep. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> « ... regalem pompam despicit... vestes auro texts et holoserics respuuntur. » Vita S. Clodoaldi conf., circa an. Ch. D. Lx, nº 6. (Acta sanctorum ordinis S. Banedicti, sec. 1, pag. 136.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fita S. Eligi... a B. Audoeno... conscripta, lib. I, cap. xm. (De probatis sanctorum Fitis, ed. Laur. Surio, Decemb., pag. 4.) — S. Eloi mourut en 570.

nuscrits à miniature, surtout quand ils renfermaient des lettres et des ornements en or ou en argent, Théodulf, si ce n'est son relieur, avait choisi lui-même ceux que l'on voit encore aujourd'hui fixés à chaque page de son livre, au moyen d'un fil de couture, parmi les tissus les plus beaux, les plus fins et les plus moelleux de son époque. Les uns étaient des crêpes de Chine avec des bordures de cachemire broché ou espouliné par crochetage, à la méthode indienne ou persane; les autres, des tissus unis et même façonnés de divers genres, de diverses couleurs et de diverses matières, telles que la soie, le coton, le lin, le poil de chèvre et le duvet de chameau de la plus grande finesse, ces matières si souples qui entrent encore aujourd'hui dans la confection des châles de Cachemire.

En examinant les trous des coutures qui attachent les tissus aux feuillets du manuscrit, on reconnaît qu'ils devaient être au nombre de soixante-six. Il ne reste aujourd'hui que cinquante-trois échantillons; les treize qui manquent ont été enlevés ou perdus.

Une décomposition régulière, une analyse raisonnée suivant les principes de l'art, ont été faites de tous ces échantillons. La description en a été insérée dans les Annales publiées, en 1836, par la Société d'agriculture du Puy. Une carte synoptique de ces tissus et des dessins qui les décorent, se trouve à la fin du mémoire de M. Ph. Hedde, auquel nous avons emprunté les détails que nous donnons sur les étoffes incluses dans le manuscrit de Théodulf '.

Analyse des tissus du manuscrit de Théodulf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales de la société d'agriculture, seiences, arts et commerce du Puy, pour 1837-1838, etc. Au Puy, de l'imprimerie de J. B. Gaudelet, 1839, in-8°, pag. 168-224, avec deux planches.

On y voit, en soie pure, un tissu canevas, couleur tourterelle claire (nº 4 du tableau synoptique), du foulard couleur amaranthe (n° 5), de la gaze marabout couleur paille rosé (n° 9), du crêpe de Chine très-souple couleur bois (n° 11), du crêpe de Chine avec bordure broché espouliné, travail indien à quatre couleurs (n° 43), une autre espèce du même (n° 14), un tissu façonné soie fond foulard couleur pourpre avec bordure lancée grande tire (n° 16); enfin du velours coupe soie couleur pourpre reposant sur fond sergé (nº 17).

Les tissus mélangés de soie que présente le manuscrit de Théodulf et le tableau synoptique dressé par M. Hedde, sont : n° 2, une étoffe chaine soie trame poil de chèvre couleur paille foncé; n° 3, une autre chaine soie trame poil de chèvre couleur vert de cour foncé; n° 45, un tissu mélange soie et poil de chèvre avec bordure espouliné, travail indien à deux couleurs. Quant aux tissus de coton, je n'en vois qu'un couleur nankin, à moins qu'il ne faille joindre au n° 1, qu'il porte, le n° 12 qui correspond à un crépe de Chine peu souple couleur blanc.

Étoffes du manuscrit de la Grande-Chartrense.

Un autre manuscrit, moins ancien que celui de Théodulf, et qui après avoir appartenu aux religieux de la Grande-Chartreuse de Grenoble, est passé du cabinet de M. Comarmond dans celui de M. Libri, puis en Angleterre, contient entre les feuillets des tissus qui, pour être moins anciens, n'en sont pas moins remarquables. La couverture de cet ouvrage se compose de deux plateaux d'ivoire, tandis que le dos est formé d'une étoffe de lampas des Indes argent et soie, qui paraît travaillée avec l'espoulinage et la navette ordinaire 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notice de M. Hedde, déjà citée, pag. 191, not. 1.

Une chose remarquable, comme le fait observer M. Hedde. c'est qu'en 1817, M. Bancel, de Saint-Chamond; en 1820, M. Beauvais, de Lyon; en 1835, MM. Grangier frères, de Saint-Chamond, prenaient des brevets d'invention pour la fabrication de diverses étoffes qui se trouvaient dans les feuillets du manuscrit de Théodulf 1. Mieux connus, les tissus de l'Orient eussent été plus tôt imités chez nous, ce qui nous aurait valu un produit industriel de plus, et un tribut onéreux de moins à payer à l'étranger.

Nous trouvons en France, à la fin du x° siècle, un autre genre d'industrie longtemps particulier aux Orientaux : c'est upis en France la fabrication des tentures et des tapis employés à la décoration des églises, et dont l'usage devenait de jour en jour plus commun. Vers l'an 985, il existait dans l'abbaye de Saint-Florent de Saumur une manufacture où les religieux tissaient des tapisseries ornées de fleurs et de figures d'animaux ', et en 1025, on trouve à Poitiers une fabrique de tapisseries et de tapis, où les prélats de l'Italie adressaient euxmêmes des demandes ; mais tout porte à croire que ces

d'invention pris pour des étoffes existant déjà.

Fabrication le tentures et de aux xº et xɪº siècles.

<sup>1</sup> Notice de M. Hedde, déjà citée, pag. 193, 194.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. monast. S. Florent. Salmur., cap. 24. (Veter. script. et monum. amplissima Collectio, tom. V, col. 1106, D, et 1107, A.) - Hist. de la peint. au moyen age, pag. 106. Voyez encore ci-dessus, pag. 17, not. 1.

<sup>«</sup> Ceterum tapetum tibi possem mittere, nisi fuissem oblitus quantse longitudinis et latitudinis tapetum jamdudum requisisti. Rememora ergo, precor, quam longum et latum esse velis; et mittetan tihi, si invenire potuero. Sin autem, jubeho tibi fieri quale volueris, si consuetudo fuerit illud texendi apud nostrates. » Guillelmi Aquitaniæ ducis epist. ad Leonem episc. Vercellens., A. C. 1025. (Rer. Gallic. et Francic. Scriptores, tom. X, pag. 484, C.) Cf. epist. XIX, Leon. ap. Veraellens. ad Guillelm. duc. Aquitan., A. C. 1025. (Ibid., pag. 501, B.)

Vers le milieu du même siècle, Gervin, abbé de Seint-Riquier, mort en 1075, manifestait sa sollicitude pour son monastère par les tentures qu'il achetait et par

tapisseries étaient en laine, bien qu'il ne fût pas rare de voir les églises, surtout des cathédrales, tendues en étoffes de soie.

Voiles et tentures d'une église mérovingienne. Les voiles et les tentures dont la reine Clotilde, semme de Clovis, sit orner l'église pour le baptême de son premier enfant, asin d'amener plus facilement à la soi, par ce spectacle, le roi son mari, que la prédication ne pouvait sléchir', doivent avoir été des étosses de soie byzantines, représentant des sujets pieux, comme celles dont parlent saint Asterius et Anastase le Bibliothécaire. On sera plus disposé à être de notre avis, si l'on considère que là où Grégoire de Tours dit velis atque cortinis, l'auteur de la vie de sainte Clotilde écrit cortinis et pretiosis palliis, qu'il répète un peu plus loin 2.

Décoration de l'église de Fleuri en 1095. Nous avons cité tout à l'heure un texte d'où il résulte que, du temps de Charlemagne, l'église d'York était ainsi décorée. Pour ne parler maintenant que d'une des nôtres, en 1095, le jour de Pâques, l'église du monastère de Fleuri fut convenablement ornée de tentures de soie, honestissime holosericis venustata ornatibus.

L'art de tisser les étoffes brochées connu de bonne heure en Occident. A cette époque, comme on le voit encore par un passage d'un poëme latin, l'art de tisser des étoffes brochées était connu en Occident, où on l'employait à faire des tapisseries

les tapis qu'il faisait faire, « tam in palliis adquirendis, quam in tapetibus faciendis. » Vita S. Gerv., cap. vii. (Acta sanet. ordinis S. Bened., sec. vi, pars secunda, pag. 322.)

Greg. Turon. ep. Hist. Franc., lib. II, cap. xxix.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta sanct. ord. S. Bened., sec. 1, pag. 100, no 5 et 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mirac. S. P. Bened., auct. Rodulfo Tortario, cap. xxvII. (Acta SS. ordinis S. Bened., etc., suc. IV, pars secunda, pag. 408.)—Histoire de la peinture au moyen age, pag. 109, not. 1.

et des serviettes de lin '; mais jusque-là on ne lui avait pas demandé de soierie, sans doute à cause du manque absolu où l'on était de matière première. Le moment approchait où l'Orient allait être obligé d'ouvrir la main et de laisser échapper un secret qu'il gardait depuis des siècles, et qui avait été pour lui une source d'influence et de richesses.

II.

Au milieu du xu° siècle, le roi de Sicile, Roger, ayant entrepris une expédition contre la Grèce, s'empara de Corinthe, de Thèbes, d'Athènes, et, après avoir pillé ces villes, il emmena en captivité les ouvriers en soie qu'il y trouva. « Roger, dit Othon de Friesingen, les plaça à Palerme, métropole de la Sicile, où il leur ordonna d'enseigner leur art à ses sujets, et c'est de là que cet art, d'abord pratiqué par les seuls Grecs parmi les chrétiens, commença à cesser d'être un secret parmi les Latins ."

Expédition en Grèce de Roger I<sup>er</sup>, roi de Sicile.

Floribus intextis, aliis subtiha signis,
Tergendis manibus lintea porrigimus.
Alba superpositis mundi mensalia donis
Sunt epulis regum cultus et auxilium.
De conflictu Ovis et Lini, v. 227. (Poésies populaires latines
antérisures au douzième siècle, par M. Edélestand du Méril,
Paris, 1843, in-8°, pag. 386.) — C'est le Lin qui parle.

"« Inde ad interiora Gracias progressi (Siculi), Corinthum, Thebas, Athenas...
expugnant; ac maxima ibidem prada direpta, opifices etiam qui sericos panaos
texere solent... captivos deducunt. Quos Rogerins in Palermo, Sicilis metropoli,
collocans, artem illam texendi suos edocere prascepit, et axhine pradieta ars illa,
prius a Gracis tantum inter christianos habita, Romanis patere caspit ingeniis. »
Ottonis Frising. apisc., de Gestis Friderici I... Liber primus, cap. xxxxx. (Germanie
historicorum illustrium... Tomus unus, pars prior, ed. Christ. Urstisio. Francofardi,

### 74 SUR LE COMMERCE, LA FARRICATION ET L'USAGE

Opinion générale sur l'introduction de l'industrie de la soie chez les Latins.

Tel est le récit sur lequel est basée l'opinion le plus généralement accréditée, qui fixe l'introduction de l'industrie de la soie chez les Latins, en 1146 et 1147, et qui en attribue l'honneur aux croisades <sup>1</sup>. Toutefois, il ne paraît pas que cette opinion soit fondée; du moins, un juge fort compétent, M. Amari, l'un des hommes les plus versés dans la connaissance de l'histoire et des antiquités de son pays, assigne à la manufacture de Palerme une date bien plus ancienne : « Je suis persuadé, dit-il, que cette manufacture existait longtemps avant, et que les captifs grecs, hommes et femmes, ne firent qu'augmenter le nombre des ouvriers. Le

Elle est combattue per M. Amari.

apud heredes Andres Wecheli, m D EXXXV, in-folio, pag. 426, lig. 36. — Rev. Ital. Script., tom. V, col. 668, C.)

Cot ένέπαπεπt est ainsi rapporté par un écrivain byzantin: « Καὶ ούτω πάντα χρυσόν, άργυρον πάντα διεκφορήσας, καὶ τὰς χρυσούφεις δθόνας ταις ναυσίν ἐνθέμενος, οὐδὲ τῶν σωμέτων αὐτῶν τῶν ὑπ' αὐτοῦ καλαμωθέντων ἀπέσχετο, ἀλλὰ καὶ τούτων ἀριστίνδην τὸ προῦχον συλλαδών, τῶν τε γυναικῶν ἀποκρίνας δσαι τὸ είδος καλαὶ καὶ βαθύζωνοι καὶ τοῖς νάμασι πολλάκις τῆς καλλικρούνου Δίρκης λουσάμεναι καὶ τὰς κόμας διευθετισάμεναι καὶ τὴν ἱστουργικὴν κομψότητα καλῶς ἐπιστάμεναι, οὕτως ἐκείθεν ἀνάγεται. » Nicetae Choniatae de Manuele Comneno Lib. II, cap. 1. (Ed. Fabrot., pag. 50, C. — Ed. Bekker., pag. 99, lin. 14.)

Plus loin, le même écrivain rapporte que Roger ayant fait la paix avec l'empereur Alexis et rendu les prisonniers grocs, retint les Corinthiens et les Thébains de naissance obscure, ainsi que ceux qui étaient habiles dans l'art du tissage, hommes et femmes : « Καὶ 'Αλέξιος μὲν οὔτως ἐν τοῦ 'Αγκῶνος ἀπενόστησε, βασιλέως δὲ καὶ ἐρηγὰς εἰρηνικὰ φρονησάντων καὶ βλεψάντων πρὸς τὰς σπονδάς... ἄναντο τῆς τούτων ὁποιασοῦν ἐνώσεως οἱ αἰχμάλωτοι λυθέντες ἀνάποινοι, οῦ μόνον οἱ λαμπροὶ τὸ γένος καὶ βασιλείφ τιμήεντες αἰματι, ἀλλὰ καὶ οὶ τοῖς στρατιωτικοῖς καταλόγοις ἐνετάττοντο, πλὴν τῶν ἐκ Κορίνθου καὶ Θήδηθεν ὀρμωμένων, καὶ τούτων ὅσοι τὸ γένος ἀρανεῖς καὶ οἱ τὰς εὐητρίους ὀθόνας ὑφαίνειν ἔλαχον, καὶ τῶν γυνεικῶν αὶ καλεὶ καὶ βαθύζωνοι καὶ τὴν αὐτὴν ἀνδράσι τόχνην ἀκμελετήσασαι καὶ νῦν ἐξεστιν ἰδεῖν τοὺς ἐν Σικελίφ καταίροντας Θηδαίων παίδας καὶ Κορινθίων ἰστῷ προσανέχωντας τῶν ἐξαμίτων καὶ χρυσοπάστων στολῶν, » etc. Lib. II, ap. νεπ. (Edit. Fabrot., pag. 65, B. — Edit. Bekker., pag. 129, lin. 14.)

<sup>1</sup> Voyez Resai sur l'influence des croisales... par A. H. L. Heeren... traduit de l'allemand par Charles Villiers, etc. A Paris, chez Treuttel et Würtz, 1808, in-8°, II<sup>e</sup> part., sect. 2°, pag. 393-395.

fameux manteau impérial de Nuremberg en est une preuve certaine, puisque l'inscription arabe qui s'y trouve est de l'an 528 de l'hégire (1133 de Jésus-Christ). A cette remarque, qui n'a pas échappé à M. Wenrich dans son récent ouvrage sur l'histoire des Arabes en Italie et dans les îles adjacentes 1..., j'ajouterai que la langue de cette inscription tranche la question, aussi bien que la date. Du reste, Ebn-Kaldoun nous assure que, depuis les califes Ommiades, l'usage était, chez les principales dynasties musulmanes d'Orient ou d'Occident, d'entretenir dans le palais royal, un hôtel du tiraz, ou manufacture de soie, destinée exclusivement au tissage de robes avec inscriptions, pour le sultan ou autres éminents personnages. Un des premiers serviteurs de la cour était d'ordinaire l'intendant de cette manufacture, qui paraît avoir été une des occupations les plus importantes de la maison royale. (Voyez de Sacy, Chrest. ar., tom. II, pag. 287 et 305.) Nul doute que les rois normands de Sicile n'eussent adopté cet usage. La manufacture d'étoffes de soie établie dans le palais était même un nom décent pour déguiser le sérail, où ils avaient eu la fantaisie d'introduire aussi des

Voici le titre exact de ce volume : Rerum ab Arabibus in Italia insulisque adjacentibus, Sicilia maxime, Sardinia atque Corsica, gestarum Commentarii, etc. Lipsiae, MDCCCXLV, etc., in-8°. Voyez pag. 291.

En rendant compte de cet ouvrage dans le Journal asiatique, 4° série, tom. VII (avril 1846), pag. 381-383, M. Reinaud a donné de nouveau, avec une traduction française, l'inscription arabe qui est brodée sur le manteau de soie fabriqué à Palerme, l'an 528 de l'hégire, et offert au roi Roger I\*\*, manteau emporté en Allemagne par les empereurs de la maison de Souabe, probablement par le crue et avide Henri VI, à ce que croit M. Amari, et maintenant conservé à Vienne. M. Wenrich parle de cette inscription, liv. II, chap. 17, 5 occ. Lvii, pag. 291, 292. Voyez encore chap. viii, 5 occ. xv., pag. 319, 320.

filles franques ou françaises, comme nous l'apprend Ebn-Djobair 1. n

Notre opinion sur l'époque de l'établissement de l'industrie de

Après l'opinion d'un savant aussi considérable que M. Amari, s'il m'est permis d'énoncer la mienne, je dirai la soie en Sicile. que je crois comme lui à l'existence d'un hôtel du tiraz, annexé au palais des souverains de la Sicile, qui en cela comme en bien d'autres choses, affectaient de copier les empereurs d'Orient 1 mais cette manufacture était nécessairement restreinte, et ne marchait qu'à l'aide d'ouvriers musulmans, qui se gardaient bien de faire des apprentis chrétiens , et qu'au moyen de soie tirée d'Asie ou d'Afrique'. Une autre observation qui ne doit point être négligée, c'est qu'il ne paraît pas qu'antérieurement aux rois normands, les émirs arabes de Palerme aient eu un établissement semblable; autrement ils n'eussent pas manqué d'y avoir recours dans les cas, qui se présentaient fréquemment,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal asiatique, etc., mars 1846, quatrième série, tom. VII, pag. 215, not. 12. Cette note renvoie à un endroit du texte français, qui se trouve dans le numéro de décembre 1845, tom. VI, pag. 541.

On sait que les étoffes de pourpre et de soie, dont les empereurs byzantins s'étaient réservé le monopole, se fabriquaient exclusivement dans le gynécée impérial par des ouvriers soumis à des règlements particuliers. Voyez le Code de Justinien. liv. X, tit. vin et ix, et le Code théodosien, liv. X, tit. xx et xxi, sans oublier les commentaires des savants qui se sont exercés sur ces textes.

<sup>5</sup> Cependant Ebn-Djobair donnerait à penser que dans cet atelier il y avait des chrétiennes franques : c'est quand il dit que celles qui demeuraient dans le palais royal, étaient converties à l'islamisme par les filles musulmanes, dont un grand nombre y était employé. Voy. le Journal asiatique, tom. VI, déjà cité, pag. 541.

<sup>4</sup> Il faut prendre garde, cependant, qu'Edrisi, parlant de San Marco, en Sicile, nous dit que le pays produisait beaucoup de soie : or, nous savons que le traité de cet écrivain a été terminé dans les derniers jours du mois de chewâl de l'an 548 de l'hégire, qui correspond à la mi-janvier de l'année 1154 de Jésus-Christ. Voyez Géographie d'Edrisi, traduite de l'arabe en français... par P. Amédée Jaubert, etc. Paris, Imprimerie royale, m DCCO xxxv1-xL, in-4°, pag. 80.

de faire des présents, au lieu d'aller chercher des « pailles copertez à ovre d'Espaingne ', » comme étaient ceux que lo amirail de Palerme envoya au duc Robert Guiscard, dont les progrès lui donnaient de l'inquiétude '. L'industrie de la soie

M. Jaubert, dans sa version française d'Edrisi (tom. II, pag. 92 et 94), a appelé ce château Torri, Touri ou Tozzi, préférant ainsi les leçons de la Geographia Nubiensis, texte arabe imprimé, et du Ms. d'Edrisi, appartenant à la Bibliothèque nationale, qu'il indique par la lettre A. Le Ms. de la bibliothèque Bodléienne à Oxford, que M. Amari a collationné avec ceux de Paris, dans la partie relative à la description de la Sicile, donne aussi la leçon Tori, de la Sicile, donne aussi la leçon Tori, et le Ms. B déjà cité, au premier des deux endroits dans lesquels il est question de ce château, écrit du deuxième passage du Ms. B, celle de la charte arabe copiée par M. des Vergers, les noms de Kalatatrasi au xm siècle et de Calatrasi aujourd'hui, enfin, la correspondance très-exacte du site de ce château avec celui qui est désigné par Edrisi, à neuf milles de Giato et huit de Corleone, ne permettent aucun doute à ce sujet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Ystoire de li Normant, par Aimé, liv. V, cap. xxxv; édit. de M. Champollion, pag. 157.

<sup>&</sup>quot; Je dois, cependant, faire remarquer que le mot tiras reste en Sicile dans la composition d'un nom géographique, qui remonte à une époque antérieure à la conquête des Normands: c'est celui de Calatrasi, nom d'un magnifique château, aujourd'hui en ruine, entre Corleone et la Piana dei Greci, dans la province de Palerme. Le nom vivant de Calatrasi, la forme de Kalatatrasi qu'on lui donne dans une charte de Guillaume II, du mois de mai 1182 (Giov. Luigi Lello, Descrisions del real tempio..... di Morreale, Palermo, 1702, aggiunta, pag. 23), sa transcription dans la rédaction arabe de cette même charte, copiée aux archives des Bénédictins de Morreale, par M. Noël des Vergers, qui doit la publier très-prochainement dans le Journal asiatique; enfin la leçon du Ms. d'Edrisi indiqué par la lettre B, dans la version française de M. Jaubert, ont fait penser à M. Amari que la leçon exacte de ce nom en arabe était (1) \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{

était donc introduite depuis peu en Sicile, à l'avénement du roi Roger, au couronnement duquel on vit une si grande profusion de soieries de toute espèce <sup>1</sup>. Il paraît même démontré par des documents cités dans un ouvrage du chanoine Gregorio, peu connu chez nous <sup>1</sup>, bien qu'il en existe deux éditions,

tout à fait régulière. Mais un oubli de la part des lexicographes, un idiotisme ou une faute d'orthographe, expliquent parfaitement une telle anomalie.

Il est presque inutile de faire remarquer que l'appellation hisn (forteresse), donnée par Edrisi à cet endroit, n'exclut pas celle de kala's sals (château sur une montagne), que l'usage local lui a conservée : en effet, ces deux appellations se confondent bien souvent, surtout chez les géographes arabes qui ont traité de la Sicile.

Une montagne qui s'élève entre Corleone et Calatrasi porte le nom de Rocca dei Panni (le Rocher des Draps): serait-ce une version de l'arabe ayant quelque rapport avec le nom du château de cette forteresse très-importante, qui, au dire d'Edrisi, remontait à une haute antiquité et possédait un vaste territoire?

- \* « Palatium quoque regium undique interius circa parietem palliatum glorifice totum rutilabat. Solarium vero ejus multicoloriis stratum tapetis, terentium pedibus largifluam præstabat suavitatem. » Alexandri Telesiai cænobii abbatis de Reb. gest. Rogerii Siciliæ regis Lib. II, cap. v. (Rer. Ital. Script., tom. V, pag. 622, col. 2, D.)
- « Servitor ibi nullus, nisi quem serica tegeret vestis, adeo ut ipsi etiam parobsidum reportitores sericis operirentur indumentis. » Id., cap. vi. (16., pag. 623, col. 1, A.)
- <sup>2</sup> Considerazioni sopra la storia di Sicilia, etc., tom. I, Palermo, dalla reale Stamperia, 1805, in-8°. Voyez liv. I<sup>ez</sup>, ch. rv, pag. 74 et suiv., pour le détail des droits anciens en usage depuis la fondation de la principauté normande en Sicile (1072-1130), à la différence des droits nouveaux établis par l'empereur Frédéric II, roi de cette île (1197-1250).

Parmi les droits anciens, on voit cabella figulorum, domus setse, cabella fumi, filecti, bardaria, area cuctonis, caha cuctonis, cabella auripellium, etc., etc., dont la description est donnée dans une charte de 1274, relative au chapitre de la cathédrale de Palerme, charte qui a été publiée par Mongitore (Bulla, privilegia... ecclesiæ Panormitanæ, pag. 131, 133), cité par Gregorio, liv. I\*\*, ch. Iv, not. 21, pag. XLI.

Parmi les mêmes droits anciens, détaillés dans la même charte de 1274, on voit celui de tinctoria, dohana portarum, etc. Une autre charte de 1270, citée par Gregorio, même page, montre qu'à Messine les droits anciens étaient, entre autres, ceux-ci : dohana portus Messana, dohana paliariorum, itriarum seu tinctorum, gabella arcus cuctonis, etc. Une autre charte de 1280, également citée par Gregorio, pag. XLII, porte : « Vetera jura terrarum ipsarum Agrigenti et Sacce sunt hac,

que la manufacture de soie établie du temps des jura vetera de la Sicile, c'est-à-dire pendant la première moitié du xnº siècle, était établie à Palerme seulement, tandis que les teintureries existaient presque dans toutes les villes principales, de même que les manufactures de coton. A la suite de l'expédition de Grèce vint la culture du mûrier, la production de la matière première, et le tissage de la soie sortit du palais, ou du moins y prit de l'extension, à l'aide des ouvriers siciliens que l'on forma, et grâce aux magnaneries qui commencèrent à s'établir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les dames chrétiennes de Palerme étaient vêtues d'habits que l'on peut croire fabriqués dans le pays. « A l'occasion de cette fête de Noël (1185), dit Ebn-Djobaïr, elles sortaient habillées de robes en soie couleur d'or, enveloppées de manteaux élégants, couvertes de voiles de couleur, chaussées de brodequins dorés, et se pavanaient dans leurs églises ou tanières, surchargées de colliers, de fard et d'odeurs, tout à fait en toilette de dames musulmanes 1. »

Telle était, en effet, la mode en Orient. Dans un vers cité par l'auteur des *Mille et une Nuits*, on lit : « Elle s'avance d'une manière chancelante, couverte d'habits qui sont parfumés de safran, d'ambre, de musc et de sandal <sup>a</sup>. »

De Sicile, où nous venons de la voir pratiquée, cette habitude ne tarda pas à venir chez nous, où je la retrouve au

Habitude des Orientaux de parfumer leurs habits.

Elle passe chez

videlicet : bajulationes dohanse, buccerise, tinturse, arcus cuctonis, bardarise, » etc. Enfin, un acte de 1309, relatif à la ville de Licata et cité au même endroit, nomme parmi les veteres cabelles et jura curies, etc., cabella artis cuthonis, cabella saccarus, etc.

<sup>1</sup> Journal asiatique, quatrième série, tom. VII, janvier 1846, pag. 82.

Voyez, sur l'habitude où sont les Orientaux de parfumer leurs habits, le Dictionnaire détaillé des noms des vétements chez les Arabes, par M. R. Dozy, p. 12-14.

SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE xin siècle. Un trouvère de cette époque, décrivant le costume d'une femme, la représente vêtue d'une guimpe de soie passée au safran :

Deus aniaus ot en sa main destre, Et trois en ot en la senestre, Et si ot guimple *ensafrenée*, De soie qui fu desguisée.

> Li Roumans des sept Sages... herausgegeben von Henrich Adelbert Keller, etc. Tübingen, L. F. Fues, 4836, in-8°, pag. 474, v. 4466.

J'ai les guinples ensaffrenées,

dit un mercier de la même époque, qui annonce sa marchandise 1; il ajoute :

> J'ai saffren à mettre en viandes, Que ge vent à cez damoiseles A faire jaunes lor toeles <sup>1</sup>.

Ouvriers en soie musulmans dans le pelais des rois normands de Sicile. Du temps du voyageur arabe qui nous a fourni l'occasion de faire cette remarque, il y avait toujours des ouvriers en soie musulmans dans le palais des successeurs de Roger de Hauteville; en effet, Ebn-Djobaïr cite certain valet de cour nommé Yahya, c'est-à-dire Jean, « employé dans la manufacture de draps, où il brode en or les habits du roi, » comme lui ayant donné des renseignements sur Guillaume II

<sup>\*</sup> Du Mercier, v. 15. (Fabliaux inédits tirés du manuscrit de la Bibliothèque du Roi, n° 1830 ou 1239, par A. C. M. Robert, etc. Paris, Rignoux et C\*, 1834, in-8°, pag. 6, v. 15. — Proverbes et dictons populaires des xιιι° et xιν° siècles, publiés par G. A. Crapelet, pag. 149.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., v. 102. Fabl., pag. 9. - Prov. 153.)

et sur son palais, et ces renseignements indiquent clairement que celui qui les avait fournis professait l'islamisme.

C'est probablement de cet atelier que sortaient les étoffes de soie envoyées, en 1191, par Tancrède à Richard Cœur de Lion <sup>1</sup>. Tout porte à croire qu'elles étaient fort belles; cependant je ne puis que regretter que l'historien auquel nous devons la connaissance de ce fait, ne nous ait donné aucun détail à cet égard.

Étoffes de soie envoyées en 1491 par Tancrède à Richard Cœur de Lion.

Ceux que nous possédons sur les étoffes fabriquées dans le palais des rois de Sicile, nous viennent d'un écrivain latin. qui rédigeait, vers 1189, l'histoire de cette fle. Dans la préface, à l'endroit où il décrit la ville de Palerme, il s'exprime ainsi : « Il ne faut point que je passe sous silence ces ateliers sameux où la soie est filée en brins de diverses couleurs, que l'on allie ensemble par plusieurs genres de tissage. En effet, vous verriez sortir de là des étoffes à un, à deux et à trois fils, qui exigent moins de frais et d'habileté, aussi bien que des étoffes à six fils, dont le tissu plus épais demande plus de matière. Là, le diarhodon frappe le regard d'un éclat de feu; là, la couleur verdâtre du diapistus caresse l'œil d'un aspect agréable; là, les exarentasmata décorés de cercles variés, demandent une main-d'œuvre plus habile, comme plus de matière, et doivent se vendre en conséquence à un prix plus élevé. On y voit encore beaucoup d'autres ornements de couleurs et d'espèces diverses, dans lesquels l'or

Étoffes fabriquées au xm<sup>o</sup> siècle dans la manufacture de Palerme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rogeri de Heveden Annalium pars poeter., Richard. I. (Rer. Anglic. Script. poet Bed. precip., ed. m. voi., pag. 688, lin. 7.)

Asparavant il est question d'une vaste tente de soie, capable de contenir deux cents chevaliers à table, que le roi d'Angleterre exigeait de celui de Sicile. Voyez pag. 675, lig. 50.

est tissé avec la soie, et où la variété des dessins est rehaussée par l'éclat des pierres précieuses. Quelquesois aussi on enchâsse des perles entières dans des chatons d'or, ou, après les avoir percées, on les attache par un fil délié, et on les dispose avec un art élégant, de manière à leur faire représenter une peinture 1. »

Il est aisé, avec une pareille description, de se rendre compte de ce que pouvaient être les étoffes fabriquées dans le palais royal de Palerme; mais nous avons encore mieux : ce sont des étoffes mêmes sorties de cet atelier, qui attestent l'habileté des ouvriers siciliens, musulmans ou chrétiens, qui y travaillaient.

Vétements impériaux autrefois conservés à Nuremberg. C'est là qu'avait été fabriqué au moins l'un des deux vétements mal désignés par Willemin sous le nom de tuniques de Charlemagne, vêtements que cet artiste a reproduits,

Voyez encore Discorsi intorno alla Sicilia, di Rosario Gregorio. In Palermo, presso la reale Stamperia, m. DCCC. XXX., deux vol. in-18, tom. I<sup>es</sup>, pag. 307-314; on y trouve une dissertation, du reste peu satisfaisante, intitulée: Sull'arte di tesser drappi in Sicilia.

Les véritables tuniques de Charlemagne, du moins ce que l'on appelait ainsi

<sup>&</sup>quot;« Nec vero nobiles illas palatio adhærentes silentio præteriri convenit officinas, ubi in fila variis distincta coloribus Serum vellera tenuantur, et sibi invicem multiplici texendi genere coaptantur. Hinc enim videas amita, dimitaque et trimita minori peritia sumptuque perfici; hinc heximita uberioris materiæ copia condensari. Hie diarhodon igneo fulgore visum reverberat. Hie diapisti color subviridis intuentium oculis grato blanditur aspectu. Hie exarentasmata circulorum varietatibus insignita, majorem quidem artificum industriam, et materiæ ubertatem desiderant, majori nihilominus pretio distrahenda. Multa quidem et alia videas ibi varii coloris ac diversi generis ornamenta, in quibus et sericis aurum intexitur, et multiformis picturæ varietas gemmis interlucentibus illustratur. Margaritæ quoque, aut integræ cistulis aureis includuntur, aut perforatæ filo tenui connectuntur, et eleganti quadam dispositionis industria picturati jubentur formam operis exhibere. » Hugonis Falcandi Hist. Sic., præf. (Bibliotheca historica regni Siciliæ, op. et stud. J. B. Carusii, tom. I, pag. 407. — Rer. Ital. Script., tom. VII, col. 256, B. — Antiquit. Ital. med. æv., tom. II, col. 405, C.)

et que M. Pottier décrit en ces termes : « De ces deux tuniques, la plus courte, celle qui recouvre en partie l'autre, s'appelle l'aube, et celle de dessous, la dalmatique. La première, qui tire son nom de sa couleur, est faite d'une étoffe de soie blanche, espèce de taffetas solide qu'on appelait samit... Elle est ornée autour de l'échancrure du cou, au-dessous des épaules et au bout des manches, de riches parements brodés en perles sur fond d'or... Au bas de cette tunique est un large limbe, ou bordure, brodé en or sur fond pourpre, et qui consiste, à proprement parler, en cinq bandes cousues les unes aux autres. La plus large, celle du milieu, ne porte que des ornements; mais les deux autres présentent des inscriptions, savoir : la première et la quatrième, une inscription cufique presque tout effacée, mais dans laquelle on a distingué le nom d'Othon; la seconde et la cinquième, une inscription latine répétée sur chaque bande exactement dans les mêmes termes : Operatum. felici. urbe. Panormi. XV. anno. regni. dni. W. Di'. gra'.regis.Sicilie.ducat'.Apulie.et.principat'.Cap.filii.regis. W.indictione. XIII., date qui répond à l'an 1181 de notre ère 1. »

en 1424, parmi les chapelles de Charles VI, se composaient d'une tunique et d'une dalmatique « de samit blanc semées de fleurs de lis de broderie à orfrais de France. » Voyez la Collection des meilleures dissertations, etc., de M. C. Leber, tom. XIX, pag. 225.

Dans l'inventaire de Charles V se trouve, sous le n° 1065 (Ms. de la Bibl. nat. n° 8356, fol. cxj recto), « une chappelle blanche appellée la chappelle de Charlemaigne, » et, sous le n° 1075 (fol. cxij recto), une autre chapelle ainsi spécifiée : « Item une chappelle blanche appellée la chappelle Charlemaigne, de fin camocaz blanc d'oultremer, semée de fleurs de broderie orfroisiée d'orfroiz couponnez à fleurs de lys et à K, garnye de troys chappes, chazuble, tunicque, dalmaticque, aulbes et amytz parez, estolles et fanons et touaille sans letrin, et sont garnyes les chappes de gros boutons tous de perles. »

<sup>\*</sup> Monuments français inédits pour servir à l'histoire des arts, tom. Ier, pag. 14, col. 1 et 2, et pl. 21.

Manteau également conservé autrefois à Nuremberg.

Il faut remonter cinquante ans plus haut pour trouver la date du manteau ou pluvial, également conservé autrefois, avec tous les autres ornements impériaux, à l'hôtel de ville de Nuremberg, et, plus tard, remis en garde à la cour de Vienne, qui le conserve aujourd'hui. « Ce manteau, qui a la forme d'une chape d'église, dit M. Pottier, si ce n'est qu'il est dépourvu du grand chaperon rabattu, est en soie rouge et doublé de la même couleur. Il est divisé, sur la ligne du milieu, en deux parties, dont chacune représente exactement un quart de cercle. Deux sujets semblables et symétriquement opposés remplissent ce double champ. C'est, dans chacun, un lion qui terrasse un chameau et se prépare à le déchirer. Ce sujet, dont le dessin est tout à fait oriental et en quelque sorte fantastique, est exécuté en broderie d'or et de perles. Un riche bandeau semé de perles à profusion, et rehaussé de quelques pierres précieuses, garnit les deux marges antérieures du manteau; quant à la marge inférieure, elle porte, brodée en or, une longue inscription en caractères cufiques, datée de la capitale de la Sicile, et de la 528° année de l'hégire, qui correspond à l'année 1133. Cette inscription, vrai modèle d'emphase orientale, exprime des formules de vœux de toute espèce en l'honneur d'un souverain qui n'est pas nommé, mais dans lequel tous les savants sont d'accord pour reconnaître le roi Roger, fondateur du royaume des Deux-Siciles, et neveu du fameux Robert Guiscard<sup>1</sup>. »

Mon. fr. inéd., tom. I", pag. 15, col. 1, et pl. 23. Cette planche, comme la 21° dont nous avons déjà parlé, et la 22°, qui est consacrée à la représentation d'une ceinture et de trois chaussures, est empruntée au grand ouvrage sur les ornements impériaux, publié en 1790, à Nuremberg, par MM. d'Ebner, d'Elsenbach et Schneider. On en peut dire autant de la gravure sur bois qui fait partie du

Bien, je le répète, que ces vêtements n'aient pu appartenir à Charlemagne, il ne serait pas sans intérêt de les com- de la cathédrale parer avec la chape faite du manteau royal de ce grand prince, que le coûtre, ou maître des cérémonies de la cathédrale de Metz, portait à la procession de Saint-Marc<sup>1</sup>, et avec

Chape et chasuble de Metz.

Moyen Age et la Renaissance, et qui a été répétée dans l'Histoire de l'instruction publique en Europe et principalement en France..., par Vallet de Viriville. Paris, 1852, in-4°, pag. 109.

Voyez encore, sur le manteau qui nous occupe, Historische Beschreibung der Reichskleinodien und heiligthuemer, welche zu Nuernberg... verwahret werden. (Christoph Gottlieb von Murr... Beschreibung der vornehmsten Merkwuerdigkeiten in des H. R. Reichs freyer Stadt Nuernberg, etc. Nuernberg, bey Johann Eberhard Zeh, 1778, in-8°, pag. 154-171.) On y trouve, n° 1, pag. 157-164, une bibliographie des écrits sur les insignes royaux et les reliques; nº 10, pag. 235-256, un chapitre intitulé Das pluviale, auquel est jointe une planche contenant l'inscription arabe.

Celle-ci a fourni au même savant le sujet d'une dissertation intitulée : Inscriptio Arabica litteris cuficis auro textili picta in infima fimbria pallii imperialis, Panormi, A. C. 1133 confecti, inter S. R. imp. Germ. klinodia Norimbergae adservati, delineata et explicata a Christophoro de Murr, cum sedecim tabulis ligneis, et duabus aeneis. Norimbergae, apud Adamum Theophilum Schneiderum, m. DCC. LXXXX., in-4°.

Enfin, la même inscription a été encore donnée, avec la traduction latine de Tychsen, dans la publication de M. le duc de Serradifalco, intitulée: Del Duomo di Monreale e di altre chiese siculo-normanne, etc. Palermo, tipografia Roberti, mp ccc xxxvm, in-folio, not. 4 al ragionamento secondo, pag. 73.

Quand on ouvrit, nous ne savons en quelle année, les sépultures royales de la cathédrale de Palerme, ou y trouva des débris d'étoffes de soie dans lesquelles les cadavres avaient été ensevelis, et sur elles des inscriptions arabes. Voyez les Discorsi de Rosario Gregorio cités plus haut, tom. I', pag. 179-199 (Dei regali sepolcri della maggior chiesa di Palermo); pag. 233-246 (Delle vesti, e degli ornamenti dei cadaveri regali); et pag. 251-306 (Dei caratteri arabi ne' regali vestimenti osservati). Voyez encore plus loin, pag. 315-367 (Sopra i reali sepoleri del duomo di Monroale, di D. G. B. Tarallo casinese).

On peut encore consulter l'ouvrage intitulé I regali sepolcri del duomo di Palermo riconosciuti e illustrati, Naples, 1814, où l'on voit une inscription arabe sur les manches de l'aube trouvée dans le tombeau de l'empereur Frédéric II, mort, sinon le 26 décembre, jour de saint Étienne, comme le veut Matthieu Paris, du moins après le 17 décembre 1250.

1 Cérémonial de l'église cathédrale de Metz, imprimé en 1694, pag. 191; cité dans le Dictionnaire du département de la Moselle... par M. Viville (à Metz, chez Antoine, an 1817, in-8°), tom. I", pag. 428, not. 2.

86

Chasuble de Saint-Arnoult. la chasuble en soie pourpre semée d'aigles d'or et vraiment admirable, que l'on disait être le manteau de Charlemagne, et que l'officiant, à Saint-Arnoult, portait le jour de la fête. De ces deux vénérables reliques, je ne sais ce qu'est devenue la première; quant à la seconde, elle existe encore, malgré l'indigne usage auquel on l'a fait servir pendant longtemps. certains jours de l'année un frère lai de Saint-Arnoult, revêtu du manteau de Charlemagne et monté sur une haquenée, la tête tournée vers la queue, parcourait la ville de Metz pour percevoir des bouchers et des marchands de graisse ou de suif, ce qui s'appelait le droit de Charlemagne, tribut qui consistait en quelques livres de viande, de graisse, ou de chandelles. Ce droit, dont personne ne paraît avoir soupçonné l'origine¹, fut aboli en 1769, par arrêt du parlement de Lorraine¹.

Le droit de Charlemagne à Metz.

La chasuble dont était revêtu celui qui l'exerçait au profit de l'abbaye de Saint-Arnoult, avait été certainement faite, il est presque inutile de le dire, d'une étoffe orientale; que cette étoffe fût de celles dont nous avons déjà vu le nom ou qui vont passer sous nos yeux, c'est ce qu'il m'est impossible de décider, n'ayant jamais vu le vêtement en question, et ne pouvant le comparer avec les descriptions qui nous restent

Chascune ert en un espinois...
Mès li boschez que je vous nome,
Estoit à ce vaillant preudomme,
Qu'à saint Ernoul doit la chandoile.

De la Damme qui fist les trois tours entour le moustier, v. 43 (Fabliaux et contes, éd. de Méon, tom. III, pag. 34.— OEuvres complètes de Rutebeuf, tom. I\*, pag. 296.)

<sup>&#</sup>x27; Suivant nos écrivains facétieux, ce tribut était dû par les maris trompés :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dictionnaire du département de la Moselle, tom. 1er, pag. 428, 429.

ĭ

de ces diverses espèces de tissus. Un pareil examen cependant ne serait pas sans intérêt pour l'histoire de l'art, surtout si l'on y joignait, comme je le disais tout à l'heure, la comparaison de la chasuble de Saint-Arnoult avec les ornements impériaux exécutés en Sicile au xn° siècle.

#### III.

Nous ne savons combien de temps l'industrie de la soie resta stationnaire dans cette île, je veux dire tarda à en sortir et à s'étendre dans l'Italie continentale; mais il paraît que ce furent les Lucquois qui l'exercèrent tout d'abord, à moins que l'on ne veuille voir, dans quelques passages où il est fait mention des pailes d'Adria, et dans un décret de l'an 1248, qui concerne des draps d'or, des pourpres et des cendaux', un indice de manufactures qui auraient existé dans cette ville et dans la capitale de l'ancienne république de Venise, antérieurement au xive siècle. A cette époque, s'il faut s'en rapporter à un écrivain italien publié par Muratori', les ouvriers en soie, échappés de Lucques en 1314, se dispersèrent dans toute l'Italie, et portèrent leur industrie à Venise, à Florence, à Milan et à Bologne. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous

L'industrie de la soie passe de Sicile en Italie. Fabriques de Lucques.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « мссххххип, ind. vп, die хіv, exeunte Septembri, capta fuit pars in Concilio majori, et ordinatum de illis qui preerunt ad recipiendum rectum seu dacium illorum hominum qui faciunt pannos ad aurum, purpuras et cendatos, quod non debeant emere vel emi facere de ipsis pannis, purpuris et cendatis, nec etiam laborare modo aliquo de ipsis. » Zanetti, Dell' Origine di alcune arti principali appresso i Viniziani Libri due. Venezia, моссичи, in-4°, pag. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Castruecii Antelminelli, Lucensis ducis, auct. Nicolao Tegrimo. (Rer. Ital. Script., tom. XI, col. 1320, E. — Antiquit. Ital. med. &v., tom. II, col. 496, C.)

voyons en 1367, le conseil de cette dernière ville favoriser l'établissement de travaux hydrauliques sur le Reno, destinés au nettovage du fil de soie '.

Fabriques de Venise, Ce furent, dit-on, quatre familles lucquoises qui montèrent les premiers métiers de soieries à Venise; et durant les troubles que les factions élevèrent à Lucques, vers 1309, trente-sept autres les y suivirent. On doit sans doute entendre par là que ces fugitifs perfectionnèrent à Venise les procédés de l'art; car nous venons de voir, par un titre authentique, que plus de soixante ans auparavant il se fabriquait à Venise des draps d'or et des étoffes de soie, si toutefois, comme on n'en peut douter, panni et cendati doivent s'entendre, dans cet acte, de tissus de soie. Toujours est-il que, de bonne heure, les Vénitiens fabriquèrent ce qu'ils se bornaient autrefois à vendre au reste de l'Europe.

Fabriques de Gènes. Ce que nous disons là s'applique également aux Génois, dont les étoffes étaient dans le commerce dès le xur siècle. Nous supposons de même que, dans l'inventaire de 1295 où il en est question , le mot pannus désigne un tissu de

<sup>&#</sup>x27;Historia di vari successi d'Italia... di Cherubino Ghirardacci bolognese, etc. In Bologna, mpcl.xix, in-fol., lib. XXIII, pag. 292. — Stadtewesen des Mittelalters, von K. D. Hüllmann. Bonn, bei Adolph Marcus, 1826-1829, quatre volumes in-8°, tom. IV, pag. 101.

Voyez, sur ce sujet, l'Histoire de la république de Venise, par P. Daru, 2º édit. A Paris, chez Firmin Didot, 1821, in-8°, tom. III, liv. XIX, ch. xxm (Manufactures. Étoffes de soie), pag. 147-154; et ch. xxiv (Stagnation de l'industrie), pag. 164, 165.

Voyez aussi l'Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe, ch. III, tom. I'', pag. 188-190; et surtout Storia civile e politica del commercio de l'eneziani di Carlo Antonio Marin, patrizio seneto. In Vinegia, MDCCLXXXXVIII—MDCCCVIII, huit volumes in-8°.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « Item capa de panno Januensi, cum circulis et avibus croceis, et leopardis. »

soie, supposition qui se change en certitude quand on considère l'ornementation de ces étoffes et la destination qui leur avait été donnée.

Les ouvriers de Lucques s'étant répandus en Allemagne, en France et en Angleterre, dit Nicolao Tegrimo, que je citais tout à l'heure, l'art des étoffes de soie, d'abord cultivé seulement en Italie par les Lucquois, pour lesquels il avait été une source de richesses et de gloire, commença à être exercé partout<sup>1</sup>. Si l'historien de Castruccio entend seulement nous apprendre que la prise de Lucques par Uguccione della Fagiuola fut la cause de la dispersion des ouvriers de cette ville au dehors de l'Italie, et le signal de l'établissement, dans le reste de ce pays, de l'industrie de la soierie, à la bonne heure; mais s'il a voulu dire qu'il s'éleva des manufactures de soie dans le nord de l'Europe dès les premières années du xv° siècle, nous avons le droit de nous montrer un peu plus incrédules.

Je ne puis songer à retracer ici l'histoire de cette industrie dans les différentes villes d'Italie qui l'accueillirent tout d'abord : ma tâche, déjà si longue, n'aurait pas de fin. Je me La fabrication des soieries se répand, avec les puvriers de Lucques, hors de l'Italie.

Histoire de l'établissement et des progrès de la fabrique florentine.

The History of St. Paul's Cathedral, pag. 318, col. 1. — « Item unus pannus de Janue, rotellatus cum avibus bicapitibus. » Ibid., pag. 329, col. 2.

<sup>«</sup> Item. Par unum de rubeo panno de Genne diasperatum, cum stragulis et stellis aureis. » The History and Antiquities of the cathedral Church of Canterbury, the Appendix n° v1, pag. vij. Invent. de 1315.

Vita Castruccii, etc. (Rer. Ital. Script., tom. XI, col. 1320, E.—Antiq. Ital. med. ex., tom. II, col. 406, C.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez, sur les manufactures italiennes de soie au moyen âge, Del Valore e della proporzione de' metalli monetati con i generi in Italia, prima della scoperta della Italia, etc., dissertazione settima. (Delle Opere del signor commendatore don Gianrinaldo conte Carli, etc. Milano, MDCCLXXXV-VII, dix-huit volumes in-8°, tom. VII, pag. 48-51.)

bornerai à renvoyer aux historiens de ces villes, dont aucune peut-être n'est plus célèbre que Florence. Comme il pourrait se rencontrer quelque lecteur curieux de renseignements sur l'établissement et les progrès de la fabrique florentine, je lui signalerai surtout l'ouvrage de Pagnini, dont une section tout entière est consacrée à ce sujet<sup>1</sup>.

Prospérité de l'industrie de la soie à Florence. Pour avoir une idée du degré de prospérité qu'un siècle après cette industrie avait atteint dans la patrie des Médicis, il faut lire, dans le livre que je viens de citer, la sortie violente d'un chroniqueur florentin du xve siècle contre les Vénitiens, qui avaient parlé avec dédain des marchands de Florence : « Quant aux draps de soie et aux brocarts d'or et d'argent, s'écrie Benedetto Dei, nous en faisons, en avons fait et en ferons toujours beaucoup plus que votre cité de Venise, Gènes et Lucques ensemble... Informez-vous des banques des Médicis, des Pazzi, des Capponi, des Buondelmonti, des Corsini, des Falconieri, des Portinari, des Ghini, des ser Martino, des Gian Perini, des Zanpini, des Martelli, des Chanigiani, et de mille autres raisons de commerce et maisons de banque que je ne compte pas, parce qu'il faudrait cent feuillets... Et dans ces établissements, ce n'est pas de

<sup>1</sup> Della Decima e di varie altre gravezze imposte dal comune di Firenze, della moneta e della mercatura de' Fiorentini fino al secolo XVI. Lisbona a Luca, MDCCLXV-LXVI, quatre vol. in-4°, tom. II, pag. 106-110; sezione V Dell' Arte della seta, e prima del tempo, in cui si crede, che fosse già sta e questa Manifattura). - Pag. 110-113, cap. 11 (Dell' utilità del reta). — Pag. 113-115 (Di alcuni provvedimenti fatti da' Nostri per into di questa Manifattura). - Pag. 115-123, cap. IV (Delle dive y larghezza, e prezzi de' Drappi, e delle sete che si lavoravano dal tence). - Pag. 124, cap. v (Dell' estensione, ed importanza del T a de Drappi di seta).

merceries, de quincaillerie, de fil à coudre, de franges, de chapelets, de verroterie, que l'on fait trafic; on y débite des ducats, des brocarts et de la draperie, etc. 1»

Quelque incrédulité que nous ayons manifestée il n'y a qu'un instant relativement aux manufactures d'étoffes de soie que l'émigration des Lucquois aurait fait surgir hors de l'Italie, on ne saurait douter cependant que l'on ne fabriquât, chez nous, des tissus de ce genre dès le xir siècle. On lit, en effet, dans deux romans de cette époque, des épisodes qui ne permettent aucune incertitude à cet égard. Dans l'un, qui est encore inédit, un personnage s'exprime ainsi:

Fabrication de la soierie en France dès le xn° siècle.

Li chevalier que je conquier

Sont assis au plus vil mestier,
Certes, qui soit en tout le mont;
Car je l' vous di que teisser sont,
Ne jà puis n'en seront osté
Par nul homme de mere né;
Ainz tissent poiles et hofus
Et dras de soie à or hatus,
Si font trop riches paveillons,
Par foy, de diverses façons <sup>2</sup>.

Captifs condamnés à tisser des étoffes de soie.

Roman de Perceval, Ms. de la Biblioth. nation., suppl. fr. nº 480, fol. 448 recto, col. 4, v. 24.

En mi la loge avoit .j. lit Qui d'un samit ouvré esteit, Que la pucele fait avoit Ele-melsmes à ses .ij. mains.

Mais l'on ne voit pas clairement ce que l'auteur a voulu dire, et l'on peut croire aussi bien que la pucelle avait fait le lit, sans doute la garniture du lit, ou qu'elle avait brodé le samit dont cette garniture était faite

<sup>&#</sup>x27; Dalla Cronica di Benedetto Dei. — Una Lettera mandata e' Vinitiani, nº vII des documents rapportés à la fin du tom. II de Della Decima, etc., pag. 240, 241.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plus loin, on lit, fol. 199 verso, col. 2, v. 29;

#### 92 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Captives employées à divers ouvrages de fil d'or et de soie. Dans l'autre roman, le héros principal, accompagné de son lion, ayant pénétré dans un château, est interrogé par le portier:

Et mesire Yvains sanz response

Par devant lui s'an passe et troeve

Une grant sale haute et noeve;

S'avoit dedenz un vergier clos

De pex aguz et granz et gros,

Et par entre les pex leenz

Vit puceles jusqu'à .iij. cenz

Qui diverses oevres fesoient.

De fil d'or et de soie ovroient

Chascune au melz qu'ele savoit.

Le Cherelier au Lion, dans The Mabinogion... by ady

Charlotte Guest, part II, pag. 195, col. 2.

## Ivain interroge à son tour le portier :

Mès di-moi par l'ame ton pere,
Damoiseles que ai veues
En cest prael, dont sont venues,
Qui dras de soie ovrent et tissent;
Oevres font qui molt m'embelissent.

Ibid., pag. 198, col. 4.

# L'une d'elles répond au chevalier :

Touz jorz mès de soie ouvrons
Et touz jorz soif et fain aurons...
Ne jà de l'oevre de nos meins
N'aura chascune por son vivre
Que .iiij. deniers de la livre,
Et de ce ne poons-nos pas
Assez avoir viandes et dras.
Et sachiez bien tout à estroux
Que il n'i a cele de nos
Que ne gaaint .xx. deniers ou plus,

Et nos somes en grant poverte, S'est riches de nostre deserte Cil por qui nos nos travaillons. De nuit grant partie veillons. Ibid., pag. 791, col. 1.

Tout le monde connaît la tradition qui a fait de Berthe, la mère de Charlemagne, une fileuse renommée. Au dire d'un romancier, elle mettait en œuvre l'or et la soie avec une ha- cellente ouvrière bileté qui défiait celle des meilleures ouvrières de Tours à Cambrai:

Berthe, mère de Charlemagne, est présentée comme une exen soie

Les deux filles Constance, ne vous en mentirai, Sorent d'or et de soie ouvrer, car bien le sai. Delés eles fu Berte, qui moult ot le cuer vrai. Quant ot véu lor œuvre, si dist : «Je vous ferai Une œuvre, s'il vous plaist, que vous aprenderai. Ma mere fu ouvriere, née fu vers Aussai. » ... Lors prent Berte à ouvrer si com je vous dirai... N'avoit meillor ouvriere de Tours jusqu'à Cambrai. Li Romans de Berte aus grans piés, coupl. LVII; édit. de M. Paulin Paris, pag. 79, 80.

Un chroniqueur du xiu siècle, travestissant à sa manière. ou plutôt à la manière de son temps, un passage d'Éginhard', nous apprend que Charlemagne

Filles de Charlemagne élevées à travailler la soie au métier.

Ses filles fist bien doctriner Et aprendre keudre et filer

Le biographe du grand empereur se borne à dire que quant à ses filles, il voulut non-seulement les préserver de l'oisiveté en leur faisant apprendre à travailler la laine, à manier la quenouille et le fuseau, mais encore les former à tous les sentiments honnêtes : « Filias vero lanificio assuescere, coloque ac fuso, ne per otium torperent, operam impendere, atque ad omnem honestatem erudiri jussit.» (Vita Karoli imperatoris, cap. xxx. (OEuv. compl. d'Éginhard, édit. de M. Teulet, tom. I", pag. 64, 65.)

Et à ouvrer soie en taulieles. Ausi les laides com les bieles. Pour cou que ne fusent viseuses, Ne desdegnans ne orgillenses.

> Chronique rimée de Philippe Mouskés, publiée par le baron de Reiffenberg, tom. I, pag. 418, v. 2850.

Petit metier à tisser du xuº siècle.

Les taulieles, dans ce passage, sont évidemment des métiers à tisser; mais comment étaient-ils construits primitivement? C'est ce qu'il serait intéressant de savoir pour les premiers temps du moyen âge, car Ciampini nous a fait connaître un métier de l'antiquité : mais nous ne pouvons satisfaire une curiosité aussi louable qu'à partir du xive siècle. encore le petit métier représenté dans le grand ouvrage de Willemin, est-il malheureusement trop incomplet et construit d'après une perspective trop vicieuse pour être facilement compris. On en reconnait cependant les principales parties : l'ensouple, chargée de la chaîne roulée; les marches, dont l'ouvrier se sert pour élever tour à tour les deux systèmes de fils et permettre à la navette de s'insinuer entre eux; la petite planchette mince qu'on insérait entre les fils, après chaque course de navette, pour serrer le tissu; la navette, et enfin l'étoffe elle-même, qui sort des mains de l'ouvrier toute façonnée, ni plus ni moins que si ce dernier avait à ses ordres la machine perfectionnée de Jacquard.

Ouvriers en soie à Paris au xur on an xive siècle.

C'est avec ces métiers, ou des appareils plus ou moins semblables, qu'au xiii, et plus certainement au xive siècle, des ouvriers fabriquaient à Paris des draps ou étoffes de soie,

<sup>1</sup> Vetera Monimenta, etc., pars prima (Rome, MDCX al. MDCXLVII, in-fol.), tab. XXXV, pag. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tom. I<sup>er</sup>, pag. 50, col. 1 et 2, et pl. 78.

des draps d'or, et même des velours. Il n'est pas permis d'en douter devant un article du compte de Geoffroi de Fleuri, dressé en 1316<sup>1</sup>, ni devant le titre xL des Registres des mestiers et marchandises de la ville de Paris, qui est intitulé: C'est l'Ordenance du mestier des ouvriers de draps de soye de Paris et de veluyaus, et de boursserie en lac, qui affierent audit mestier<sup>2</sup>, etc. Ce dernier statut, dans le manuscrit de la Sorbonne, le plus précieux, peut-être même le plus ancien, de ceux qui nous restent, n'est pas écrit de la même main que les autres, et paraît leur être postérieur. Il contient plusieurs termes techniques difficiles à expliquer.

Le premier article est ainsi conçu:

« Premierement, quiconques voudra tenir ledit mestier come mestre, il convendra que il le sache faire de touz poinz de soy sanz conseil ou ayde d'autruy, et que il soit à ce examinez par les gardes du mestier; et se il est trouvé souffisant, si come dessus est dit, il convendra que il achate ledit mestier du roy ou de son lieutenant, souz la jurisdiccion que il soit en la chastelerie de Paris, et en paiera à nostre seigneur le roy, pour l'achat dudit mestier, xx s., et ausdites gardes x s. pour leur paine. »

C'est en exécution de cet article que nous trouvons parmi les Gros exploitz dudict prevost (de Paris, du terme de la Toussainz MCCCXVIII): « Ph. Levesque ouvrier de dras de soye, pour ce que il a acheté le mestier... xx s. <sup>1</sup> »

Premier article des statuts de ces ouvriers.

Applications de cet article.

<sup>\* «</sup> Pour trois draps d'or de Paris, ouvrez... pour faire une chappe à la royne, qu'elle ot à l'entrée de Rains, 11<sup>1</sup> pour piece, » etc. Comptes de l'argenterie, etc., pag. 57.

Réglements sur les arts et métiers de Paris, etc., publiés par G. B. Depping. A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, m nocc xxxvu, in-4°, pag. 91-94.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Collection des meilleures dissertations, etc., par C. Leber, tom. XIX, pag. 54.

Au nombre des Menus exploits dudict prevost (pour la Toussaint mcccxvIII), il est fait mention d'une amende de quinze sous prononcée contre Jehan de Brays, Jehan du Mès et Jehan de Chartres, « ouvriers de tissus de soye, pour ce que ils ont ouvré contre les poins du mestier1. » Là nous voyons une application du dernier article du même titre, article ainsi conçu : « Item, que [ si ] les gardes dudit mestier treuvent aucun autre vice de male façon en aucune des euvres dudit mestier par quoy il puissent monstrer que elle soit fauce ou decevable, que cil qui ladite euvre aura faite, et ladite euvre meismes soit corrigiez par le prevost de Paris, à la requeste desdites gardes, selonc la male façon qui y sera trouvée. Et se ainssi estoit que aucun dudit mestier allast dès ci en avant contre aucunes des choses dessus dites, il seroit tenuz en l'amende de lx s. par.; c'est assavoir xl s. par. à nostre seigneur le roy, et xx s. aus gardes dudit mestier pour leur paine et pour leur service . »

Dernier article du même titre de ces statuts.

Rareté de la soie en France au milieu du xrv<sup>o</sup> siècle. Avec tout cela, la soie était encore très-rare en France en 1345. Il est marqué dans les comptes du domaine de la sénéchaussée de Beaucaire, que le sénéchal, chargé par Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe de Valois, de lui acheter douze livres de soie de Provence de différentes couleurs, fit partir un exprès de Nîmes le 1<sup>er</sup> juillet 1345, pour les porter à Paris, et que cette soie coûtait soixante-seize sous tournois la livre. Le marc d'argent ne valait alors que soixante-huit sous: ce qui fixe le prix de cette matière à environ soixante-cinq francs de notre monnaie.

<sup>1</sup> Collection des meilleures dissertations, etc., tom. XIX, pag. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Régl. sur les arts et mét. de Paris, pag. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hist. gen. de Langued., liv. XXXIV, ch. cxrv; éd. in-fol., tom. IV, pag. 519.

1

Fabrication

de soieries en

même époque;

erreur sur ce point.

A s'en rapporter à quelques écrivains, l'industrie de la soierie n'aurait pas été inconnue en Champagne dans le Champagne à la xive siècle, et les ouvrages en soie des Rémois auraient été fort estimés à cette époque. Il est vrai que nous voyons figurer des étoffes appelées serica Remensia parmi les choses rares et précieuses qui furent envoyées à Bajazet I<sup>er</sup>, pour la rançon de plusieurs seigneurs français faits prisonniers à la malheureuse journée de Nicopolis, en 43951; mais ce mot serica me paraît devoir être traduit par serges, étoffe légère, ordinairement faite de laine, qui se fabriquait déjà à Reims du temps de saint Louis, et dont on trouve de fréquentes mentions dans les comptes de l'argenterie des rois de France au xive siècle .

D'ailleurs, en recourant aux Chroniques de Froissart, où l'on trouve le récit de la bataille de Nicopolis et de ce qui s'ensuivit, on verra qu'il ne s'agit pas, qu'il ne pouvait pas être question de soieries parmi les présents à envoyer au vainqueur : « Et fut eçu et demandé à messire Jacques de Helly quels joyaux on pourroit transmettre et envoyer de par le

<sup>1 «</sup> Tantæ cladis nuntio in Galliam perlato, undique perquiruntur munera, quescumque Turce grata fore putabantur, tapetes Atrebatici, in quibus integra Alexandri Magni historia, serica Remensie, Lirici panni, Hollandici, et Cameracenses valde tenues et pretiosi, rubri præterea panni quisquiliati. » Metropolis Remensis Historia... stud. et lab. Dom. Guil. Marlot, édit. in-fol., tom. II, pag. 684. Cf. Meyer, Annales, sive Historia resum Belgicarum, lib. XIIII, sub an. MCCCXCVI; tom. I, pag. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le mot sericum, pris dans ce sens, a été omis dans la dernière édition du Glossaire de du Cange.

<sup>5 «</sup> Or avint... que je me dormi à matines, et me fu avis en dormant que je veoie le roy... et... que pluseurs prelas revestus le vestoient d'une chesable vermeille de sarge de Reins. » Histoire de saint Louis, par Jehan sire de Joinville, édit. du Louvre, pag. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez la publication de M. Douët-d'Arcq, pag. 50, 51, 61, 174 et 401, col. 1.

Goût
des Orientaux
pour les tapisseries d'Arras, les
toiles fines de
Reims et les
écarlates fines.

roi de France audit roi Basaach qui mieux lui pussent complaire, afin que le comte de Nevers et tous les autres seigneurs qui prisonniers estoient en vaulsissent mieux. Le chevalier respondit à ce et dit que l'Amorath prendroit grand plaisance à voir draps de hautes lices ouvrés à Arras en Picardie, mais qu'ils fussent de bonnes histoires anciennes.... Avecques tout, il pensoit que fines blanches toiles de Rheims seroient de l'Amorath et de ses gens recueillies à grand gré, et fines escarlates; car de draps d'or et de soie, en Turquie, le roi et les seigneurs avoient assez et largement; et prenoient en nouvelles choses leur esbattemens et plaisances ...

Échange annuel de présents entre Amurath I<sup>et</sup>, ou son fils, et Jean-Galéaz Visconti, duc de Milan. Ces choses cependant n'étaient point aussi nouvelles que Jacques de Helly voulait bien le dire; nous n'avons besoin, pour justifier notre dénégation, que de citer le même historien, qui, quelques pages plus haut, signalant les rapports existant vers la même époque, entre Amurath I<sup>e</sup>, ou son fils, et Jean-Galéaz Visconti, duc de Milan, nous apprend que ce prince « lui envoyoit tous les ans dons et presens de chiens et d'oiseaux, ou de draps de fines toiles de Rheims, qui sont moult plaisans aux payens et sarrasins, car ils n'en ont nuls si ils ne viennent de nos parties; et l'Amorath lui renvoyoit autres dons et riches presens de draps d'or et de pierres precieuses, dont ils ont grand largesse entre eux, et nous les avons à danger, si ce n'est par le moyen des marchands venitiens, gennevois et italiens, qui les vont querir entre eux <sup>2</sup>. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les Chroniques de sire Jean Proissart, liv. IV, ch. LIII, an. 1396 (édit. du Panthéon littéraire, tom. III, pag. 273, col. 2). Voyez le détail des présents, pag. 274, col 1; il n'y est plus question de toiles de Reims.

Les Chroniques de sire Jean Froissart, liv. IV, ch. L, an. 1396 (édit. du Panthéon littéraire, tom. III, pag. 241, col. 1).

Quant aux draps de hautes lices ouvrés à Arras, je n'ai pas de peine à me persuader que la perfection du travail les fit rechercher des Turcs; mais je doute encore que ce genre d'étoffes fût nouveau pour eux. Ce qu'il y a de certain, c'est que deux siècles plus tard, un des successeurs d'Amurath envoyait à Philippe II, roi d'Espagne, pour orner sa salle à manger, vingt tapisseries de drap d'or, sur lesquelles étaient représentées (intertextee) les victoires remportées par les flottes et les armées turques sous le règne du donateur.

On faisait encore des étoffes de soie en Normandie pendant le xiv° siècle, s'il faut en croire un article du Compte de l'execution du testament... de... Jehanne de Evreux, jadis royne de France et de Navarre (1372)²; mais je ne puis me décider à y ajouter foi, dans la crainte où je suis que l'ancien scribe ou l'éditeur n'aient fait une faute et mis Normandie où il faudrait peut-être Romanie. Pour ce qui est du mot charges, qui se trouve dans un compte du siècle suivant³, il me semble qu'il convient de le traduire par serges; peut-être même aussi faut-il rectifier ce mot et lire cherges, véritable leçon

Envoi de vingt tapisseries de drap d'or, historiées, à Philippe II, roi d'Espagne, par un sultan turc.

Fabrication de soieries en Normandie, au xiv<sup>e</sup> siècle, peu probable.

de *ch'ges*, que je soupçonne dans l'original.

<sup>&#</sup>x27; Annales Novesienses, sub anno 1585. (Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. IV, col. 676, B.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « Item une autre couste de soye rayé de Normandie de v q. (5/4) de lé, avec le quoissin, prisé ij f. et demy. » Collect. des meill. dissert., etc., tom. XIX, pag. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> « A Garnier Pourchelot, garde de la tapisserie, pour une chambre de brodures sur *charges* vermeilles de la façon de Caen, » etc. Compte de 1466-67. (*Les Ducs de Bourgogne*, etc., par le comte de Laborde, seconde partie, tom. I<sup>ee</sup>. Paris, Plon frères, 1831, in-8°, pag. 495, n° 1916.)

Dans un compte de 1525, je retrouve le même mot, sans savoir davantage si l'éditeur a bien ou mal lu : « A Jehan de Monfort pour le fachon de deux grandes

Ouvrières de tissus de soie à Paris, à la même époque, Il y avait encore à Paris, au xiv siècle, des ouvrieres de tissuz de soie, auxquelles est consacré le titre xxxviii de la première partie des règlements commencés par Étienne Boileau; suivant toute apparence, ces ouvrières ne faisaient, comme au xi siècle, que des ceintures, des chapeaux pour

ronges charges pour le hostellerie, contenant XIX aunes, Ett. » Décoration et ameublement du palais abbatial de Saint-Bertin, aux XV°, XVI° et XVII° siècles, dans le Bulletin des comités historiques, janvier 1851, archéologie, pag. 8, note 1.

Registres des mestiers et marchandises de la ville de Paris, pag. 88. Voyez encore pag. 78, titre xxxiv (Des Laceurs de fil et de soie); pag. 80, tit. xxxv (Des Fillaresses de soie à grans fuiseaus); pag. 83, tit. xxxvi (Des Fillaresses de soie à petiz fuiseaus); pag. 85, tit. xxxvii (Des Crespiniers de fil et de soie, c'est à sevoir de coiffes, toies, etc.). Voyez aussi Ordonnances sur le commerce et les métiers, etc., à la fin du volume, pag. 377 et suivantes.

- 9 Voici, sur les tisserandes en soie à cette époque reculée, deux carieux articles du Dictionnaire de Jean de Garlande, avec les commentaires qui s'y rattachent :
- « Textrices, que texunt serica texta, projiciunt fila aurata officio cavillarum, et percuciunt subtemina cum linea spata : de textis vero faint cingula et crinalia divitum mulierum et stole sacerdotum.
- « \* Cavillarum dicuntur gallice esclices vel cavilles; vulgale est. Subtemen idem est quod trama. Spata instrumentum est mulieris, et ejus diminutivum est spatula. Crinalia dicuntur a crinibus; gallice capel...
- « Textrices ducunt pectines cum trama que trahitur a spola et pano. Ipsa textrix percutit tramam cum lama, et volvit spolam in troclea, et telam, ductione filorum et globorum, ordinatur.
- «\*Pectines dicuntur gallice pignas.—Spola dicitur a spolio, gallice espoulet, quia sepe spoliatur a filo; hoc est gallice chanon a filo. Panus est illa virgula, in navicula (navette), que tenet spolam. Troclea est rota textricis, et dicitur gallice trameor. Lama dicitur gallice lamme, scilicet id instrumentum quo percutit fila. » (Paris sous Philippe le Bel... par H. Géraud. A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, m docc xxxvii, in-4°, append., pag. 607, art. Lxiv et Lxv.)

Il paraît qu'à l'époque de Jean de Garlande, et plus certainement au xm' siècle, la navette des tisserands, dont cet écrivain ne nous donne pas le nom français (car le mot entre parenthèses nous semble être du fait de l'éditeur), s'appelait suble : « La tierce hataille fud en Gob, encuntre les Philistiens. Là ocist David... Goliath de Geth ki lance fud tele cume suble as tissurs.» (Tertium quoque fuit hellum in Gob contra Philistheses, in quo percussit Adeodatus filius Saltus polymitarius Bethlehemites Goliath Gethæum, cujus hastile hastæ erat quasi liciatorium texentium.) Li secunds Livres des Reis, pag. 204, ch. xxxi, †. 19.

les femmes riches, et des étoles de prêtres, articles auxquels il faut sans doute ajouter des rubans, qu'on finit, au xvr siècle, par tirer d'Espagne<sup>1</sup>. Plus d'une femme, dans nos anciens romans, excelle en ce genre d'ouvrage, que l'on appelait cointise ou mignardise<sup>1</sup>, surtout quand il était destiné à figurer sur les vêtements, au casque d'un chevalier, dans une bataille, dans un tournois:

Héroïnes de nos anciens romans habiles en ce genre.

' « Une piece de bande de soye cramoisine faite au mestier. — Six autres pieces de rubans d'Espaigne noir faict à mestier. —Huict rubans d'Espaigne, tissus de soye blanche. » Estat des meubles (du chasteau de Pan) qui ont esté portés à Paris suivant le commandement du roy, etc. (octobre 1602), chapitre d'autres petis meubles; archives du département des Basses-Pyrénées, extrait de la liasse 427, n° 11, folio 12 verso.

Brantôme parle d'un « ruban incarnadin d'Espaigne, qu'on avoit apporté par belle nouveauté à la cour, » etc. Des Dames gallantes, premier discours. (OEuv. compl. de Br., édit. du Panthéon littéraire, tom. II, pag. 251, col. 2.)

Là ot tante enseigne orfresée...

Tant hyaume brun, tante cointies

De soie parfaite et tissue.

Branche des royaux lignages, v. 22

Branche des royaux lignages, v. 2205. (Chroniques nationales françaises, tom. VII, pag. 406.)

Tant con le lonc des deux rens dure,
Ot mainte plaisante arméure;
Mainte coisties propre et gente,
Tissue à or à grant entente,
Rt à mainte couleur diverse,
Ynde, vermeille, jaune et perse.
Id., v. 6874. (Ibid., pag. 282.)

S'il faut en croire Matthieu Paris, de son temps l'on appelait cointiss des habits de fêtes, des vêtements de soie : « Mille enim milites... vestiti serico, ut vulgariter loquamur, cointiss, in nuptiis... ibidem apparuerunt. » Matthei Paris. Historia major, sub ann. 1251; ed. 1640, pag. 829, lin. 44. Cf. pag. 899, lin. 8, sub ann. 1254.

M. Thomas Duffus Hardy traduit par devices le mot queyntisis anglais, qu'il trouve dans l'un des rôles de la Tour de Londres. Voyez A Description of the Close Rolls in the Tower of London, etc. Printed for private circulation. ΜΙΟΟΟΣΧΧΠΙ, in-8°, pag. 161

## 102 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Tantost sont de la chambre issu, Où les dames orent tissu Mainte pourpre et maint orfrois.

Roman de Perceval, Ms. de la Bibl. nationale, suppl. fr., nº 430, fol. 54 verso, col. 3, v. 20.

Tant par mi la chambre esgarda, Car bien i trouva largement Puceles .iiij. vins ou cent, Qui fesoient laz et fresiaus Et aumosnieres et joiaus.

Ibid., fol. 143 recto, col. 2, v. 35.

La pucele ot à non Ysmaine.

Euriaus l'avoit bien aprise

De soie ovrer en mainte guise.

Roman de la Fiolette, pag. 191, v. 3997.

Partonopeus n'est pas soutis,

Qui a Urrake et Persewis

Qui li dient deduis et gas,

Et taillent et keusent ses dras,

Coifes, cemises et cauçons,

Bliaus de soie et cors et lons,

Et tissent de totes manieres

Et las et braieus et lasnieres,

Et servent à tot lor pooir.

Partonopeus de Blois, tom. II, pag. 43, v. 6267.

Il sont jusc'à la chambre alé
Où sa fille est et ses puceles...
Ki font orfrois et aumosnieres
Et joiaus de maintes manieres.
Ele-méisme par deduit
Fist j. fresel de soie estruit
De qu'en dut faire las à hiaumes.

Roman de l'Escouffle, Ms. de la Bibl. de l'Arsenal, helleslettres franç. in-4°, n° 478, fol. 25 verso, col. 4, v. 25. Bien sachiés que jou referoie Joiaus de fil d'or et de soie, K'il n'est feme ki tant en sache D'orfrois, de cainture, d'atache; De ce faire ai-je tot le pris. Ibid., fol. 46 recto, col. 2, v. 27.

« Ce jour se passa; et à lendemain... que la bonne femme estoit à l'ostel seulette, ce pacient la vient trouver, ouvrant de soye, et auprès d'elle se met, » etc. Les Cent Nouvelles nouvelles, nouv. xcv.

Il ne faut pas demander si, en possession d'un pareil ta- Anciens ouvrages lent, nos aïeules en profitaient pour se tenir à la hauteur des mœurs chevaleresques et amoureuses de l'époque. Ainsi. plus d'une fois, une amante, faisant quelque ouvrage pour son bien-aimé, mit de ses cheveux dans le tissu, raffinement plein de grâce et de passion qu'au xu siècle inspira le Châtelain de Coucy : « La dame de Faïel, dit une vieille chronique, quant elle sceut qu'il s'en devoit aller, fist un laqs de sove moult bel et bien fait, et y avoit de ses cheveux ouvrez parmi la soye: dont l'oeuvre sembloit moult belle et riche, dont il lioit un bourrelet moult riche par-dessus son heaume, et avoit longs pendans par derriere, à gros boutons de perles 1. »

L'hôtesse de Guillaume, amant de Flamenca, se proposait d'en faire autant avec les cheveux du jeune homme, qu'elle avait précieusement recueillis sous les ciseaux du chapelain. Son dessein était d'en tisser un beau ruban et de l'offrir à Flamenca:

> No us cuies ges que las crins arga Na Bella-Pila, ans los met

en soie, en or

Robans tissés en cheveux.

<sup>1</sup> Chronique du Chastelain de Couci et de la dame de Faiel, en tête des Chansons du Châtelain de Coucy, pag. ij.

# 104 SUR LE COMMERCE, LA FARRICATION ET L'USAGE

En un bel cendat blanc e net, Et obrar n'a un bel fresel Por far afflibles de mantel, E por joia lo donara A Flamencha, quan fag sera.

Flamence, Mr. de la hibliothèque publique de Carcassonne, fol. LERI Verso, v. 42.

Chemise de soie, cousue et brodée Dans un roman bien plus ancien, c'est une chemise de soie que Sore d'Amors, maîtresse d'Alexandre, fils de l'empereur de Constantinople, avait décorée de la même façon, mêlant à l'or de la couture et de la broderie celui de ses cheveux :

Trestoz ses escrins cerche et vuide. Tant c'une chemise en a treite; De soie fu, blanche et bien feite, Mult deliée et mult soutil. Es costures n'avoit un fil, Ne fust d'or ou d'argent au mains. Au queudre avoit mises les mains Sore d'Amors de leus an leus, S'aveit antrecosu par leus Lez l'or de son chief un chevol Et as .ij. manches et au col, Por savoir et por escouter Se jà porroit home trover Qui l'un de l'autre devisast, Tant clerement i avisast; Car autant ou plus com li ors Estoit li chevox clers et sors. Sore d'Amors prant la chemise, Si l'a Alexandre tramise.

Le Roman de Cligès, Ms. de la Bibl. nat., fonds de Cangé, n° 73, fol. 58 verso, col. 4, v. 4.

Ailleurs, c'est une manche de soie que la fille d'un roi de

Perse avait brodée de fil d'or et ornée d'une inscription tra- Manche de soie, brodée en or cée avec de ses cheveux : et en cheveux.

> Et sor le destre brac li pent Une masn]ce tote de soie; Jamais en quel lieu que je soie, N'orrai parler d'une plus riche. Près del poing li ferme .j. afiche Massice d'or, à .ij. lupars. Dedens, defors, de toutes pars, Ot flors de glai de fil d'or faites; Et s'ot letres entor portraites D'un chevels si fins et sors, Tot pert estre .j. chevels et ors Et de biauté et de color Et en la letre et en la flor. Tel l'ot faite de chief en chief, Cele qui ot le plus biau chief, La fille au riche roi de Perse; N'avoit mie la face perse, Ains ert bele et de gent ator, Ce dient les letres d'entor, Qu'ele ot faites por son ami. Ne li ot pas doné demi Son cuer; mais tot l'a pris la france. Le Roman de l'Escouffle, Ms. de l'Arsenal, déjà cité, fol. 40 verso, col. 4, v. 3.

La maîtresse du roi Ris, au contraire, devait recevoir de son amant un manteau bordé avec la barbe de neuf rois, la barbe de rois déjà vaincus, et ourlé avec celle d'Arthur, qui était à vaincre. C'est là du moins ce qu'annonçait au monarque breton un messager de son ennemi:

Manteau bordé avec vaincus.

Si a à cascun escorcies Les barbes, et si en fera

#### 106 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Penne à un mantel, et l'aura S'amie à cui l'a otroié; Et se li a avoec proié Ke par desus la fouréure Face de la vostre orléure; Et il li a acreanté D'outre en outre sa volenté... De vous fera faire un mantel, De vostre barbe le tassel 1.

Le Cheralier aux .ij. Repées, Ms. de la Bibl. nat., suppl. fr. nº 480, fal. 2 recta, col. 4, v. 36.

Histoire des étoffes de soie les plus répandues au moyen âge. Mais je m'aperçois que je me suis laissé entraîner hors de ma route, et que j'ai perdu de vue les étoffes courantes pour entrer dans l'histoire des ornements dont on les décorait, c'est-à-dire pour entamer celle de la broderie. Quelque intéressant qu'il soit, il faut bien le dire, ce sujet n'est qu'une annexe du mien, et je ne renonce pas à en dire quelque chose dans la suite de mon travail; mais ce ne peut être que lorsque j'aurai esquissé l'histoire des étoffes qui, sous les dénominations de samit, de cendal, de siglaton, de diapre, de thabit ou zatabiz, d'escarimant, de bofu, de baldaquin ou baudequin, de mustabet, de draps d'Arest et d'Ache, de nac ou nachiz, de tartaire, et sous bien d'autres désignations, eurent cours pendant tout le moyen âge.

Exametum, etc.

De ces étoffes, celle qui paraît avoir eu le plus de prix <sup>1</sup>, le plus de vogue, ou qui du moins a conservé le plus long-

<sup>&#</sup>x27; Voyez encore le Roman de Brut, tom. II, pag. 157, v° 11,960.

a... pretiosissimi regum panni, sive serici, ut exemiti, sive lanei, ut scharlata. Gervas. Tilleber., De Otiis imperialibus, decis. 3, cap. zv. (Script. rer. Brunsvic., cur. Godef. Guill. Leibnitii, tom. I, pag. 978, lin. 4.— Antiq. Ital. med. evi, tom. II, col. 415, E.)

temps son nom, qu'elle avait déjà bien avant Hugues Falcand, est l'exametum, dont il est si fréquemment fait mention dans les textes anciens, où il est également appelé examitum, xamitum, sciamitum, samita, sametum, samitum, etc., par les Latins, qui ont ainsi traduit matériellement l'εξάμιτος des Grecs du bas-empire 1. Léon d'Ostie emploie exametum comme adjectif, et le cite aussi bien que le diapistus, en parlant des ornements du pape Victor II, d'abord mis en gage, puis rachetés par Desiderius, abbé du Mont-Cassin, en 1070°. La Chronique d'Hildesheim parle d'examinatum et d'examitum rouges et blancs, dont était fait un ornement donné, à la fin du xii siècle, à l'église de cette ville par son évêque.

« Le samit, dit M. de Mas-Latrie, dont nous partageons complétement l'opinion, était une étoffe de soie, peu différente, mais généralement plus riche que le cendal; on la confectionnait au moyen âge, comme on la fabrique encore sous d'autres noms, en Asie Mineure et en Syrie ". » Ces étoffes, laissées aujourd'hui aux gens du pays, s'exportaient autrefois en grande quantité en Europe, et servaient à une foule d'usages.

Nous avons vu que l'on employait le samit à des ornements Emploi du samit;

Samit: ce que c'était.

ornements d'église.

<sup>1</sup> Voyez, sur ce mot, du Cange, Gloss. ad script. med. et inf. Grac., tom. I, col. 391.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Chron. S. monast. Casin., lib. III, c. xx. (Rer. Ital. Script., tom. IV, pag. 429, col. 2, A et B. - Monum. Germ. hist., ed. Pertz, script. tom. VII, pag. 710, nº 18; pag. 711, lim. 2 et 3.)

<sup>5</sup> Chron. Hildesh., A. D. 1194-1198. (Mon. Germ. hist., script. tom. VII.,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pegolotti, della Marcatura, pag. 55 et suiv. -- Uzzano, pag. 101. -- Poésies de Guillaume de Machaut, Ms. de la Bibliothèque nationale, nº 7609, fol. 318, etc.

Bibliothèque de l'École des chartes, 2º série, tom. V, mars-avril 1849, 4º livraison, pag. 309.

sacerdotaux. L'on continua à en faire le même usage pendant les xm² et xrv³ siècles. C'est ainsi que Louis IX avoit en sa chapelle, dit le confesseur de la reine Marguerite, « vestures apartenanz à evesques, de samit et d'autres dras de soie precieus, broudez et autres, de diverses couleurs, selon ce que le tens et les festes le requeroient ¹; » et l'on trouve dans l'inventaire de Charles V des chapes et des chapelles, c'est-à-dire les vêtements sacerdotaux et les ornements d'autel nécessaires pour desservir une chapelle, faites de l'étoffe en question ³.

Tentures en samit. On en faisait aussi des tentures dès le xn° siècle, époque généralement attribuée au poëme du Cid, dans lequel je lis ces vers :

Pensaron de adobar esora el palacio,
Por el suelo é suso tambien encortinado;
Tanta pórpola é tanto xamed é tanto paño preciado,
Sabor avriedes de ser é de comer en el palacio.
V. 2216. (Coleccion de possias castellanas, etc., public.
por D. Tomás Sanches, tom. I\*, pag. 313.)

Carreaux, ou coussins d'appartements, couvertures de livres en samit. On employait aussi le samit à couvrir les carreaux ou coussins des appartements, qui sont des meubles de fatigue : on en peut donc conclure que c'était une étoffe très-forte, et cela d'autant plus hardiment que l'on en faisait également des couvertures de livres.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histoire de saint Louis, par Jehan sire de Joinville, édit. du Louvre, pag. 312.

a Item deux autres chappes de samit noir orfroisié de tanelle, qui ne sont pas tout de soye, » etc. Ms. de la Bibl. nat. n° 8356, fol. C xv. verso, n° 1100.

— « Item une autre chappelle de samit noir, brodée à estoilles, » etc., n° 1102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comptes de l'argenterie des rois de France au xiv° siècle, publiés... par L. Douëtd'Arcq. A Paris, chez Jules Renouard et comp., m. Docc. Li, in-8°, pag. 47, 109, 113, 115, 185, etc.

<sup>4 «</sup> Item ung livret à une chemise d'un samit vert, où est l'office du sacrement et

Mais le samit était surtout employé à faire des bliauds, Bliauds de samit. sorte d'habillement de dessus, à l'usage des deux sexes:

Li plus povere ad vestu vair u gris peliçon,

U bliaut de samit u de bon ciclatun, etc.

Roman de Horn et Rimenhild, v. 4569, pag. 226.

Onques la maille dou blanc haubert treslis, Ne li valut un *bliaut de samit*.

Li Romans de Garis le Loherain, coupl. xx de la seconde chanson, tom. I°, pag. 265; tom. II, pag. 124.

Del dos li ostent le blanc hauberc treslis, Et remeist sangles el bliaut de samis.

Extraits du Roman de Gérard de Vienne, v. 894. (Der Roman von Fierabras, Provenzalisch, pag. xx1, col. 2.)

Tout li dessirent son bliaut de samis,

Et par desoz son boin pelison gris.

1b., v. 1428. (1b., pag. xxvi, col. 2.)

# On en faisait également des cottes et des robes :

Cottes et robes

Il le desarment del blanc haubert treslis,
Sanglente avoit la cote de samis.

Li Romans de Garin le Loherain, tom. Iet, pag. 266.

L'une fu grande et bien taillie,
D'un blanc samit appareillie;
Cote en ot, sorcot et mantel, etc.

De la Mort Larguece, v. 51. (OEuv. compl. de Rutcheuf,
tom. II, pag. 472.)

Mayde Elene al so tyte,
In a robe of samyte
Anoon sche gan her tyre,

de saincte Clere, » etc. Inventaire de Charles V, Ms. de la Bibliothèque nationale, n° 8356, fol. ij<sup>c</sup>. lxiij, verso, n° 3052.

To the Lybeaus profyte In keverchers whyt, Arayde wyth gold wyre. Lybeaus Disconus, v. 832. (Ancient Engleich metrical Romanceis, tom. II, pag. 26.)

Le gain de la bataille de Bouvines, s'il faut en croire l'historien de Philippe Auguste, causa en France une si grande joie, que chacun, pour mieux la manisester, se vêtait d'habits précieux, entre autres, de samit :

Miles.

Civis, villanus, radiant in murice; nullum Indumenta tegunt nisi sammis, byssus et ostrum. Guill. Britonis Armor. Philippidos lib. XII, v. 248. (Rec. des hist. des Gaules, tom. XVII, pag. 274, D.)

Le samit, étoffe aristocratique.

Quoi qu'on puisse inférer de ce passage, le samit, aux xnº et xnrº siècles, était une étoffe de luxe réservée aux gens de condition élevée. Le sire de Joinville, racontant le mariage d'Alphonse, frère de Louis IX, à l'occasion duquel fu fete seste mervellieuse et solempnel, rapporte que « li baron et li chevalier furent en robes de samit et de soie 1. » Un romancier nous dit, de l'un de ses héros, que « il fut moult regardé du peuple; car il estoit vestu d'une cotte de samit, qui donnoit à entendre qu'il estoit chevalier 1. » Enfin. Philippe le Long et sa femme, Jeanne de Bourgogne, portaient, à leur sacre, chacun une cotte faite d'un demi-samit d'estive vermeil, c'est-à-dire d'une demi-pièce de samit lé-

Samit d'estive.

<sup>1</sup> Histoire de saint Louis, édit. du Louvre, pag. 181.

La treselegante... Histoire du... roy Perceforest, etc., Paris, Egidius Gormontius (Gilles de Gourmont), 1531-32, in-folio, tom. III, fol. 127 verso, col. 2.

ger <sup>1</sup>, variété que l'on rencontre fréquemment dans l'inventaire de Charles V <sup>2</sup>.

Mais le plus souvent, comme je le disais tout à l'heure, les samit, vétement. vêtements n'étaient désignés que par le nom même de l'étoffe, sans autre indication.

Li dux out mult bel appareil,
D'un cher samit freis et vermeil
Fu jenz vestuz e atornez.

\* Chronique des ducs de Normandie, par Benoît, tom. I'',
pag. 440, v. 40347.

Los feron e los nafron per los ausbercs trailitz, Que de la sanc vermelhan los costatz e 'ls samitz.

Hist. de la crois. contre les hérét. albig., pag. 600, v. 8900.

Un vermeil samis ot vestu, Estroit, à las, molt bien cosu. Lai de Melien, pag. 46, v. 87.

Et la réine, fille le roi Thierri... Girbert envoie un molt riche samit, De panpelune <sup>3</sup> et d'or estoit repris; Quatre mars d'or costa li sebelins.

La Mort de Garin le Loharain, pag. 20, v. 395.

<sup>1</sup> Comptes de l'argenterie des rois de France, etc., pag. 10, 47 et 57.

<sup>\* «</sup> Item, une piece de samyt d'estive... semée de paons d'or de brodeure et deux grans bordeures de broderie à lettres de Sarrazin. » Ms. 8356, fol. ij. iiij. viij recto, n° 3381. — « Item une autre piece de samyt d'estive... semé de pommettes d'or à lettres de Sarrazin, » etc., n° 3382. — « Item une autre piece de samyt d'estive vermeil... semée de paons d'or en brodeure qui font la roe, » etc., n° 3383.

Charles V avait encore « quatre chambres de samit d'estives vermeilles (n° 3551), cinq chambres de samit d'estive vers (n° 3566), une chambre de samin d'estive vermeil (n° 3571), » et « une chambre de samit vert d'estive (n° 3572). »

<sup>\*</sup> Espece de fourrure, appelée au xvr siècle, au moins en Angleterre, passempilyon, passepillon. Voyez Privy Purse Expenses of Elizabeth of York, etc., London: William Pickering, mdoccxxx, in-8°, pag. 33, 89, et 214, col. 2; et The privy Purse Expences of King Henry the Eighth, etc., London: W. Pickering, mdoccxxvii, in-8°, pag. 48.

## 112 SUR LE COMMERCE, LA PABRICATION ET L'USAGE

Samits brochés et à sujets. Un samit repris d'or était sans doute un vêtement de satin brodé d'or, dont l'étoffe était vraisemblablement rehaussée de fils d'or et d'argent tissés dans la trame, comme les brocards que l'on fait dans le Liban et à Damas. De cette manière, à ce que j'imagine, on avait représenté des fleurs, des étoiles, des oiseaux, des animaux ou des ornements de fantaisie:

A tant ez Blancheflour la bloie...
D'un blanc samit estoit vestue
A flour d'or estelé d'argent.

Roman de Perceral, Ms. suppl. fr., n° 430, fol. 163 verso,
col. 3, deraier vers.

Dedens vit .j. molt riche lit

Tout couvert de vermeil samit,

Où il ot mainte fleur tissue.

1bid., fol. 474 vero, col. 4, v. 47.

Gentement fu fete la couche
Où le bon Perceval se couche
En blans dras de lin deliez,
Se par tout le mont aliez
Ne trouveriez aussi biaus,
D'un samit ouvré à oissiaus.

Ibid., fol. 247 verso, col. 2, v. 46.

Deduit fu biaus et lons et drois...
D'un samit portret à oysiaus,
Qui ere tout à or batus,
Fu ses cors richement vestus.

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, tom. ler, pag. 31,
v. 805, 824 et suiv.

Leesce...

Bele fu et bien atornée; D'un fil d'or ere galonnée, S'ot un chapel d'orfrois tout nuef. Jo qu'en oi véu vint et nuef, A nul jor mès véu n'avoie Chapel si bien ouvré de soie. D'un samit qui ert tous dorés Fu ses cors richement parés, De quoi son ami avoit robe, Si en estoit assés plus gobe.

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, tom. ler, pag. 36, v. 859.

Li castelains estoit vestus

De dras de soie à or batus.

Rose la contesse à devise

Fu vestue d'une cemise

Plus delié d'un fil d'iragne
(Ouvrée fu dedens Espagne);

Desous son pelicon hermin,

Vestue d'un vermeil samin

Qui moult ert avenans et biaux;

De fin or i ot .c. oisiaux;

Moult li sist bien et à mesure.

De soie avoit une çainture...

Mantel ot de sidoine ouvré,

Par dedens de sable fourré.

Roman du comte de Poitiers, pag. 40, v. 931.

Il prist un dromadaire tout cargié de samis, Si l'envoie à l'ost Dieu, à nos barons eslis.

> La Chanson d'Antioche, ch. vi, coupl. v; édit. de M. P. Paris, tom. II, pag. 76.

Moult fu dolens li peres por amour son enfant.

Isnelement et tost a pris un drogement

Et un grant dromadaire cargié de dras d'argent
(Samit sont apelé en cest nostre romant),

S'es tramist à nos gens qui sont preu et vaillant.

Ibid., coupl. vi., pag. 78.

Samit, synonyme de drap d'argent.

# 114 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Li sires de Couci n'iert lens De faire feste à son povoir A tous comme signeur de grant pooir. Il et tout li Vermendisien Erent vestu et tuit li sien De samis vers très-bien ouvré, Tous semenchiés d'aigles doré: C'estoient moult bel parement... Li Flamenc et li Brebençon... Acesmement avoient biaus D'or semés de noirs lionchiaus... Et Champenois et Bourguegnon Acesmemens d'une façon Avoient, et li Berruier D'un samis vermeil noble et chier Semés de lupardiaus d'or fin. L'Histoire du Châtelain de Coucy, pag. 62, v. 1864; et pag. 68, v. 4888 tt 4894.

Samit rayé d'or ou de soie. Quelquesois les samits étaient tout uniment rayés d'or ou de soie, comme les courtines d'autel décrites dans l'inventaire de Charles V<sup>1</sup>.

Fabrication des samits.

Tous ces riches samits n'étaient pas fabriqués par les mêmes procédés; un trouvère, je ne sais sur quelle autorité, le déclare positivement dans sa description de la couche, funèbre d'Alexandre:

Ses lis estoit envols de .ij. rices samis, A pieres preciouses saielés et closis;

<sup>&#</sup>x27; « Premierement deux courtines d'autel de samit blanc royées d'or, et une grant de mesmes, pour mettre devant les relieques quant ilz sont sur l'autel. » Ms. de la Bibl. nat. n° 8356, fol. vjº j. verso, n° 1144. — « Item deux autres courtines pour oratoires, de samit blanc royées de soie. » N° 1146. — « Item deux autres courtines de samit vermeil royées d'or pour autel, et deux autres pareilles pour oratoire. » N° 1147.

Li .j. fu fais à esmes 1, l'autre à estraelis. Par tel engien estoient et tissu et treslis 2, .M. ans fuscent en tiere ains que fuscent poris. Li Romans d'Alixandre, pag. 524, v. 33.

Si l'auteur du Roman d'Alexandre était bien informé, Solidité du samit; nous savons maintenant quelque peu comment se fabri- l'ensevelissement quaient les samits; nous savons également que cette espèce d'étoffe était tissue de manière à résister plus que toute autre aux influences capables de la détériorer. Aussi la faisait-on servir à l'ensevelissement des morts de haut parage indistinctement avec le cendal', le siglaton' et la pour-

son emploi pour des morts de qualité.

Nis la petite gent menue

Devant lor huis font herbe espandre, Et li riche hom ont fait portendre Les maistres rues de samis. De dras de soie ovrés treslis, Dorées d'or riches et chieres. Le Roman de l'Escouffle, Ms. de la Bibl. de l'Arsenal, B.-L. fr. in-4°, nº 478, fol. 5 verso, col. 4, v. 3.

Savés ki moult enbelissoit La feste et l'onor et l'afaire? Que l'emperere li fist faire De jor en jor presens divers, Non pas de saie à .ij. envers, Mais d'or, de pieres, de samis, De dras de soie estraelis. Ibid., fol. 43 recto, col. 4, v. 3.

<sup>3</sup> Voyez le passage de la Chronique de Geoffroi, prieur du Vigeois, cité plus loin.

> Le cors enportent el maistre pavillon... Puis l'envolepent ens en un siglaton; Entieré l'ont par dedevant Mahom. Le Roman d'Anséis de Carthage, Ms. de la Bibl. nat., nº 7191, fol. 34 recto, col. 2, v. 33.

<sup>1</sup> Variante : eslice.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voici d'autres exemples de treslis et d'estraelis employés dans ce sens :

146 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE pre ', c'est-à-dire avec les tissus les plus riches, les plus précieux :

Le cors laverent et d'iaue et de vin,
Li quens méismes ses blanches mains i mist;
D'un fil de soie le restraint et cousi,
Puis l'envolupe en un drap de samis.
En cuir de cerf font le baron covrir<sup>3</sup>, etc.

Li Romans de Garis le Loherain, tons. II, pag. 247.

L'enfes Rigaus s'est à la biere mis,
Son oncle baise, entre ses bras le prist,
Il li descout le cuir de cerf bouli,
Endroit les ieus li trenche le samis.

Ibid., pag. 253, 254.

<sup>1</sup> Harold fut enseveli dans un linceul de pourpre, s'il faut en croire Gui d'A-miens, qui dit du vainqueur de Hastings :

Heraldi corpus collegit dilaceratum,

Collectum texit sindone purpures.

Widonis Carmen de Hastingus pruslio, v. 573. (Chroniques anglo-normandes, tom. III, pag. 26.)

On lit dans un autre poëme d'une date postérieure :

Clanearit extremum si tibi Roma dism... Purpura defunctum te preciosa teget.

Votoris poeta Carmen apologeticum adversus obtrectatores curia Romana, v. 130 et 124. (Votora Analecta, ed. in-fol., pag. 370, col. 1.)

<sup>2</sup> Pendant tout le moyen âge, ce fut un usage constant que d'envelopper de cuir le corps des morts illustres, surtout quand on devait le transporter d'un lieu dans un autre. Charlemagne ayant fait embaumer les cadavres de Roland, d'Olivier et de Turpin, en fit retirer le cœur, qui fut mis dans une étoffe précieuse, et on les plaça dans des cuirs de cerf :

Li emperere fait Rollant costéir
E Oliver e l'arcevesque Turpin;
Devant sei les ad fait tux averir
E tus les quers en paile recnillir...
E puis les cors des barons si unt pris,
En quirs de cerf les seignurs unt mis.

La Chanson de Roland, st. ccx, v. 4.

L'impératrice de Rome, jetée sur un rocher où elle attend sa dernière heure, s'écrie :

> Se Dieu pleiest, de dras de soie, De chiers samis, de siglatons, Ma char, qui plus que nus matons Bele, blanche est, nete et polie, Déust bien estre ensevelie.

> > De l'Empereri qui garda sa chasteé par moult temptacions, v. 2026. (Nouveau Recueil de fabliaux et contes, tom. II, pag. 65.)

Dans une autre chanson de geste, le même empereur

Baudoin et Berart commande à ambausmer :

Porter les an vodra , se il puet eschaper...

Li rois an cuir de cerf les a fait seeler.

La Chanson des Saxons, couplet CCLXXV, tom. II,
pag. 465, 466.

L'historien Nithard étant mort en 858 ou 859, sans doute loin de l'abbaye de Saint-Riquier, quoi qu'en disent les auteurs de l'Histoire littéraire de la France, tom. V, pag. 205, son corps salé fut enfermé dans une bière garnie de cuir, et enterré à côté de son père, saint Angilbert, qui avait été abbé de ce monastère, et dont les os, déjà reconnus sous Ribbodon, son successeur, furent retrouvés plus tard enveloppés d'une étoffe de prix, de couleur verte. Voyez la vie de saint Gervin, par Hariulf, dans les Acta sanct. ord. S. Bened., suc. v1, pars secunda, pag. 333.

En 1113, quand on opéra la translation des reliques de saint Mauguille dans une nouvelle châsse, on les plaça dans un cuir de cerf. (Fita sancti Maldegisili, auct. Hariulfo, cap. xvi. — Ibid., sec. zv, pars secunda, pag. 543.)

Henri Ie étant mort en Normandie en 1135, son corps entaillé profondément et salé, fut enveloppé dans des peaux de bœufs, puis porté de Rouen à Caen, enfin en Angleterre, où il fut enterré. (Joan. monach. Maj. Monast. Hist. Gauffredi duc. Norman., lib. I. Paris., m. nc. x., in-8°, pag. 83, 84. — Chron. Johan. Bromton, apud Roger. Twysden, Hist. Angl. Script. X, tom. I, col. 4023, lin. 54, — Chron. Gerras. mon. Dorob., apud eumdem, tom. II, col. 4339, lin. 45, etc.)

Henri le Jeune, fils de Henri II, roi d'Angleterre, étant mort à Martel en Querci, son corps embaumé et enveloppé d'un linceul blanc, puis d'un fort cuir sur un cendal de couleur verte, fut apporté au Mans. (Chronica Gaufredi Posiensis pars altera, cap. xx; apud Labbe, Nov. Bibl. manuscr. libr., tom. II, pag. 338, et D. Bouquet, Rec. des hist. des Gaules, tom. XVIII, pag. 219, A.—Roger. de Hoveden

## 118 SUR LE COMMERCE, LA PABRICATION ET L'USAGE

# Porus étant mort, Alexandre

D'un pale d'Oriant l'a fait ensevelir.

Li Romans d'Alixandre, pag. 268, v. 42.

Alexandre lui-même étant décédé,

En .j. cier drap de soie que le fist presenter Candace la roine, quant vint à li parler, Firent le roi encoudre et bien enveloper.

Ibid., pag. 543, v. 32.

Annal. pars post., apud H. Savile, Rer. Anglic. Script. post. Bed. præcip., ed. m. DCI., pag. 621, lin. 10.)

Louis VIII étant mort à Montpensier en Auvergne, à son retour de la guerre contre les Albigeois en 1226, ses restes furent euveloppés dans des toiles cirées et des cuirs de bœufs, comme le dit Matthieu Paris (Historia major., ed. Lond. 1640, pag. 334, lin. 36), et comme on le constata en octobre 1793. Le même historien, pag. 648, lig. 4, rapporte à l'année 1245, que le corps du comte Guillaume Maréchal fut trouvé entier, mais en décomposition, dans nn cuir de taureau.

Enfin, Jean Louis de Nogaret de La Valette, duc d'Épernon, étant mort à Loches le 13 janvier 1642, son corps arrivé à Cadillac le 8 mars, fut inhumé dans la chapelle de Saint-Blaise le 18. Exhumé le 18 avril 1793, il fut trouvé parfaitement conservé, et se tint debout contre le pilier auquel on l'adossa. Il était étroitement cousu dans un cuir; ses mains paraissaient gantées; ses oreilles même avaient une semblable enveloppe exécutée avec beaucoup d'adresse et de soin.

Cette habitude que nous venons de constater, d'envelopper les morts de toile cirée, n'était particulière ni à la France ni au xm² siècle; nous trouvons qu'à la fin du vr³, les restes de sainte Radegonde furent ensevelis de cette façon (Chron. S. Benigni Divion., tom. II Spicil. Acherian., ed. in-fol., pag. 383, col. 2, lin. 25.—Acta sanct. ord. S. Bened., ssec. vi, pars prima, pag. 338, n° 40), et qu'au vur², le corps de saint Ansbert, évêque de Rouen, mort en 695, fut revêtu de ses orpements pontificaux, puis enveloppé par-dessus de linges cirés. (Acta sanct. ord. S. Bened., ssec. u, pag. 1059, n° 35.)

Au xre siècle, les Normands établis en Sicile, ayant conservé leur antique coutume de couvrir les visages des cadavres, employaient pour cet usage un voile enduit de cire :

Impositus feretro; pannusque obducere cera
Illitus, hunc facie juscus latitunte fuisset:
Ut Nortmannorum velare cadavera mos est.

Guillelmus Appulus de Normannis, lib. II. (Rer.
Ital. Script., tom. V, pag. 261, col. 2, B.)

Le corps de saint Idesbalde, abbé de Cîteaux, mort en 1167, avait été pareille-

Enfin, Boccace, dans l'un des récits de son *Décaméron*, nous montre une jeune fille s'apprétant, avec sa servante, à rendre les derniers devoirs à un mort; elle envoie chercher une pièce de drap de soie qu'elle avait dans son bahut, et l'ayant étendue par terre, les deux femmes y placent le corps du défunt <sup>1</sup>.

ment enveloppé d'une forte toile cirée, comme nous l'apprenons par le procèsverbal de la seconde translation: « Erat corpus sacrum vestitum veste religiosa... cum herbis odorificis... ac presterea uno magno involucro ex tela cerata omnino forti, ligato funibus canabinis, » etc. Natalitia sanctorum Belgii, auct. Arnoldo Raysio (de Rayse), fol. 204. — Cistercensium... Annalium a condito Cistercio Tomus secundus, etc., auct. Fr. Angelo Manrique, etc. Lugduni, sumpt. hæred. G. Boissat, etc., m. d. c. xli., in-fol., A. C. m. c. lxvii., cap. vii, nº 7, pag. 448, col. 1.

Enfin, lors de la cinquième translation des reliques de saint Remi, en 1647, « on trouva premierement, dit D. Marlot, un grand drap de soye rouge qui environnoit le corps sans aucune ligature, et qu'on prendroit pour du satin, n'étoit qu'il est beau et luisant de part et d'autre, puis un linge de pareille grandeur, qu'on crut d'abord être de la soye, tant il est clair et transparent; mais ceux qui l'ont manié le tiennent pour une toile cirée ou gommée, pareille aux toilles ouvragées de Flandres, » etc. Le Tombeau du grand saint Remy, etc. A Reims, chez François Bernard, m. nc. xlvu., in-8°, pag. 194.

Pareille toile cirée se voyait aussi dans la bière de saint Cuthbert; mais, comme pour celle de saint Ansbert, elle enveloppait les autres étoffes, et tapissait l'intérieur de la châsse. Voyez Regin. mon. Dunelm. Liber de adm. B. Cuthberti virtut., cap. xi.ii, pag. 89.

Pendant les xive, xve et xvie siècles, on continua à faire usage de la toile cirée pour les ensevelissements : nous le voyons pour le petit roi Jean, né le 15 novembre 1316, mort quatre jours après, le 19 (Comptes de l'argenterie, etc., pag. 19), et pour la reine d'Angleterre Marie, dont l'embaumement est ainsi décrit dans une relation du temps : « And after that the Surgeons had don ther Partés as aforesaid, then the Clerk of the Spycery... came and sered the said Royall Corse with lynen Cloth waxed, and with a Nomber of Spices very Costly; after the which the said Corse was coffened, » etc. The Entierment of Mary the first of that Name, etc. (Johannis Lelandi antiquarii de rebus Britannicis Collectanea, ed. Th. Hearne. Londini, impensis Gul. et Jo. Richardson. m. noc. lxx., in-8°, vol. V, pag. 308.)

<sup>4</sup> « Et prestamente per una pezza di drappo di seta, la quale haveva in un suo forciere, la mandò, e venuta quella, in terra distesala su il corpo di Gabriotto vi puosero, » etc. *El Decamerone*, giorn. 1v, nov. vi.

Ensevelissement de saint Florentin, de saint Colomban et de saint Remi dans des tissus de prix.

une exhumation, paraît s'être perpétuée, au moins chez nous, pendant tout le moyen âge. Saint Florentin, martyr en Bourgogne vers l'an 406, fut enseveli dans un pallium', mot qu'il faut traduire, ce me semble, par tissu de prix. Saint Colomban étant mort en 615, son corps fut mis au tombeau enveloppé d'une étoffe très-fine<sup>1</sup>, sans doute de soie. Lors de la première translation des restes de saint Remi, qui eut lieu sous Dagobert, l'an 633, il fut pris comme reliques quelque peu des cheveux, de la chasuble et de la tunique du saint, avec lesquels il avait été enterré, et le corps tout entier, bien que desséché, fut enveloppé dans un drap de soie rouge, ou de samit vermeil, suivant la version de du Chéneau, l'un des deux draps de satin rouge, sans aucun doute, que l'on trouva dans la châsse lors de la translation de 1647, qui est la cinquième. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y en avait qu'un en 852, quand Hincmar fit la se-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta sanct. ord. S. Bened., smc. v1, pars secunda, pag. 809, nº 7. La translation de saint Florentin eut lieu en 1094.

<sup>3 « ...</sup> sublato lapide sanctissimum corpus adspicientes subtilissimo pallio circumdatum... oraverant.» Mirac. S. Columbani, cap. IX. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. II, pag. 46.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « ... involutum est corpus illius integrum... de brandeo rubeo. » Vita S. Remigii... scripta ab Hincmaro, etc. (circa ann. 850), cap. LXVI. (Vitæ sanctorum, ed. Laur. Surio, tom. I, pag. 200, 48 Januar.) Idem fere Flod., lib. I, cap. xx, Hist. Rhem.

Le mot brandeum, employé par Hincmar, désignait, comme on le voit, un voile, une étoffe de soie ou de lin, que l'on faisait servir à envelopper les corps et les reliques des saints. Un passage d'une lettre de saint Grégoire le Grand à l'impératrice Constance, montre que l'on donnait également ce nom aux étoffes précieuses que l'on faisait toucher à ces restes vénérés, et qui participaient ainsi aux vertus dont ils étaient doués. Voyez le Glossaire de du Cange, tom. I", pag. 762, col. 1, au mot Brandeum, n° 1; et les Acta sanct. ord. S. Bened., sec. 1, pag. 452.

Le Tomboau du grand saint Remy, etc., par D. Guill. Marlot, pag. 28, 29, 198.

conde translation; du moins il ne parle que d'un seul, dont il prit une partie pour l'enfermer dans un reliquaire <sup>1</sup>.

A une époque que nous ne pouvons préciser, le tombeau de saint Thierri, disciple de saint Remi, mort en 540, ayant été ouvert, on trouva le corps dans une bière revêtu d'un habit de soie. Cet habit était-il un linceul ou un ornement sacerdotal? c'est ce qu'il nous est impossible de décider, ne connaissant le fait que par une phrase de D. Marlot, qui cite un manuscrit.

Invention du corps de saint Thierri revêtu d'un habit de soie.

Saint Ansbert, évêque de Rouen, étant mort en 695, son corps fut enveloppé dans un linceul blanc, puis dans une étoffe de soie<sup>3</sup>, exactement comme on fit en 1267 pour les

Ensevelissement de saint Ansbert, de saint Amand et de saint Adalbert dans des tissus de soie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita S. Rem., cap. LXXIII. (Vitæ sanctorum, ed. Laur. Surio, tom. I, pag. 184.) Cf. Flod., lib. I, cap. xxi, et lib. III, cap. ix, et le Tombeau du grand saint Remy, ch. iv, pag. 53, 54.

<sup>«</sup> On tient, dit D. Marlot des ornements, suaires ou draps de soie trouvés dans le cercueil de saint Remi, qu'ils ont été brûlez pendant l'incendie de l'Eglise Cathedralle, l'an 1210. » Le Tombeau du grand saint Remy, ch. 11, pag. 28.

Il faut prendre garde que le savant bénédictin ne veut parler ici que des étoffes retirées du cercueil par Hincmar, et non de celles que ce prélat y laissa et y ajouta. Ces dernières étaient un drap de soie de couleur rouge mourant qui enveloppait le corps à nu, et deux voiles qui couvraient la face, le premier de satin arrondi par le bout d'en haut, et enrichi d'une bordure, ou tissu d'or large d'un doigt, avec ces mots écrits en soie tout à l'entour : Sancte Remigi, pontifex Domini pretiose, cum pietate mei memento Hincmari, nomine, non merito, episcopi, indigni quoque, sed devoti servi tui. Voyez le Tombeau du grand saint Remy, ch. xx, pag. 195 et 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Sic B. Theodoricus repertus est in sircophago indutus veste serica. Ex m. s. codice. » *Ibid.*, ch. п, pag. 32.

Le procès-verbal de la seconde translation des reliques de saint Bertin, opérée en 1237, jette beaucoup plus de lumière sur la manière dont ce saint, mort en 709, fut enseveli. On y trouve: « ... inventum est sanctissimum illud corpus scrinio memorato pannis sericeis diligenter involutum et ligatum, » etc. Voyez Mirac. S. Bert. abb. Sithivens., lib. II, cap. xxxx, dans les Acta sanctorum ord. S. Benedicti, sec. II, pars prima, pag. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> « Deinde cum omni diligentia et timore in sindone munda ac pallio involutum, ejus venerabile corpus posuerunt in sepulcro, » etc. *Fita S. Ansberti...* ab

### 124 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

reliques de saint Amand ¹, dont le corps, enveloppé d'un drap de soie, fut trouvé dans une châsse de bois également couverte de soie ³. Celui de saint Adalbert, compagnon de saint Willibrord, avait été pareillement voilé de soie, s'il m'est permis d'employer cette expression empruntée au biographe de ce dernier ³. Lors de l'ouverture du tombeau de Philippe I a Saint-Benoît-sur-Loire, le 16 juillet 1830, on trouva le corps enveloppé de bandelettes ainsi décrites par le procèsverbal : « Les bandelettes qui par circonvolution, enveloppent tout le corps, depuis les épaules jusqu'aux pieds, sont tissues de soie à fleurs et feuilles courantes damassées sur chaîne de soie écrue ¹. » Philippe I a, on le sait, mourut le 29 juillet 1408.

Découverte du corps de Philippe I<sup>er</sup> enveloppé de bandelettes de soie.

Fragment
d'étoffe précieuse
trouvé dans une
tombe antérieure
au x1º siècle.

De même, des fouilles ayant été opérées au mois de juillet 1842, dans la vieille église de Saint-Remi, à Reims, on trouva dans une tombe antérieure au xi° siècle, un fragment d'étoffe précieuse. Ce lambeau, dont M. Tarbé avait promis le dessin, provenait de bandelettes d'environ cinq centimètres de largeur et quatre décimètres de longueur, qui se croisaient sur la poitrine du défunt. Elles étaient bordées d'un liséré d'un millimètre, à côté duquel on voyait des guirlandes de

Angrado monacho scripta, cap. xxxIII. (*Fitæ sanctorum*, ed. Laur. Surio, tom. II, pag. 96, ad 9 Febr.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Amandi episc. Trajectens. corpor. Invent. in eccl. S. German. Pratens., an. Ch. м. од. LXVII. (Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, sec. п, pag. 737.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., pag. 736.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Acta sanct. ord. S. Bened., sec. m., pars prima, pag. 635.

Plus loin, pag. 705, on voit que les corps de saint Kilian, apôtre de la Franconie, et de ses compagnons, ayant été levés de terre, furent respectueusement enveloppés d'étoffes de soie. (Vita S. Burchardi episc. Wirtzib., auct. Egilwardo.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Souvenirs historiques sur l'ancienne abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, etc., par L. A. Marchand, etc. Orléans, chez A. Gatineau, 4838, in-8°, pag. 184.

feuillages, et, entre ces guirlandes, des figures d'animaux, dont les plus distinctes étaient un lion et un aigle. Le fond était rempli par des croix à quatre branches. « On reconnaît, dit M. Tarbé, le style byzantin 1. »

Le samedi 9 octobre 1793, quand on exhuma le corps de Suaire tissu d'or Louis VIII, père de saint Louis, mort le 8 novembre 1226, on put constater qu'il avait été enveloppé dans un drap ou suaire tissu d'or; on en trouva des morceaux encore bien conservés, aussi bien que le diadème royal, qui n'était qu'une bande d'étoffe tissue en or, avec une grande calotte d'une étoffe satinée, en assez bon état .

Enfin, lorsque, dix jours plus tard, on ouvrit le tombeau de Dagobert, mort en 638, on trouva les ossements de ce prince et ceux de Nanthilde, sa femme, enveloppés d'une étoffe de soie, qu'ils devaient à la piété de saint Louis. C'était en effet ce roi qui les avait fait retirer de l'endroit qu'ils occupaient primitivement, pour les placer dans le tombeau violé en 1793.

Chez nos voisins il n'en était pas autrement. On le voit par l'état où les restes de saint Edmond, martyrisé en 870, furent de Louis VIII.

Ossements de Dagobert et de Nanthilde trouvés dans une étoffe de soie.

Observation du

<sup>1</sup> Trésors des églises de Reims, etc., pag. 106, 107, not. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notes sur les exhumations de Saint-Denis, prises par un religieux de cette abbaye, témoin oculaire de ces exhumations, et publiées par M. de Chateaubriand, dans une note de la IV. partie, liv. II, ch. Ix, du Génie du christianisme. Charles le Chauve portait pareillement une calotte en soie, qu'un ancien chroniqueur lui reproche comme empruntée, avec le reste du costume impérial, au faste extravagant des Grecs : « Consuetudines Francorum vilipendens, Græcas glorias, et insolitos habitus affectabat, et talari dalmatica indutus, baltheo desuper accinctus, pendente usque ad pedes, capite vero involuto velamine serico, et diademate superposito procedebat. » Chronicon Turonense, ap. DD. Marten. et Durand., Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. V, col. 972, A.

Notes sur les exhum. de Saint-Denis, etc., séance du samedi 19 octobre 1793.

trouvés en 1198<sup>1</sup>, et par le récit des funérailles d'Édouard le Confesseur , dont la mère, dans une circonstance, avait orné d'étoffes précieuses tous les corps saints conservés dans le monastère de Saint-Augustin de Canterbury.

Si l'usage était de témoigner du respect pour les morts, en enveloppant leurs restes, au moment de les rendre à la terre, dans des tissus précieux, naturellement on devait les traiter de même avant qu'elle s'ouvrit pour eux. Saint Jérôme parle des voiles d'or qui étaient étendus sur la bière des personnages considérables , et nous savons que dans le pays habité par le saint anachorète et généralement en Orient, la soie a été de tout temps employée dans des circonstances analogues. On lit dans l'histoire d'Abou-'l-hasan le Bouffon, qui se trouve dans l'édition, donnée par Habicht, des Mille et une Nuits, que cet homme, seignant de mourir, enjoignit à sa femme de le couvrir d'une foutah de soie, c'est-à-dire, je pense, dit M. Dozy, d'un drap de lit .

Habitude des Orientaux d'étendre des voiles d'or et de soie sur les cadavres.

<sup>1 «</sup> Reserato ergo illo quercino locello, ablatisque duobus pretiosis palliis suppositis... reperiunt istud sanctissimum corpus resupinatum in syndone munda et subtilissima involutum, » etc. Radulphi Coggeshale Chronic. Anglic., apud DD. Marten. et Dur., Vet. script. et mon. ampl. Coll., tom. V, col. 849, E.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> « Parantur interim regales exequiæ, preciosis linteis et optimis palliis corpus involvitur, » etc. Ailredus abbas Rievallis, De vita et mirac. Edw. Conf., apud Twysden, Hist. Anglic. Script. X, tom. I, col. 402, lin. 8. Cf. col. 408, lin. 40.

Chron. W. Thorne mon. S. Aug. Cant., cap. v1, S. 6. (Hist. Anglic. Script. X, tom. II, col. 1784, lin. 42, sub an. 1047.)

<sup>4 « ...</sup> ex more parantur exequiæ, et... aureum feretro velamen obtenditur. » Hisronymi Epist. XXII (alias XXV) ad Paulam super obitu Blesillæ filiæ, scripta ann. 384. (Oper. tom. IV, pars tertia. Paris., m. ncc. vz., in-fol., col. 54.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tausend und eine Nacht, etc., Breslau, 1825 et an. suiv., in-8°, tom. IV, p. 174.

Dictionnaire détaillé des noms des vétements chez les Arabes, pag. 339, 340, en note. Selon Peyssonel, on appelle fota, en Crimée, une serviette de soie, fort grande, dont les femmes se servent pour le bain. Voyez Traité sur le commerce de la mer Noire. A Paris, chez Cuchet, m. DCC. LXXXVII., in-8°, tom. I'r, pag. 68.

Dans le même ouvrage, le conteur arabe fait étendre sur le cadavre d'un jeune homme une couverture de soie 1.

En Occident, les choses ne se passaient point autrement. En 730, après que saint Corbinien, évêque de Friesingen, eut rendu le dernier soupir, on étendit un voile sur son corps, et l'on posa un suaire sur sa tête, étoffes qui furent enlevées au moment de l'ensevelir.

Observation du même usage en Occident.

En 1075, je crois, un certain Gautier, frère de l'abbé de Dijon, ayant été tué pendant qu'il escortait le pape Grégoire VII, et celui-ci ayant fait rechercher son corps, « on le trouva, continue Hugues de Flavigny, dépouillé de tous ses habits et baigné dans son sang. En cet état, il fut porté par un certain clerc en présence du pape. Le pontife, bon et compatissant comme il était, couvrant le corps avec le pluvial qu'il avait revêtu, et lui donnant l'absolution, chanta la messe pour le défunt, et rendit ainsi à la terre ce qui lui appartenait .»

Si nous interrogeons les romanciers, ils nous donneront des détails semblables sur l'usage où l'on était, au xn° et au xn° siècle, de couvrir les cadavres de tissus précieux. Par exemple, Chrestien de Troyes, parlant de Perceval, dit:

Il est en la chapelle entrez. Amont esgarda et aval, Détails fournis à cet égard par les romanciers.

<sup>&#</sup>x27;Édit. de Macnaghten, tom. I'', pag. 111, citée par M. Dozy, Dict. détaillé, etc., pag. 411, en note. On lit plus loin, dans l'édition en question, tom. I'', pag. 361, qu'une femme agée et une jeune dame ayant lutté ensemble, celle-ci victorieuse s'empressa de jeter sur la vieille une couverture de soie fine, lui fit mettre ses propres habits, et lui présenta ses excuses. Voyez Dict. détaillé, etc., pag. 411, en note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fita S. Corbiniani, auct. Arribono, etc., cap. xxxvi. (Acta sanct. ord. S. Be-sed., sec. m., pars prima, pag. 515.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chronic, Virdun., pars altera. (Nov. Bibl. manuscript. libr., tom. I, pag. 230.)

### 128 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Onques n'i vit homme charnal,
Femme ne autre riens vivant;
Mès sus l'autel, mien escient,
Gisoit un chevalier ocis.
Sor lui ot estendu et mis
.J. riche samit de couleur
Où il avoit d'or mainte fleur,
Et devant .j. cierge ardoit,
Ne plus ne mains n'en i avoit.

Roman de Perceral, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 312 recto, col. 2, vers antépénultième.

Un autre héros de roman, Tristan le Léonnais, étant mort,

Saillient chevaler e serjanz E portent li hors de sun lit, Puis le chuchent sur un samit <sup>1</sup>, Covre[nt] le d'un paile roié.

Le Roman de Tristan, tom. II, pag. 88, v. 4774.

Charles de Blois ayant été tué à la bataille d'Aurai, le comte de Montfort fait chercher le corps de son compétiteur, le trouve et le reconnaît :

Adont le fist porter tost et incontinant

Et couvrir d'un drap d'or, à loi d'omme puissant.

Chronique de Bertrand du Gueselin, tom. I\*\*, pag. 282,
v. 6343.

Le poéle signe de puissance et 'de souversineté. C'est qu'autrefois le poêle était un signe de puissance et de souveraineté. Au couronnement des anciens ducs d'Aqui-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les historiens de saint Cuthbert, faisant le récit de sa translation en 1104, disent de même : « Corpore sancto tapetiis et palliis superposito. » (Reg. Dunelm., cap. xr., pag. 84.) « ... Substratis tapetiis ac palliis, reverenter in pavimentum deponunt, » Transl. et mirac. S. Cuthberti episc., cap. xxvi. (Acta sanctorum ordinis S. Bened., sec. rv, pars secunda, pag. 297.)

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Je ne parle point ici du poêle qu'aux messes de mariage on étend au-dessus de la tête des nouveaux époux, en de certaines localités, ni de la cérémonie de la

taine, l'évêque plaçait un poêle de soie en travers sur les épaules du récipiendaire, avant d'orner sa tête du cerole qui était l'insigne de sa nouvelle dignité; et au sacre des rois d'Angleterre, comme au couronnement des empereurs d'Allemagne à Milan, on portait un dais de soie au-dessus de leur tête. Plus tard, quand un souveram entrait dans une ville, les bourgeois les mieux qualifiés portaient au-dessus de sa tête un palle ou poêle de drap d'or, honneur accordé par les Liégeois à un légat en 1468, au grand étonnement d'un écrivain du temps, qui rappelle que cet honneur était dû

légitimation d'enfants nés avant le mariage, et qui consistait à les mettre sous le poéle qui couvrait le père et la mère : le prix de l'étoffe ne paraît avoir rien fait à l'affaire, et le pallium dont parlent les écrivains du moyen âge qui ont rapporté cette coutume, semble plutôt devoir être traduit par manteau ou drap. Voyez le Glossaire de du Cange, à l'article Pallio cooperire, tom. V, pag. 35, col. 1.

La forme du couronnement des anciens ducs d'Aquitaine, dans la ville épiscopale de Limoges, colligee... environ l'an 1218. (Le Ceremonial françois, édit. in-fol., pag. 607.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron. Johan. Bromton, sub an. 1189. (Hist. Angl. Script. X, tom. I, col. 1188, lin. 52.) — Chron. Gervasii. (Ib., tom. II, col. 1587, lin. 61.) — Rog. de Hoveden Annal. pars post. Rich. I. (Rev. Anglic. Script. post Red. præcip., pag. 656, lin. 55; pag. 739, lin. 2.)

Pareille chose ent lieu au couronnement de Henri IV, en 1379: « Item, en venant dudit palais à l'eglise, avoit sur le chef du duc un drap de soie de couleur inde à quatre bastons d'argent et quatre clochettes sonnans, » etc. Les Chroniques de sire Jean Froissart, liv. IV, ch. LXXVIII; édit. du Panthéon littéraire, tom. III, pag. 33, col. 1.

a ... gloriosissime extitit (Henricus, A. D. 1308) coronatus, permaximo insidens palefrido... sub celeo, pretiosissimis sametis purpureis et baldekinis facto, a etc. Gesta Trevirensium archiepiscoporum, lib. II, cap. x. (Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. IV, col. 393, D.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Suivant le petit Thalamus de Montpellier (Montpellier, Jean Martel aîné, M. DCOC. XI.., in-4°), pag. 416, quand Charles VI fit son entrée dans cette ville en 1389, ou déploya au-dessus de sa tête un riche dais parsemé de fleurs de lis d'or, honneur décliné par Charles le Mauvais, en 1371. (*Ibid.*, pag. 387.)

Plus tard, en 1440, lorsque Frédéric d'Autriche, roi des Romains, et Philippe de Bourgogne, arrivèrent à l'entrée de la ville de Dijon, « les citoyens apporterent

jusque-là au souverain pontife <sup>1</sup>. Un siècle auparavant, l'un d'eux, Urbain V, avait fait son entrée à Montpellier sous un superbe dais neuf, à huit bâtons portés par les consuls de la commune, aux franges duquel étaient suspendues, par manière d'ornement, vingt-quatre clochettes d'argent doré <sup>2</sup>.

Bières décorées d'étoffes de prix. Parlerai-je des bières décorées d'une étoffe de prix? Un ancien historien des abbés de la Cava nous apprend au sujet de saint Léon, mort en 1079, dont le corps resta quelque temps dans son oratoire, que l'un des cierges qui entouraient le cercueil étant tombé dessus, s'attacha tout en feu au poêle qui le recouvrait \*. Ailleurs, c'est un saint évêque qui recommande que l'on couvre sa bière d'un cilice, et non d'un poêle, comme c'était l'usage dans les obsèques des personnes de ce rang \*.

un palle de drap d'or, porté par les plus notables bourgeois d'icelle cité, sous lequel palle entra le roy des Rommains, » etc. Mémoires d'Olivier de la Marche, liv. I<sup>ee</sup>, chap. vn; édit, du Panthéon littéraire, pag. 374, col. 2.

Quatuor ast hastis suspensum vellere tegmen
Sericoo tulerant legati tempora supra,
Talis honor summo fertur, si quando per orbem
Pontifici datus est, populo venerante, Latinum.

Angeli de Curribus Sabinis... De Escridio ciritatis Leodionsis, lib. II. ( Pet. script. et mon. ampl. Collect.,
tom. IV, col. 4440, D.)

<sup>2</sup> Le petit Thalamus de Montpellier, pag. 878, an. MOCGLXVI.

Il est fréquemment fait mention, par les hagiographes, d'accidents pareils et de miracles auxquels ils donnaient toujours lieu. Voyez, entre autres, l'histoire de la translation de saint Augustin, en 1091, liv. I., ch. vn. (Act. 53. ord. 5. Bened., sec. vz., pars secunda, pag. 744.)

<sup>4</sup> Fita S. Bernwardi, episc. Hildesheim., auct. Tangmaro. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. v1, pars prima, pag. 229, nº 49.) S. Bernward mourat en 1023.

<sup>\* «</sup> Venerabile... corpus... in oratorio servabatur; quum unus ex cereis super pheretrum cecidit, et super pallium quo operiebatur, ut ardens erat, occubuit. » De sancto Leone abbate, inter Fit. patr. Casens., apud Murat., Rev. Ital. Script., tom. VI, col. 216, C, et Acta sanctor. ord. 8. Bened., suc. ντ, pars secunda, pag. 369, n° 9.

On peut encore le constater dans nos anciens romans. L'auteur de l'un d'eux, parlant d'une salle, ajoute :

> Très en mi avoit une biere... Sus la biere avoit par honnour J. grant samit vermeil grigois Et une crois par mi l'o[r]frois.

> > Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 434 recto, col. 4, dernier vers.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les draps mortuaires, d'autant plus que ce sujet a été l'objet d'un travail spécial '; nous nous bornerons à rappeler que, pour les personnes de marque, ces poêles funèbres étaient de soie ', et de

Dedenz .j. chaalit de fust...
L'ont couchié (le corps), et puis l'ont couvert
D'un riche drap de sois vert
Ouvré d'ivuire à eschequier, etc.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. n° 430, fol. 343
recto, col. 2, v. 49.

Quant il l'orent ensevelie (Ydoine) En .j. cier paile de Surie, Si l'enportent à morne ciere En la sale, ù ot une biere En quoi il ont coucié le cors. .J. drap de soie, dont li ors Valoit .c. mars et assés plus, Ot estendu par dedessus.

D'Amaldas et Eldoine, Ms. de la Bibl. nrt. nº 6907, fel. 326 recto, col. 2, v. 9.

En la compaigne à li clere sont Qui droit au cimentire vont, A une biere à tout .j. cors;

¹ Draps mortuaires du xv1º siècle, par M. Charles Bazin. (Annales archéologiques, tom. II, pag. 230-237.) Voyez aussi le Glossaire de du Cange, tom. V, pag. 36, col. 3, au mot Palleus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Pannus sericus superpositus funeri, » etc. Hist. episc. Autissiodor., cap. LIX. (Nov. Bibl. manuscript. librorum Tom. I, pag. 480.) Guillaume de Seignelay, dont la mère venait de mourir, cessa d'être évêque d'Auxerre en 1220.

drap d'or pour les personnages illustres ', qui, le plus souvent, restaient d'abord exposés plus ou moins longtemps sur un lit de parade couvert de pareille étoffe 1. Encore aujourd'hui, comme j'ai pu le voir à l'Escurial, quand a lieu un service commémoratif pour des rois, reines ou infants d'Espagne, le drap qui recouvre la bière est toujours d'or ou d'argent.

Décoration des litières funèbres.

Enfin, quelque personne de ce rang venait-elle à décéder loin du lieu où devaient reposer ses restes, ils étaient ordinairement transportés dans une litière décorée de la même façon. L'empereur Frédéric II étant mort à Capoue, après le 17 décembre 1250, son corps fut porté à Tarente, dans une

> D'un paile ù bien reluist li ors, L'orent par dedesus couvert.

D'Amaldas et d'Idoine, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 326 verso, col. 3, v. 20.

Dans les statuts de l'ordre de la Couronne d'épines, dressés par un célestin sous Charles VI, on lit : « Et sur le cors du défunt chevalier ès dites obsèques aura un paile de drap de soie, » etc. Enfin, on trouve dans un ancien compte anglais, l'article suivant qui se rapporte à la femme d'Aymar, comte de Pembroke, cousin d'Edward II, morte en 1320 : « Laid, by the King's order, upon the body of the lady Beatrix... buried on the conventual church of Stratford on the 14th of September, five pieces of silk, powdered with birds. » A brief Summary of the Wardrobe Accounts of the 10th, 11th, and 14th years of Edward II, dans l'Archæologia, vol. XXV, pag. 338.

Ces poêles devenaient la propriété de l'église, de qui on pouvait les racheter : « In redemptionem unius tapetis, quod patri mortuo superpositum est, ut est consuctudo nobilium. » Cart. vet. a Fr. Pithoso laudat. (Capitularia regum Francorum, ed. P. de Chiniac, tom, II, col. 687, vº Aristatonem.) Cf. Gloss. med. et inf. Latin., tom. I, pag. 392, col. 3, vo Aristato; et tom. V, pag. 32, col. 2, vo Palle sepulchraies.

1 « Item, pour deux draps d'or de Turquie, qui furent mis sur lui (le petit roi Jean), quant l'en le porta à Saint-Denis, 251. » Comptes de l'argenterie, etc., pag. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le corps de la reine Anne de Beetagne, en habits royaux, fut, à partir du 14 janvier 1514, exposé sur un lit de parade, couvert d'un drap d'or de trente-six aunes de long et fourré d'hermine. Le ciel et le dossier du lit étaient de drap d'or, frangé de soye rouge. Voyez l'Histoire du château de Blois, par L. de La Saussaye. Blois, M DOOC L, in-12, pag. 175 et 176.

litière couverte de velours cramoisi 1. Celui de Blanche de Navarre, veuve du roi Philippe VI, fut également mis dans une litière parée de riches étoffes d'or et de soie , et deux ans plus tard, en 1400, « le roi Richard de Bordeaux mort, il fut couché sur une litiere sur un char couvert de baudequin tout noir 3. »

A ces détails fournis par l'histoire, il ne saurait être sans intérêt de comparer ceux que nous donne un roman, dans l'ensevelissement cette longue et curieuse description des funérailles d'Hector:

Détails circonstanciés de d'un personnage de marque au moyen åge.

Premierement l'ont desarmé, Et de vin blanc .vij. fois lavé En cieres espeses boulis. Avant qu'il fust ensevelis, L'orent bien aromatisié Et le ventre del cors sacié; Osté en ont bien la coraille, Foie et pomon et l'autre entraille; Le cors ont dedens enbasmé, S'en i misent à grant plenté, Et si refisent-il dehors. D'un drap qui ert en lor tresors, Qui plus valoit de .ij. cités, D'or et de pieres ert lités, Li plus rices qui ainc fu fais Ne qui jamais vos soit retrais,

Commentaire... sur les éphémérides intitulées DIURHALI DI MESSEA MATTEO DI GIOVERAZZO, par H. D. de Luynes. Paris, Firmin Didot frères, 1829, in-4°, pag. 6, **§ 33**.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronique du religieux de Saint-Denys, liv. XIX, oh. IX; éd. de M. Bellaguet, tom. II, pag. 659.

Les Chroniques de sire Jean Froissare, hy IV, ch. LXXXII; édit. du Panthéon littéraire, tom. III, pag. 367; col. 2.

### 134 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

De çou li fisent vestéure
Bien faite et bele à sa mesure :
Samblant vos fust que tos fust vis.
En un caalit l'ont assis...

Rices fu molt li caalis. De blanc ivoire tos traitis. Li peçol sont bien entaillié Et molt sotilment debossié A bestes et à oiselés Et à serpentiax petités, A floretes envionées. Les oevres furent bien ovrées, Les espondes et li limon Estoient de dens d'un pisson Que Platons nome en son escrit 1... De rice soie bien entaite Fu tos li lis desos cordés Et mervelles bien atornés. Fautre de pale emperial I ot mis, nus hom ne vit tal, .J. grant paile d'Oriant frois Qu'en son tresor avoit li rois,

D'ivoire furent li archon,
Bordé de pierres environ;
Par lieus furent d'or edoubé,
Et à floretes oiselé.
D'un samis fu la couvreture,
Vermelle en graine la tainture,
Et li éstrier d'or noielé,
De rices pieres atourné;
Et les cengles furent de soie...
Les contrechangles d'un poisson
Qua sep spisient li Betton, etc.
D'Atis et de Prophelias, Ms. 7484, fol. 444 resto, cel. 2, v. 45.

<sup>&#</sup>x27; Ce poisson serait-il, par hasard, celui dont on trouve le nom breton dans cette curieuse description d'une selle?

Que molt amoit de grant maniere.

Cil covri tote la litiere 1.

Cest de Troiss, Ms. de la Bibl. nat. n. 6987, fol. 99 verso, col. 3, v. 4.

Il n'y avait pas jusqu'aux tombes qui ne fussent recouvertes de poèles de soie, dont certains étaient d'une grande richesse, surtout quand il s'agissait d'honorer les saints. Ammien Marcellin parle d'un voile de pourpre qui était suspendu ou étendu, je ne sais trop lequel, sur la tombe de Dioclétien. Grégoire de Tours, parlant de l'arrivée du roi Sigebert près de Paris, rapporte qu'un des chefs francs étant entré dans l'église de Saint-Denis plutôt dans l'intention d'enlever ce qu'il y avait de plus précieux que pour prier, mit la main sur le tapis de soie broché d'or et enrichi de perles qui couvrait le sépulcre du saint martyr.

A l'époque dont nous parle Grégoire de Tours, la présence de ces poéles sur une tombe était une marque de canonisation, et signalait au respect des vivants les restes du mort qu'elle recouvrait. Saint Austremoine, évêque d'Auvergne, ayant été inhumé dans l'église d'Issoire, le peuple rustique, bien qu'il connût cette circonstance, ne lui rendait aucun honneur. Cet oubli dura jusqu'à ce que Cautin, depuis évêque de la même ville, ayant vu pendant la nuit autour du sé-

Tombes recouvertes d'étoffes de soie.

La présence de ces poèles était dans le principe une marque de canonisation.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez à cette description les détails fournis par les Parties pour l'obseque du roi (Philippe le Long), conservées à la Bibliothèque nationale, collection Fontanieu, tom. LXXVII, à la date de 1352.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « ... velamen purpureum a Diocletiani sepulcro furatus, quibusdam consciis occultabat. » Ammian. Marcell., lib. XVI, cap. vm.

<sup>&#</sup>x27;S. Greg. Turon. episc. lib. I Mirac., cap. LXXII. — Mirac. S. Dionysii episc. Paris., lib. I, cap. I. (Acta sanct. ord. S. Bened., suc. III, pars secunda, pag. 343.)

Voyez encore le Glossaire de du Cange, au mot Palla, et le Tombeau du grand saint Remy, fol. 11 et 12.

pulcre une multitude de gens vêtus de blanc, tenant des cierges à la main et psalmodiant, commanda que le tombeau fût entouré de balustres et couvert de brillantes étoffes, et que le lieu fût respecté 1.

Non loin de là, à Brioude, la sépulture de saint Julien était également décorée d'un poêle. Nous l'apprenons de Grégoire de Tours, qui, dans un but pieux, en détacha quelques franges 1.

Ces couvertures pouvaient être de diverses matières.

Traitant dans un autre endroit de saint Melan, évêque de Rennes, sur le sépulcre duquel les fidèles avaient dressé un monument d'une merveilleuse élévation, le père de notre histoire dit que le feu y ayant pris par l'artifice du démon, ennemi de l'honneur que l'on rend aux saints, ne put jamais endommager la couverture de lin posée sur le tombeau, bien que tous les voiles et tapisseries des environs fussent réduits en cendres : ce qui montre que ces couvertures pouvaient être de diverses matières, encore que l'on employat plus communément un drap de soie, ou quelque tapis de couleur, tel qu'était celui de saint Remi, gardé en son église, et que les religieux portaient en procession en forme de châsse, pour obtenir de la pluie après une longue sécheresse, ou dans quelque nécessité publique : usage également suivi ailleurs, comme on le voit par la vie de sainte Agathe, où il est dit que, dans une des éruptions de l'Etna, les habitants de Catane, encore païens, se rendirent maîtres du feu et le

<sup>1</sup> S. Greg. Turon. episc. Turon. Lib. de Glor. confes., cap. xxx.

a ... disruptis a palla que sanctum tegit tumulum fimbriis, in his mihi presidium ferre credens, impleta oratione discessi. » S. Greg. Mirac. mart. lib. II, cap, xxxrv.

Ibid., cap. Lv.

Le Tombeau du grand saint Remy, ch. 1er, pag. 12.

forcèrent à reculer en lui opposant le voile étendu sur le tombeau de la sainte <sup>1</sup>.

Grégoire de Tours parle encore, en plusieurs endroits, du poèle qui recouvrait le tombeau de saint Martin, à Tours, et qui participait, comme le monument, aux vertus que possédaient les reliques. Nul doute que ce poèle ne fût d'une étoffe de prix, à l'égal de celui qui était étendu sur le sépulcre de saint Denis; mais ni Grégoire de Tours, ni aucun autre chroniqueur ou hagiographe, à notre connaissance, n'a donné de détails sur ce monument de la piété de nos ancêtres, chez lesquels, je le répète, c'était une habitude constante que d'étendre de riches étoffes non-seulement sur les reliques des saints , mais sur leurs tombes. Celle de saint Eucher, évêque d'Orléans , celle de saint Vanne , celle de saint Eparchius, ou de saint Cybar , comme il fut appelé plus

Habitude constante de nos ancêtres d'étendre de riches étoffes sur les reliques des saints et sur leurs tombes.

Martyr. S. Agatha, auct. Simeon. Metaphrasto. (De probatis sanctorum Vitis, ed. Laur. Surio, ad 5 Feb., pag. 869.) — Roger. de Hored. Annal. pars poster. Richard. I. (Rer. Angl. Script. post Bed. pracip., ed. M. DCL., pag. 672, lin. 53.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. II de mirac. SS. martyr. Georg., Aurel. et Nathal., etc., cap. xvi. (Acta sanctor. ord. S. Bened., sec. iv, pars secunda, pag. 55.— España sagrada, trat. 33, apend. vi, pag. 556, 557.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vit. S. Eucher., ep. Aurel. [Ann. Ch. DCC xxxvIII], cap. xi. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. III, pars prima, pag. 509.)

<sup>4 «</sup> Pallium quoque unum super ipsins sancti patroni [Hatto, ep. Virdun. temp. Lothariorum] posuit glebam, » etc. Præfat. ad Gesta episc. Firdun., ed. a Dr. G. Waitz. (Monuménta Germaniæ historica, script. tom. IV, pag. 37, lin. 42.)

Vit. et mirac. S. Eparchii conf., ap. Labbe, Nov. Bibl. manuscript. libr. Tom. II, pag. 523. A la page précédente, il est question d'un voile qu'une dame avait offert, par dévotion, au tombeau du saint, et qui était suspendu à la porte de l'église.

Ces voiles étaient d'or et de soie, comme nous l'apprenons de la vie de saint Léger, sur la bière duquel des dames nobles déposaient de pareils présents, pendant qu'on transportait son corps d'Artois en Bourgogne, l'an 678. Voyez Vita S. Leodegarii, etc., cap. xx. (Acta sanctorum ord. S. Bened., suc. II, pag. 698.)

Il existe un diplôme de Louis le Débonnaire, daté de 832, en partie relatif aux offrandes que l'on faisait au tombeau de saint Martin. L'empereur en attribue le

tard à Angoulême, celle de saint Gorgone , celle de saint Prudence, si nous avons bien compris le passage dans lequel il est question d'une étoffe précieuse qui avait couvert son lit, sans doute la bière où ses restes demeuraient exposés à la vénération des fidèles ; enfin la sépulture de saint Marcel à Châlons , étaient pareillement décorées d'étoffes précieuses.

tiers aux moines du lieu, exceptis de his vestimentis et speciebus que ad sepulcrum illius, decoris et honestatis causa, perpetuo retinenda erunt. Voyez Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. I, col. 90, B.

" « Post non multum autem temporis erat aniversaria solemnitas ejusdem martyris, et ipse Adelbero jam præsul (Metensium) venit interesse sacris solemniis... Cæcus... sanctum poscebat Gorgonium miserere sibi. Et eece... cæco reparantur lumina diu negata. Quod cernens episcopus, in gaudium attollitur maximum... sumensque pallium quod secum detulerat, sancto superponit tumulo. » Hist. transl. S. Gorgon. mart. in monast. Gorziense, an. Ch. Doc Lxv. (Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, sæc. III., pars secunda, pag. 209.)

Quand en 864, Salocon, évêque de Dôle, découvrit le tombeau de sainte Reine, il ne témoigna pas autrement sa joie et son respect; superjecto pallio exornavit. ( lbid., sec. IV, pars secunda, pag. 239.)

<sup>3</sup> « ... in solemnitate sanctorum Petri et Pauli... celebrantibus Besva monasterio fratribus nocturnale officium, pallium quod lectum sancti Prudentii cooperuerat, necnon et partem sancti Florentii corporis, etiam partem tabulm ad pedes sancti positm, ubi duo cerei jugiter affixi servantur, improvise contexerat. » Miracul. S. Prudent. Lib. II, apud Labbe, Nov. Bibl. man. libr. Tom. II, pag. 615.

Voyez sur le sens exact que me paraît avoir lectus dans ce passage, le Glossaire de du Cange, tom. IV, pag. 57, col. 1. Aux textes qui y sont cités, ajoutez un passage de la vie et des miracles de saint Gal, par Walafrid le Louche, liv. II, ch. xiv (Quo miraculo palla super lectum saneti incensa redintegrata sit), dans les Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, siècle II, pag. 252. Voyez enfin, sur l'usage des lits funèbres à Montpellier, l'Histoire de la commune de Montpellier, par A. Germain, tom. III, pag. 241-243, et pag. 492, pour une bulle d'Innocent III autorisant la fondation de deux lits semblables dans cette ville.

Nonobstant ce qui précède, il est certain que l'on conservait quelquefois, dans les églises et parmi les reliques, de véritables lits, ceux sur lesquels les saints avaient terminé leur vie. On lit dans celle du bienheureux Giraud de Sales, mort en 1120, et enterré en premier lieu dans une chapelle de pierre : « Est ibi lectus ligneus cum stramine et linteus, in quo, ut dicant, Giraudus expiravit; quem Deus in medio flammarum sine incendio illessum conservavit meritis servi sui. » Pit. Giraldi de Salis, n° 45. (Fet. script. et mon. ampl. Collect., tom. VI, col. 1009, D.)

<sup>\* « ...</sup> rex Guntrannus... in urbe Cabillonensi sancti martyris Marcelli mauso-

On n'aura pas de peine à comprendre qu'il en fut de même à Rome, sur laquelle se modelait le reste de la chrétienté. Pour n'en citer que peu d'exemples, nous voyons à la fin du vin siècle le pape Léon III couvrir la sépulture de l'un de ses prédécesseurs et de plusieurs martyrs, d'un riche poèle de soie 1.

Observation du même usage à Rome.

Parlerai-je de l'Angleterre? On voyait une étoffe de prix sur la tombe de saint Augustin, apôtre de ce pays<sup>3</sup>, et Bède rapporte que l'on avait mis un étendard de pourpre et d'or sur le tombeau d'Oswald, roi de Northumbrie, tué en 642<sup>3</sup>. Cnut le Danois donna aussi un riche poêle, sur lequel on avait brodé des pommes d'or entremêlées élégamment avec Poèles sur les tombes en Angleterre.

leum opere polymito, auro gemmisque miro construxit emblemate. » Vita S. Sori conf., ap. Labbe, Nov. Bibl. man. libr. Tom. II, pag. 672.

a Et super corpus beati Gregorii confessoris atque pontificis fecit vestem albam holosericam, cum tabalis de chrysoclavo, et cruce. » Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pontif., n° xcvm. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 201, col. 1, D.) — « Fecit... in basilica beati Hippolyti martyris in civitate Portuensi vestes de stauraci duas, unam super corpus ejus, et aliam in altari majori. » Ibid., pag. 202, col. 1, A.—« Fecit et in ecclesia sancti Stephani in Calio monte vestes de stauraci duas, in quibus unam in altari majori, aliam vero super corpora sanctorum martyrum Primi et Feliciani. » Ibid., col. 2, B.— « Fecit et super sepulchrum beati Sebastiani martyris via Appia ad Catacumbas vestes majores, ex quibus unam de stauraci, et aliam de fundato. Et inibi super tumbas apostolorum Petri ac Pauli fecit vestes duas de stauraci, et fundato, seu blatthi. » Ibid., C.

Libel. de Mirac. S. August., cap. 1. (Acta sanctor. ord. S. Bened., suc. 1, pag. 535, 536.) Cf. Hist. transl. S. August., etc., lib. I, cap. vn. (lbid., suc. vi, pars secunda, pag. 744); et Chron. Guill. Thorne, mon. S. Aug. Cant., etc. (Hist. Anglic. Script. X, tom. II, col. 1782, lin. 18.)

<sup>5</sup> Hist. eccles. gent. Angl., lib. III, cap. x1.

En 1191, Richard Cosur de Lion ayant battu Imac, roi de Chypre, réserva, pour l'offrir à saint Edmond, roi et martyr, l'étendard du vaincu, tissu d'or partout, dont il s'était emparé. Voyez la Chronique de Jean Brompton, dans le recueil de Twysden (Hist. Angl. Script. X, tom. I, col. 1198, lin. 33); et la seconde partie des Annales de Roger de Hoveden, dans celui de Savile. (Rer. Angl. Script. post Bed. præcip., ed. m. ncr., pag. 691, lin. 17.)

des perles, pour qu'on le mît sur le tombeau d'Edmond Côte de fer<sup>1</sup>; et une autre fois, après y avoir fait sa prière, il envoya à l'abbaye de Glastonbury, où son compétiteur avait été enterré en 1016, un poêle orné de paons de diverses couleurs, sans doute pour être encore placé sur le tombeau du même prince <sup>2</sup>.

La femme coupable du comte Waltheof offrit un poèle de soie sur celui de son mari, enterré dans le monastère de Croyland<sup>3</sup>; et il n'y avait pas jusqu'à la maîtresse de Henri II, la belle Rosamonde, qui ne reposât dans un sépulcre couvert d'un drap de soie et environné de cierges allumés et de lampes ardentes<sup>4</sup>. Il est vrai que Hugues, évêque de Lincoln,

a After that King Knute had bene at Rome... he went to Glasteynbyri, to se the tumbe of King Edmunde... and ther gave a very riche paule to lay on his tumbe, embroderid with apples of golde, and set with perles, » etc. Notable Thinges translatid in to Englisch by John Leylands oute of a book, caullid Scala Chronica, etc. (Johannis Lelandi antiquarii de Rebus Britannicis Collectanea, ed. Thoma Hearne. Londini, M. Doc. LXX., in-8°, tom. II, pag. 526.)

Les recherches auxquelles je me suis livré pour retrouver la source où Sir John Gray a puisé ce renseignement, ayant été infructeuses, je soupçonne Leland de s'être fourvoyé dans sa traduction de l'original français du Seala Chronica, et d'avoir, en interprétant par apples (pommes) le mot pouns (paons), qui devait s'y trouver, pris des volatiles pour des fruits. Si nous avions rencontré juste, il faudrait s'en tenir au récit de Guillaume de Malmesbury, suivi, mais altéré par Sir John Gray.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Willelmi Malmesb. de Gest. reg. Anglor., lib. II, cap. xi. (Rer. Anglic. Script. post Bed. præcip., ed. xi. Dci., pag. 75, lin. 29.) Cf. eund. Malmesb. De Antiquit. Glaston. eccl., apud Th. Gale, Hist. Brit., Saxon., Anglo-Dan. Script. XV, tom. III, pag. 323.

Ce soin pieux donne, suivant moi, une nouvelle force à l'accusation portée contre Cnut, d'avoir trempé dans le meurtre d'Edmond, dont il recueillit tous les avantages en restant seul maître de l'empire entier.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita et passio Waldevi comitis. (Chron. anglo-norm., tom. II, pag. 122.) — Ingulphi Historia. (Rer. Anglic. Script. post Bedam præcip., ed. m.nca., pag. 903, lin. 10.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chron. Johan. Bromton, sub an. 1191. (Hist. Anglic. Script. X, tom. I, col. 1235, lin. 55.) — Rog. de Hoveden Annal. pars post. Richard. I. (Rer. Angl. Script. post Bed. præcip., pag. 712, lin. 33.)

l'ayant vu dans l'une de ses visites pastorales, n'eut rien de plus pressé que de mettre un terme à ce qu'il regardait comme un scandale. Enfin nous sommes fondé à croire qu'il y avait un ou plusieurs poêles sur la sépulture de saint Cuthbert dans la cathédrale de Durham '.

Dans celle de Drontheim en Norvége, où plutôt dans l'église de Saint-Clément, où avaient été placés les restes d'Olaf II, dit le Gros, puis le Saint, tué en 1028 ou 1030, on voyait le sarcophage de ce prince, doublé de soie écarlate et couvert d'un voile de pourpre , étoffes qui n'étaient point aussi rares que l'on pourrait le penser, dans le nord de l'Europe . La sépulture du roi Sverrer, mort en 1202, était

Tombes de rois du nord décorées de pourpre et de soie.

<sup>1</sup> Regin. mon. Dunel. de adm. B. Cuthberti virtut., cap. xLv, pag. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Konung Oläf Helges Haraldsons Saga, cap. ccxvin. Cf. Historia regis Olavi Sancti... latine reddita... op. et stud. Sveinbjörnis Egilssonii, etc., pars post. (Scripta historica Islandorum, vol. V, Hafnise, 1833, in-8°, pag. 111.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saint Olaf lui-même était vêtu de soie et portait une tunique de même étoffe ou de pourpre (Hist. reg. Olavi Sancti, cap. xvi, pars pr., pag. 26. - Colloq. Cnuti reg. et Sigurdi episc., inter Additam, Histor. reg. Olavi Sancti, pag. 167, 168); et l'un de ses contemporains, le roi Sigurd Porca, s'habillait de soie avant de s'armer. (Hist. reg. Olavi Sancti, pars pr., cap. XLVII, pag. 78.) De même, le roi Magnus se montra, dans un combat, vêtu de soie (Histor. Magni Boni, etc., cap xxxII. - Script. hist. Isl., vol. VI, pag. 59), un autre chef portait sous les armes un capuchon de même matière (Hist. reg. Sverrer., cap. xxxvi. - Scr. hist. Isl., vol. VIII, pag. 65), et un autre roi Olaf avait sous sa cuirasse une tunique de soie rouge (Hist. Olavi Tryggvii filii, cap. LXV. - Scr. hist, Isl., vol. X, pag. 325), étoffe qui entrait dans le chargement de six navires, que, dans une circonstance, il conduisit en Norvége. (Ibid., cap. xvr, pag. 240.) Ailleurs, c'est un enfant que l'on avait exposé enveloppé d'une étoffe de soie (Hist. Olavi Tryggvii filii, etc., pars prior, cap. Lxi. - Scr. hist. Isl., vol. I, pag. 133), un guerrier revêtu d'un superbe manteau de fourrures doublé de soie (ibid., pars post., cap. ccxxxvIII. - Scr. hist. Id., vol. II, pag. 263; cf. vol. X, pag. 236), un autre manteau également de soie transformé en couverture d'autel (ibid., pars extrema, cap. cclxiv. - Scr. hist. Isl., vol. III, pag. 32), etc., etc. On est même tenté de croire, en dépit de ce que nous avons dit plus haut, pag. 89, que l'on travaillait anciennement la soie dans la Scandinavie, en lisant le récit d'une vision de

pareillement décorée d'une draperie de soie écarlate ', sans parler des armes qui, dans le moyen âge, accompagnaient un guerrier jusqu'au tombeau '; et le roi Hacon, mort en 1264, reposait revêtu de splendides habits, sous un tapis orné de franges '.

Continuation du même usage aux xr<sup>a</sup>, xrr<sup>a</sup> et xrrr<sup>a</sup> siècles. Comme on vient de le voir, on continua au xr siècle à couvrir d'une étoffe de prix la tombe des personnes pour lesquelles on voulait témoigner du respect; mais le poële n'était plus un signe de canonisation. Le B. Richard, abbé de Saint-Vanne de Verdun, étant mort en 4046, on plaça un drap de cette espèce sur son tombeau, « afin de donner à entendre à tout le monde que le personnage dont le corps recevait un tel honneur, était d'un grand mérite . » Dans le Roman de Garin le Lorrain, la tombe de Bégon de Belin est représentée couverte d'une étoffe de l'Inde , dans celui de Perceval, écrit à la fin du xu siècle, un ermite montre à

Thorstein Bearmagn, qui vit une femme occupée à tisser une étoffe de soie : « ... duas ibi feminas vidit, quarum altera telam bombycinam texebat, » etc. (Vita Thorsteinis Domo-majoris, cap. n. — Ser. hist. Isl., vol. III, pag. 178); et cette présomption reçoit une nouvelle force des comparaisons que les historiens font de la chevelure de leurs héros à de la soie, sans nul doute en écheveaux. Voyez De Magno et Olavo, Haraldi filiis, cap. n (Ser. hist. Isl., vol. VI, pag. 409), et Hist. reg. Magni Nudipedis, cap. xxvn. (Ib., vol. VII, pag. 57.)

Hist. reg. Seerrer., cap. CLXXXII. (Script. hist. Island., vol. VIII, pag. 313.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour n'en citer qu'un exemple, puisé chez nous, on lit dans les statuts de Maguelone de l'an 1331 : « Quando aliquis baro vel miles mortuus apportatur Magalonam pro sepultura, cum vexillo vel banneria, et scuto, lancea et equo et aliis armaturis, scutum appendatur in claustro, et banneria in ecclesia, » etc. Histoire de la commune de Montpellier, tom. III, pag. 240, not. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. Hakon. Hakonid., cap. coxxx. (Script. hist. Island., vol. X, pag. 139.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chron. Virdun. Hugonis abb. Flaviniaci, pars altera, apud Labbe, Nov Bibl. man. libr. Tom. I, pag. 189, 190. — Acta sanct. ord. S. Bened., sec. vi, pars prima, pag. 562, n° 44.

<sup>\*</sup> Tom. II, pag. 271, 272.

ce héros la sépulture de sa mère couverte d'un poêle 1, et vers le milieu du xm<sup>o</sup>, nous voyons la tombe d'un seigneur de la cour de Louis IX décorée de la même façon .

Nous ignorons à quelle époque cessa, chez nous, l'usage de couvrir ainsi les tombeaux des personnages considérables, dans toute l'Euqui paraît avoir existé dans toute l'Europe ; ce qu'il y a de sûr, c'est que, dans les Pays-Bas, où nous le voyons pratiqué dès le xi siècle, il subsistait encore au xv. Il en était de même en Espagne, comme on peut s'en convaincre en visitant seulement la cathédrale de Burgos. On y voit, en effet, dans la chapelle dite du Connétable, le tombeau de D. Alvaro de Luna, décapité en 1453, et celui de son épouse, recouverts tous les deux d'un épais tissu de soie broché d'or.

Existence du même usag rope.

Tombes la cathédrale de Bargos.

Dont s'est li hermites levez. Ou moustier les en a menez... Si li monstra la sepulture, Qui d'un paile couvert estoit. Ms. de la Bibl. nat., suppl. fr. nº 430, fol. 169 verso, col. 4. v. 44.

a « Pro quadam purpura posita super sepulturam Guillelmi de Blazon, L. s., » etc. Recepta et expensa, an, M. OC. XXXIIII. (Rec. des hist. des Gaules, tom. XXI, pag. 237, B.)

<sup>5</sup> Pour n'en citer qu'un seul exemple relatif à l'Allemagne, on lit dans la vie de saint Rembert, archevêque de Brême, mort en 888 : « Est vero super ejus sepulchrum lampas lignea suspensa... sub illa vero lampade in sepulchri superficie quoddam erat velamen expansum, » etc. Vita S. Rembert., cap. xix. (Vitæ sanctorum, ed. Laur. Surio, tom. II, pag. 48, 4 Febr.)

Le premier chapitre du livre des miracles de saint Ulric, ou Udalric, évêque d'Angsbourg de 924 à 973, est ainsi intitulé : Qualiter tapetium sepulcro superpositum ignis non tangebat. Voyez Acta sanct. ord. S. Bened., smc. v, pag. 461.

 On lit dans le récit de la translation des reliques de saint Willibrord, évêque de Frise, qui eut lieu en 1031, que son tombeau fut trouvé couvert d'un poèle de soie, tellement bien conservé, qu'on le suspendit, comme ornement, dans l'église d'Echternach, où on le voyait encore du temps de l'abbé Théofrid, mort en 1110. Voyez Acta sanct. ord. S. Bened., sec. m., pars prima, pag. 630, nº 3.

## 144 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Offrandes de riches étoffes aux tombes des saints et des personnages considerables.

Offrandes
de Henri III au
tombeau de sa
mère, à l'abbaye
de Pontigny et à
celle de SaintAlban.

Il ne faudrait pas croire que lorsqu'une tombe avait été, en signe de vénération, décorée de la sorte, ce fût une fois pour toutes : on continuait encore à y offrir de riches étoffes, destinées sans doute à renouveler le poêle et à servir aux besoins généraux du culte. Quand Matthieu Paris nous apprend, dans sa grande Chronique 1, qu'Henri III étant venu au sépulcre de sa mère Isabelle, qui était dans un cimetière, fit transférer le corps dans l'église de Fontevrault, élever pardessus un mausolée, et offrit en ce lieu et en d'autres endroits de la même église, de précieuses étoffes de soie, il vient tout naturellement à l'esprit qu'elles furent employées à recouvrir le tombeau; mais lorsque immédiatement après nous voyons Henri se sentant malade, aller à Pontigny, se mettre pieusement en prières sur la tombe et sur la châsse de saint Edmond, et, après avoir recouvré la santé, offrir en ce lieu, entre autres présents précieux et dignes d'un roi, des tapis, pallas, nous devons supposer que la tombe du saint archevêque étant déjà convenablement décorée, tous ces objets allèrent dans le trésor de l'abbaye, ou, qui sait? peut-être même chez le marchand, comme les dons que le même roi et son fils avaient faits deux ans auparavant à deux saints de l'abbaye de Saint-Alban<sup>2</sup>, qui recevait souvent la visite de Henri III

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. Paris. Hist. major, sub anno 1254; ed. Lond. 1640, tom. II, pag. 898, lin. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Anni quoque sub ejusdem circulo... venit dominus rex Anglorum ad Sanctum Albanum. Et ilico devote accedens ad majus altare, cum orasset, ut de more consuevit, obtulit martyri unam pallam speciosam et preciosam... Et assignavit ea specialiter ad ornatum feretri. Eademque die, Edwardus filius ejus primogenitus, obtulit eidem altari unam pallam; et altari sancti Amphibali aliam, et duo monilia. Quæ omnia præcepit dominus rex in crastino vendi, similiter et alia preciosa donativa, et eorum precio prædictum feretrum operiri. » Matthæi Paris. Historia major, sub anno 1252; edit. 1640, tom. II, pag. 847, lin. 17.

et des marques de sa libéralité. Pour n'en plus citer qu'un seul trait, ce prince étant venu, en 1257, au monastère en question, offrit au maître-autel six tentures de soie, dont une fut assignée à couvrir le mausolée de saint Alban, qui venait d'être trouvé, et une autre à décorer les tombes des ermites Roger et Sigard <sup>1</sup>.

Pareillement, quand saint Louis, de retour de sa première croisade, vint à Saint-Denis, pour y rendre à Dieu ses actions de grâces des bienfaits qu'il avait reçus par l'intercession des saints martyrs pendant le cours d'un voyage de plus de six ans, il offrit un présent magnifique d'étoffes très-riches, avec un poêle ou pavillon de soie, pour être mis aux fêtes solennelles sur les châsses des saints martyrs.

A cette époque, je veux dire dans la seconde partie du xmº siècle, il était d'usage de faire des offrandes d'étoffes pour les âmes des morts . Ces offrandes se faisaient pendant la cérémonie même des obsèques, et les étoffes étaient placées le long du corps ou sur le corps du défunt; au moins

Riches étoffes offertes par Louis IX à l'église de Saint-Denis.

Usage d'offrir des étoffes pour les âmes des morts.

<sup>1</sup> Matthei Peris. Historia major, pag. 945, lin. 1.

<sup>&</sup>quot; Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denys en France, par Dom Michel Felibien, liv. V, pag. 241, an. 1254.

Guillaume de Nangis se contente de dire: « Et postea quantocius potuit, patronum suum, videlicet beatum Dyonisium, cum sociis suis humiliter visitans, et de omnibus gratias referens, sericis muneribus honoravit. » Gesta Ludovici noni, apud And. du Chesne, Histor. Franc. Script., tom. V, pag. 361, lin. 16.

<sup>\* «</sup> Item baudekynus murretus cum griffonibus, datus pro anima Alphonsi filii regis E. — Item duo baudekyni murreti, cum rotis, et griffonibus duplicibus, una data pro anima R. Donjoun. — Item baudekynus rubeus, cum Sampsone constringente ora leonum, de dono Almarici de Lucy, pro anima G. de Lucy. » Appendis in Historiam ecclesiæ cathedralis S. Pauli, pag. 328, col. 2.

<sup>«</sup> Item baudekynus cum historia pertinente, pastorum et angelorum, pro anima Johannis Saudon. — Item unus baudekynus rubei campi cum griffonibus extra, et leonibus alatis infra rotellas, pro anima Alianore regine junioris. » *Ibid*, pag 329, col. 1, etc., etc.

nous savons que les choses se passèrent ainsi aux funérailles du prince Arthur, fils ainé de Henri VII, mort en 1502 <sup>1</sup>.

Offrandes d'étoffes aux services commémoratifs. Services solennels célébrés à Montpellier pour Urbain V et pour Jeanne de Navarre.

N'y avait-il qu'un service commémoratif sans présence de corps, l'offraude pouvait tout aussi bien avoir lieu. Lorsque, à son retour d'Italie, Urbain V mourut à Avignon le 19 décembre 1370, les consuls de Montpellier lui votèrent un service solennel à Notre-Dame des Tables, où ils jetèrent, selon l'expression du Petit Thalamus, un beau drap d'or entouré de vingt-quatre flambeaux . La reine Jeanne de Navarre étant morte à Évreux, « le 6 décembre 1373, dit encore la chronique du petit Thalamus de Montpellier, monseigneur le gouverneur et les autres officiers de la ville font chanter un service solennel aux Frères-Mineurs. On dresse dans le chœur de leur église un catafalque avec chapiteau... On déploie quatre draps d'or, et on allume cent flambeaux. - Le lendemain, la ville, à son tour, fait chanter un service aux Frères-Précheurs: un catafalque avec chapiteau est dressé, et sur ledit chapiteau brûlent quatre cents chandelles, de près d'un quarteron chacune, et huit flambeaux; quatrevingts autres flambeaux, ornés d'écussons, entourent le haut

<sup>4 «</sup> All the Offrings of Money done, the Lord Powys went to the Queere Doore, where Two Gentlemen Ushers delivered him a rich Palle of Cloth of Gould of Tyssue, which he offred to the Corpse, where Two Officers of Armes received it, and laid it along the Corpse. The Lord of Dudley in like Manner offred a Palle, which the said Officers laid over the Corpse. The Lorde Greye Ruthen offred another; and every each of the Three Earles offired to the Corpse Three Palles of the same Cloth of Gould: The Lowest Earle began first. Alle the Palles were layd crosse over the Corpse. » Johannis Lelandi antiquarii de Rebus Britannicis Colloctanea, ed. Th. Heerne. Londini, impensis Gul. et Jo. Richardson, m. DOC. LXX., in-8°, vol. V, pag. 380 .- Glossary of sceleriastical Costame, pag. 471, not. \*.

Le petit Thalamus de Montpellier, etc., pag. 885. — Mist, de la commune de Montpellier, par A. Germain, tom. II, pag. 270.

du chœur. Sur le catafalque est étendu un drap d'or, bordé de noir, aux armes du consulat. Les seigneurs ouvriers y jettent en outre un drap d'or armorié, avec vingt flambeaux, et les seigneurs consuls de mer un autre drap d'or armorié, avec douze flambeaux également armoriés. Puis certains bons hommes et particuliers de la ville y jettent de même cinq draps d'or, avec soixante flambeaux... — Le 9 déoembre, l'Université sait chanter un troisième service aux Frères-Prècheurs, et y jette un drap d'or, avec vingt-quatre flambeaux. Deux nobles de l'Université y jettent ensuite deux autres draps d'or, avec vingt-quatre autres flambeaux 1. »

En voyant cette coutume observée aux funérailles de personnages illustres, on serait tenté de croire que les choses toutes les classes se passaient autrement quand il s'agissait de morts obscurs; cependant nous ne pouvons douter qu'il n'en fût de même. La seule différence consistait dans le nombre et dans le prix des tissus offerts. Comme, suivant toute apparence, des familles plébéiennes, excitées par l'amour-propre ou poussées par l'exemple, prenaient occasion de devoirs pieux rendus à un des leurs pour étaler un luxe excessif, outre-passant ainsi leurs facultés ou empiétant sur les priviléges de la noblesse, les consuls de Montpellier rendirent, le 12 février 1315 (1316). une ordonnance pour réglementer les offrandes aux sunérailles : mais l'Eglise, dont ce statut diminuait considéra-

Observation de cet usage dans de la société; abus qui en resultent.

Ordonnance des consuls de Montpellier pour réglementer les offrandes aux funérailles.

<sup>1</sup> Le petit Thalamus, pag. 391. - Hist. de la commune de Montp., tom. III, pag. 196, 197.

e Item, que a negun cors non auze hom portar drap d'aur ni de ceda ni de lana, mays bocaran o arquisse... - Item, que hom fassa cantar per negun cors, e sia confrayre o confrayressa, no y aia... negua drap d'aur ni de ceda, ni neguna cobertura. » Cartulaire de Maguelone, archives du département de l'Hérault, reg. E. fol. 60 verso et suiv.

148 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

blement les droits, réclama avec une telle énergie, que les consuls s'empressèrent de le révoquer, protestant qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de rien faire contre la liberté de cette sainte mère '.

Origine orientale de cet usage.

Voleurs de tombeaux en Orient. L'habitude où étaient nos ancêtres d'employer de riches étoffes à la sépulture des morts de qualité et à l'ornement des tombeaux des personnages décédés en odeur de sainteté, nous venait probablement de l'Orient , comme la plupart des tissus employés à cet usage, et avait créé là, comme chez nous, une classe de malfaiteurs qui violaient les tombeaux pour en retirer la dépouille des cadavres. Déjà au v° siècle, saint Jean Chrysostome s'écriait dans l'une de ses homélies: « Pourquoi, homme, as-tu de toi des idées superbes et magnifiques? Pourquoi, je te prie, et de quoi te glorifies-tu? Est-ce à cause de tes habits de soie? Pourquoi ne pas songer plutôt que ce sont des dépouilles de vers et des inventions des barbares, à l'usage des courtisanes, des gens efféminés, des violateurs de tombeaux et des voleurs ? n

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stat. consul. du 12 févr. 1315 (1316), rapporté dans l'Histoire de la commune de Montpellier, tom. I<sup>e</sup>, pièces justificatives, n° xn, pag. 346, 347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grégoire de Tours, parlant des sept Dormants à Éphèse, dit que s'étant endormis pour ne se réveiller qu'au dernier jour, ils reposent encore au lieu où ils parlèrent à l'empereur Théodose, couverts de petits manteaux de soie, ou de toile de fin lin: « Viri autem usque hodie palliolis sericis, aut carbasinis cooperti, in ipso loco requiescunt. » S. Greg. Turon. Mirac. Lib. I, cap. xov. Il nous est impossible de dire si par palliolis l'écrivain entend les linceuls qui recouvraient les corps des sept Dormants, ou les poèles qui ornaient leurs tombeaux.

Il n'est pas hors de propos, ce me semble, de faire remarquer que ceux des sultans qui sont à Constantinople, sont tous couverts d'un châle de cachemire. Pour ne parler que de l'un d'eux, Soliman le Grand est enterré, entre ses deux femmes chéries, dans un pavillon, près de la mosquée qu'il a fait bâtir; chaque tombeau a son châle.

<sup>3 «</sup> Τίνος γάρ ένεκεν, άνθρωπε, μεγαλοφρονεζς;... Τίνος ένεκεν, ελπέ μοι, και διά τί

Dans un autre de ses ouvrages, le même Père, parlant du riche qui meurt, s'exprime en ces termes : « Il s'en va seul et personne ne l'accompagne, il ne prend même pas ses vêtements. En effet, plus il aura été splendidement vêtu, plus il fournira une table abondante au ver, plus il inspirera de cupidité aux violateurs de tombeaux, et plus il suscitera d'embûches contre son misérable corps; car plus il se pare, plus il se prépare d'outrages, en armant et en provoquant contre lui-même les mains de ceux qui brisent les bières 1. »

Un autre Père de l'église grecque, saint Grégoire de Nazianze, flétrit ces horribles scélérats dans plus de dix endroits de ses ouvrages , et un romancier de la même nation les introduit dans le sien, où ils figurent dans l'un des principaux épisodes .

αλαζονεύη;... Διὰ τὰ Ιμάτια τὰ σηρικά; Είτα οὐκ ἐννοεῖς, δτι σκωλήκων εἰσὶν ἐκεῖνα νήματα, καὶ βαρβάρων ἀνθρώπων εὐρέματα; δτι πόρναι ἐκείνοις κεχρῆνται, καὶ μαλακοὶ, καὶ τυμδωρύχοι, καὶ λησταί; » S. Jo. Chrysost. in inscript. altar., etc. (Oper., ed. bened., tom. III, m. dog. xxi., pag. 51, E; ed. Gaum., tom. III, pag. 62, 63.)

<sup>&#</sup>x27; « ... ἀπεισι μόνος, καὶ οὐδεὶς αὐτῷ συναπέρχεται, ἀλλ' οὐδὲ αὐτὰ λαμδάνων ἀπεισί τὰ ἰμάτια. Καὶ γὰρ δαφ περ ἀν λαμπρὰ περικέηται, τοσούτῳ δαψιλεστέραν ἀπεισι παρασκευάζων τῷ σκωλῆκι τὴν τράπεζαν, καὶ πλείονα τοῖς τυμδωρύχοις ἐπιθυμίαν, καὶ μείζονα κατὰ τοῦ ἀθλίου σώματος τὴν ἐπιδουλήν. Δι' ἄν γὰρ καλλωπίζει μειζόνως, διὰ τούτων ὑδρίζεσθαι σφοδρότὲρον αὐτὸν κατασκευάζων, τὰς χεῖρας τῶν ἀνορυττόντων τὰς θήκας ἐφ' ἐαυτὸν ὁπλίζων καὶ καλῶν. » S. Jo. Chrysost. Exposit. in psalm. κενιπ. (Oper., ed. Bened., tom. V, pag. 221, E; ed. Gaum., tom. V, pag. 265.)

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> S. Greg. Theol. Carmina, tom. II Oper., ed. Caillau, Paris., cur. et sumpt. Parent-Desbarres, m. Docc. xl., in-fol., pag. 1123, nis xl, xli; pag. 1125, nis xlvi, xlvi; pag. 1127, nis xlvii, xlviii, li; pag. 1129, n° liii; pag. 1179-1203, nis xxxi-xciv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ Άφροδισίεως τῶν περὶ Χαιρέων καὶ Καλλιβόσην <sup>3</sup>Ερωτικών Διηγημάτων λόγοι ἡ. Jacobus Philippus d'Orville publicavit, etc. Amstelodami, apud Petrum Mortier, m D cc L, in-4°, lib. I, cap. ζ΄ (vn), pag. 40 et suiv.; trad. lat., pag. 42 et suiv. — Amours de Chéréas et Callirrhoé, trad. du grec par P. H. Larcher, tom. IX de la Collection des romans grecs publiée par J. S. Merlin, in-18, pag. 46 et suiv.

Législation des Visigoths relativement unx violateurs de tombeaux. En Espagne, cette sorte de crime se reproduisait assez fréquemment pour que l'on crût devoir en faire l'objet d'une loi. Le Forum judicum, ou Fuero juzgo, qui nous l'a conservée, condamnait le violateur d'un tombeau, s'il était libre, à payer une livre d'or aux héritiers du mort, ou, à leur défaut, au fisc, à restituer les effets volés et à recevoir cent coups de fouet; s'il était esclave, à en recevoir le double et à être brûlé. La punition était bien moins grave s'il ne s'agissait que d'une bière volée dans un but de prévoyance.

Voleurs de tombeaux à l'époque mérovingienne. Chez nous, les voleurs qui violaient les tombeaux, surtout dans le but de s'approprier les étoffes précieuses qu'ils renfermaient, n'ont jamais manqué à aucune époque. Pour ne citer que deux faits qui appartiennent à la plus éloignée, Grégoire de Tours rapporte que l'une des parentes de la femme de Bozon-Gontran étant morte sans enfants, avait été ensevelie à Metz avec des joyaux et des robes de grand prix. La fête de saint Remi venue, plusieurs étant sortis de la ville avec l'évêque, et principalement les anciens avec le duc, les gens de Bozon vinrent à l'église où cette femme était inhu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez le Fuero Juzgo en latin y eastellano, cotejado... por la real Academia española. Madrid, por Ibarra, 1815, in-folio, lib. XI, tit. 11, pag. 137, 173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez, sur les violateurs de tombeaux pendant le moyen âge, les Capitulaires de Baluze, tom. I<sup>47</sup>, col. 1066; le Glossaire de du Cange, à l'article Violatores sepulchrorum, tom. VI, pag. 195, col. 1 et 2; le tom. II des OEuv. compl. d'Éginhart, édit. de Teulet, tom. II, pag. 195, et notes, pag. 380, 381; et surtout les pag. 61-64 du traité de Le Grand d'Aussy cité plus loin. (Lois portées et précautions prises contre le vol des tombeaux.)

Pour l'Italie, voyez, entre autres, le Décaméron de Boccace, II<sup>e</sup> journée, nouv. v.

Je n'ai rien dit de l'antiquité. Ceux qui seraient curieux d'apprendre quelque chose sur les bustuarii latrones, feront bien de recourir à une note d'Ad. de Valois au liv. XXVIII, ch. rez, de son édition d'Ammien Marcellin, pag. 509, col. 2, et pag. 510, col. 1, not. d.

mée, fermèrent les portes sur eux, ouvrirent le sépulcre, et emportèrent les bagues et les riches vêtements que l'on avait mis autour de la défunte, avec tout ce qu'ils purent trouver qui valût la peine d'être pris 1.

Ailleurs, le vieil historien raconte qu'Helius, évêque de Lyon, étant mort et ayant été mis au tombeau, la nuit suivante, un païen en vint ôter la pierre, et ayant élevé contre lui le corps du défunt, s'efforça de le dépouiller : ce qu'il ne put faire, par suite d'un miracle qui eut lieu.

A partir de l'époque où l'on commença à écrire le français, qu'auparavant on se bornait à parler, les voleurs dont la spécialité était de dépouiller les morts, reçurent le nom de larrons fossiers. Euriaut dit au duc de Metz, qu'elle veut détourner de l'épouser:

Les larrons fossiers dans les anciens romans français.

Il ot .iij. ans en cest esté
Que je devinc femme legiere...
Et sui fille à .j. caretier.
Encor servi d'autre mestier;
Car .j. larron fossier sivoie,
Qui de vair, de gris et de soie
Me vestoit, k'il aloit emblant.

Roman de la Violetta, pag. 62, v. 1194.

A tout moment il est question des larrons fossiers dans les poëmes des xu<sup>o</sup> et xuo siècles :

Bien nos ont estormi à cest assaut premier;

Mais, par l'ame mon pere, il le comperront chier:

Tost seront mort et pris, se's ferai escorchier

Et pendre par les goules comme larron fossier.

Roman de Garin de Monglave, Ms. de La Vallière n° 78,

fol. 48 recto, col. 4, dernier vers.

<sup>1</sup> S. Greg. Turon. Hist, ecol. gent. Frenc., lib. VIII, cap. xxx.

<sup>\*</sup> S. Greg. Turon. Lib. de Gloria cenf., cap. LXII.

#### 152 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Toz l'ors del mont ne vous auroit mestier

Ne voz pandist comme lairon forsier.

Extraits du Roman de Gérard de Vienne, v. 415. (Der Roman von Fisrabras, Procensalisch, pag. xv1, col. 2.)

Quant Olivier s'oït ai manecier

De pandre as forches comme lairon forsier...

Tel doel en ait, le san cuide chaingier.

Id., v. 1356. (Ib., pag. xxvi, col. 4.)

Il en auroit molt aspre gueredon

De pandre as forches comme forsier lairon.

1d., v. 2384. (Ib., pag. xxxvi, col. 2.)

Je vos ferai ou pandre ou graelier, Ou traîner à coe de somier, La hart ou col comme lairon forsier. Id., v. 2744. (Ib., pag. xi., col. 4.)

Le coınte de Poitiers reprochant à sa femme la trahison dont il la croit coupable, lui dit:

On vous devroit ardoir en cendre Con laron qui enble par fosse.

Roman du comte de Poitiers, pag. 23, v. 512.

Les femmes même, à ce qu'il paraît, se mélaient de cet affreux métier, devant lequel, dans plus d'une circonstance, n'avaient pas reculé des hommes habitués à de plus nobles exploits :

Frere, bien fustes fox nais Quant vos ceenz la herbegastes,

<sup>&#</sup>x27; Je veux parler des chrétiens qui, en 1098, exhumèrent les Turcs enterrés à l'une des portes d'Antioche, avec des étoffes de prix. Voyez Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum, liv. IV, chap. xvIII (Gesta Dei per Francos, pag. 13, lin. 42); Guiberti abb. Hist. Hierosol., chap. xvV (1b., pag. 306, lin. 21), etc.

Dans une autre circonstance, c'est un comte de Flandre qui fouille des tom-

Et qunt mon bel nevou livrastes A tel ribaude fossiere.

De l'Empereri qui garda sa chasteé, etc., v. 1644. (Nouv. Rec. de fabliaux et contes, tom. II, pag. 53.)

Les sépultures les plus exposées aux attaques sacriléges des larrons fossiers, étaient, sans aucun doute, celles des laïques, d'abord parce qu'on les ensevelissait habituellement dans des linceuls, d'une défaite plus facile, ensuite parce que les tombeaux de cette sorte se trouvaient plus généra-lement placés dans des cimetières ou dans des églises peu fréquentées, tandis que les membres du haut clergé étaient ordinairement enterrés dans des cathédrales ou des collégiales, qui ni jour ni nuit n'étaient jamais un seul instant désertes. Là ils reposaient revêtus de leurs ornements sacerdotaux, dont la magnificence nous est attestée par quelques lambeaux heureusement conservés après des siècles, et arrachés au néant, dont il semblait qu'ils dussent être la proie.

On sait que depuis les temps les plus reculés de notre histoire, c'était la coutume d'inhumer les abbés avec les signes honorifiques qui étaient propres à leurs dignités ',

Sépultures
des laïques plus
exposées aux entreprises des voleurs que celles
des ecclésiastiques.

Ceux-ci enterrés dans leurs habits sacerdotaux.

> Antiquité de cet usage.

beaux et s'empare des objets précieux, entre autres des soieries, que l'on y avait déposés :

Multi cives posuere sepulchris Argentum atque aurum, necnon et serica vela, Et vestes habitusque suos, tyriosque paratus. Omnia Baldainus rapit, etc.

Angeli de Curribus Sabinis de Excidio civitatis Leodiensis, lib. VI. (Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. IV, col. 1495, D.)

¹ c Conspicit... patris epitaphium, corpusque pallio, corona, quam mitram dicimus, et baculo, more majorum decenter contectum. » Vita et invent. S. Goslini abb. S. Solutoris prope Taurin., apud Mabillon., Act. sanct. ord. S. Bened., sacc. vi, pars secunda, pag. 140, 141.

Saint Goslin mourut en 1061, et sa translation eut lieu en 1472.

les prélats avec leur crosse et leurs habits pontificaux 1, les prêtres avec leurs vêtements sacerdotaux. Grégoire de Tours en offre la preuve en vingt endroits. Parle-t-il de l'évêque d'Auvergne saint Gal, de l'abbé Mars, des ermites Marian, Léobard et Lupicin? Il a soin de remarquer qu'avant de les inhumer, on les revetit de riches habits<sup>3</sup>. Et, comme le fait encore remarquer le Grand d'Aussy ', ce qui prouve que cette coutume était propre aux laïques et qu'elle avait été adoptée par le clergé, c'est que, quand Grégoire fait mention des derniers devoirs rendus à Chilpéric assassiné dans une forêt, à son fils Théodebert tué dans un combat, il dit de même : on le revêtit de ses plus riches vêtements '.

Laiques enterrés anciennement avec leurs plus riches habits.

> Nous savons, d'ailleurs, que Childéric II et Belihilde, son épouse, dont les cercueils furent ouverts en 1645, avaient été enterrés dans leurs habits royaux. Les ouvriers infidèles qui violèrent ces tombes, avouèrent qu'en ouvrant celle de Childéric, ils avaient vu sur le visage du prince, une toile

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez, dans la Vie de saint Arnoul, évêque de Soissons, ch. xxxxx, le détail des objets que l'on plaçait dans la bière quand on enterrait un évêque. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. vi, pars secunda, pag. 546.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il paraît que semblable chose n'avait pas lieu pour les diacres; du moins saint Grégoire le Grand rapporte au quatrième livre de ses Dialogues, ch. xL, que, du temps du pape Symmaque, saint Paschase, diacre du siége apostolique, étant mort, un démoniaque qui toucha la dalmatique posée sur le cercueil fut guéri. (Vit. S. Greg. Magni, auct. Johan. Diac., lib. III, cap. LIX. - Acta sanct. ord. S. Bened., sec. 1, pag. 433.)

<sup>5 « ...</sup> ablutum dignisque indutum vestibus, sepelierunt in ecclesia, » etc. S. Greg. Turon. Lib. de Glor. conf., cap. LKXXI.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Des Sépultures nationales, etc. A Paris, chez J. Esneaux, 1824, in-8°, pag. 59,

<sup>&</sup>quot; a ... vestimentis melioribus induit, » etc. Hist. eccl. gent. Franc., lib. VI, cap. xlv1. — a ... dignis vestibus est indutus, » etc. Ibid., lib. IV, cap. LI.

d'or qui le lui couvrait 1. Nous savons encore que cette coutume s'était conservée chez les Normands, avec cette différence que leurs suaires étaient de toile cirée.

Toutefois, l'usage d'enterrer les morts revêtus de leurs plus riches habits, usage à peu près général depuis l'anti-généralement enquité , paraît avoir été plus particulièrement, plus longtemps observé pour les ecclésiastiques, en France comme ailleurs. Nous en pourrions citer mille exemples : nous nous bornerons à deux ou trois. En 1827, quand on ouvrit, dans la cathédrale de Durham, le tombeau de saint Cuthbert, mort en 687, on trouva les restes de ses ornements pontificaux, tissus d'or et de soie, dont nous avons déjà longuement parlé. On recueillit avec soin ces débris, précieux à plus d'un titre, et l'on peut les voir aujourd'hui sous verre dans la bibliothèque du chapitre, dont le conserva-

Les ecclésiastiques étaient plus terrés ainsi.

Découverte des restes de saint Cuthbert.

<sup>1</sup> Les Monumens de la monarchie françoise, par D. B. de Montfaucon, tom. Ier, pag 174. — Discours sur les anciennes sépultures de nos rois, par D. Mabillon (Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. II, pag. 641). — Des Sépult. nat., pag. 310, 311, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez les indications rassemblées dans le Glossaire de du Cange, à l'art. Sepulchrorum Violatores, tom. VI, pag. 195, col. 2; et ajoutez-y celles-ci : Historia Olavi Tryggvil filii, etc., pars I, cap. xxxx (Scripta historica Islandorum, vol. I, pag. 57); et Historia Hakonis Hakonida, cap. CCXLII. (Ibid., vol. IX, pag. 426)

En 678, saint Léger fut enseveli avec les habits qu'il portait au moment où il fut assassiné. (Vita S. Leodegar. sp. August., auct. Ursino, cap. xvπ. (Acta sanct. ord. S. Bened., saic. 11, pag. 704.) Mais il paraît que tel était l'usage pour les gens morts de cette façon, uti mos est sepeliri interemptos, au moins trois cents ans après, s'il faut s'en rapporter à Aimoin, qui raconte le même fait de saint Abbon, abbé de Fleuri, tué dans une sédition en 1004. (Ibid., sec. v1, pag. 56.)

Une chose remarquable, c'est que le même usage existait pareillement en Orient, du moins Mahomet a dit : « Inhumez les martyrs comme ils sont morts, avec leur habit, leurs blessures et leur sang. Ne les lavez pas; car leurs blessures, au jour du jugement, auront l'odeur du musc. » Voyez le Tableau général de l'empire Othoman, par Mouradgea d'Ohsson, édit. in-8°, tom. II, pag. 322, où ce hadyts, ou parole prophétique transmise par tradition, est textuellement rapportée.

Translation des corps de saint Wandrille, de saint Ansbert et

teur a consacré un volume à l'histoire de la découverte et à la description de ces reliques. En 728, quand les corps de saint Wandrille, de saint Ansbert et de saint Wulfran, furent de saint Wulfrau. transférés dans l'église de Saint-Pierre du monastère de Fontenelle, on les trouva entiers avec les vêtements dont ils avaient été recouverts, et l'or de celui de saint Wulfran, fondu vers 1027, produisit une once et demie 1.

Inhumation de saint Acca avec ses ornements ponti-ficaux; leur conservation jusqu'au xue siècle.

Écharpe de soie de saint Olaf trouvée dans un tombeau.

Saint Acca, disciple et successeur de saint Wilfrid, évêque d'Hexham, avait été pareillement inhumé en 740 avec ses ornements pontificaux. On les voyait encore au xnº siècle, époque à laquelle vivait l'auteur anonyme qui nous a conservé ce fait <sup>1</sup>, et leur parfaite conservation, au lieu d'être attribuée à une propriété spécifique de la soie, était sans aucun doute considérée comme un miracle. C'est du moins ce qui arriva pour une écharpe de soie ayant appartenu à saint Olaf, qui fut trouvée dans un tombeau intact, tandis que la chair et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita S. Wandregisili, cap. xxvm. (Acta sanct. ord. S. Bened., smc. II, pag. 546.) - Vita sancti Wulframni episc. Senonens., cap. xiv, et Hist. invent. et mirac. S. Wulframni. (Ibid., sec. III, pars prima, pag. 364, 367.) Plus loin, pag. 369, on voit que les os du saint évêque furent enveloppés d'une pourpre précieuse et placés dans une chasse d'argent. - Cf. De invent. et transl. corp. S. Udalrici. (Ibid., sec. v, pag. 475, n° 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Habetis certe casulam ejus sericam, similiter et dalmaticam, sudarium quoque lineum, in quibus venustas antiqua servatur, pristina fortitudo durat, » etc. De Sanctis eccl. Haugustaldens. Lib., cap. x. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. III, pars prima, pag. 211.) Cf. Simeon. Dunelmens., De Gest. reg. Angl., apud Roger. Twysden, Rer. Anglic. Script. X, tom. I, col. 101, lin. 32, 45.

Un autre écrivain monastique du même pays signale la découverte d'ornements sacerdotaux mis en terre avec un cadavre, et témoigne son admiration pour l'état de conservation dans lequel ils furent trouvés : « ... casulam et pallium auratis spinulis affixum cum stola et manipulo invenerunt, ut mirum fuerit tanto spatio temporis sub putredine corporis potuisse illa saltem in aliqua sui parte durasse. » Historia Eliensis, lib. II, cap. XXIX. (Hist. Britannicae, Saxonicae, Anglo-Danicae Scriptores XV, opera Th. Gale, tom. II, pag. 507.)

les habits du défunt avaient été décomposés au point d'être méconnaissables 1.

Chez nous, quand, en octobre 1844, on exécuta des fouilles dans la chapelle Notre-Dame à la cathédrale de Troyes, on trouva les restes d'Hervée, soixantième évêque de cette ville, mort en 1223. Le corps était recouvert d'une chape de soie de couleur brune feuille morte, mais probablement passée, à laquelle étaient encore adhérents plusieurs galons de largeurs variées, tissés au métier en fil d'or sur fond de soie teint en violet brun. Les plus étroits bordaient la chape, et les plus larges en formaient le collet et cette bande qui descend jusqu'à la pointe, un peu plus bas que les genoux, tel qu'on le voit aux figures d'évêques du même temps, et notamment à celle d'Hervée, représentée sur l'une des fenêtres du chœur de la cathédrale, ainsi que sur son sceau. Plusieurs autres petits galons réunis et cousus par les extrémités, de manière à former un cercle, ornaient les manches de l'aube ou bordaient les gants, qui étaient brodés d'une façon remarquable 1.

En 1765, lorsqu'on fit la fouille pour la construction du caveau qui devait renfermer les restes du Dauphin dans le tier Cornut, ar-

État dans lequel les restes d'Hervée évêque de Troyes, forent trouvés en 4844.

chevêque de Sens.

<sup>1</sup> a Funus Björnis cum vestibus conditum fuerat; ubi vero ossa ejus suscepta sunt, tota caro omnesque vestes putruerant, ut nullas superessent reliquias, praeter solam fasciam bombycinam, que regi Olavo fuerat... Qua in re luculenter apparuit sanctitas regis Olavi... Eadem fascia bombycina postea loco cinguli sacerdotalis adhibita est, et nunc in villa, dicta Gardis in Akraneso, servatur. » Hist. regis Olavi sancti, pars I, cap. Lx. (Scripta historica Islandorum, vol. IV, pag. 112.)

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Notice sur les objets trouvés dans plusieurs cercueils de pierre, à la cathédrale de Troyes..., par M. Arnaud. (Mémoires de la Société d'agriculture, des sciences, arts et bolles-lettres du département de l'Aube, nºs 91 et 92, IIIe et IVe trimestres de l'année 1844. Troyes, Bouquot, in-8°, pag. 292, 293, avec deux planches lithographiées.)

chœur de la cathédrale de Sens, on découvrit le corps de l'archevêque Gautier Cornut, mort en 1241; il était complétement revêtu d'une dalmatique et d'une chasuble de soie, de couleur tannée, et jusqu'à son pallium se retrouva dans la bière de pierre où il avait été couché. Enfin, quand on ouvrit, le 20 octobre 1793, le tombeau de Matthieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis et régent du royaume sous Louis IX et sous son fils Philippe le Hardi, on trouva le haut de sa crosse de cuivre doré et quelque lambeau d'étoffe précieuse, ce qui annonce que, selon l'usage, il avait été enseveli avec ses plus riches ornements d'abbé '.

Objets trouvés dans le tombeau de Matthieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis.

> Turbans en amit.

Si je n'ose point m'avancer jusqu'à dire que les étoffes anciennes dont je viens de parler étaient du samit, je constate, sur la foi d'un écrivain du moyen âge, que les turbans des musulmans du xii siècle, au moins de certains d'entre eux, étaient de ce tissu. Le patriarche de Jérusalem, répondant au pape Innocent II, qui lui avait demandé des détails sur l'Orient, s'exprime ainsi : Et ipse quidem Saphadinus equitans, filios suos visitaturus, involvit purpurea sindone caput, ce que l'auteur du traité manuscrit des voyages d'outre-mer cité par du Cange \* traduit de la sorte : « Saphadins li peres, quant il va voir ses fiex, si chevalche sa teste couvert d'un vermeil samit '. »

<sup>1</sup> Recherches historiques et anecdotiques sur la ville de Sens... par M. Théodore Tarbé. Sens et Paris, 1838, in-12, pag. 463, en note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notes sur les exhamations de Saint-Denis, publiées par M. de Chateaubriand, dans une note de la IVe partie, liv. II, ch. IX, du Génie du christianisme.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Observations sur l'Histoire de S. Louys, pag. 79. Le passage latin que nous venons de rapporter, est tiré du Speculum historiale de Vincent de Beauvais, liv. XXXII, chap. Lv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez sur le sens qu'avait le mot sindon chez nous, au moyen âge, le Glos-

Ce passage nous servira également à conclure que le samit Samits d'Égypte. était répandu en Égypte au xu' siècle; une phrase d'un roman de la même époque nous l'apprend encore plus positivement, et nous donne à penser que ce pays était l'un de ceux qui en fournissaient à l'Europe :

saire de du Cange, tom. VI, pag. 262, col. 1. Dans l'origine, on désignait ainsi les toiles de coton du Sind ou de l'Indus (Hist. de la peint. au moyen age, pag. 145, not. 2); plus tard on étendit ce nom aux belles toiles de différentes espèces, fabriquées dans l'Égypte, dans la Grèce, etc. Les Arabes le donnaient même au brocart, s'il faut s'en rapporter aux lexicographes qui ont recueilli سندس (sundus) et qui le traduisent par præstans, et subtile panni serici genus: Attalicus pannus, ou par Attalica tela, euro vel argento intertenta. Voyez Franc. Mesgnien Meninski Lexici Arabico-Persico-Turcici... Tom. III, 2º edit., pag. 322,

Dans notre ancienne langue, sydoine désignait également un vêtement, une étoffe et un suaire ou linge :

> Bien fu vestus d'uns dras envaus... Si estoit vestus, ce m'est vis, D'un sydoine fourré de gris. De Blancandin, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 254 verso, col. 4. v. 59; et fol. 255 recto, col. 4, v. 9.

Ains li ot sa plaie bendée Et d'un sydoine envolepée. Ibidem, fol. 255 recto, col. 2, v. 49.

Je dois ajouter que ce mot, 1º n'a jamais été orthographie dans notre langue comme il l'est en latin, 2º qu'il n'a jamais pu être le synonyme du flamand sindale, qui, du reste, correspond parfaitement au nom français d'une étoffe de soie sur laquelle nous nous étendrons bientôt. Il y a donc à signaler une double erreur dans un article du glossaire dont un professeur de l'Université d'Utrecht a fait suivre le texte d'une ancienne traduction hollandaise de l'un de nos romans français. Voyez Ferguut, Ridderroman uit den Fabelkring van de ronde Tafel, uitgegeven door L. G. Fisscher, etc. Utrecht, by Robert Natan, 1838, in-8°, pag. 277.

Toutefois il est juste de faire remarquer que dans la version latine des inventaires des biens meubles et immeubles de la comtesse Mahaut d'Artois, pillés par l'armée de son neveu, en 1313, cendal est toujours rendu par sindon, traduction inexacte, bien qu'émanée du parlement de Paris. Voyez la Bibliothèque de l'École des chartes, 3° série, tom. III, septembre-octobre 1851, 1° livrais., n° 24 (pag. 61, 72), 27 (ibid.), 43 (pag. 62, 73).

# 160 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Iluec seront douné pale et drap et samit, Vassiel d'or et d'argent de la tiere d'Egit.

Li Romans & Alixandre, pag. 508, v. 1.

Samits de Perse.

La Perse nous avait également envoyé des samits à une époque ancienne, si l'on peut ajouter foi à ce que dit Philippe Mouskés, qui en place parmi les présents d'Haroun-el-Raschid à Charlemagne:

Envoi de soieries a Charlemagne par Haroun-el-Raschid; motifs de douter qu'il s'y trouvât des samits. Dont avint que li rois de Perse....
Li envoia .j. pavellon,
Qu'ainc puis si rice ne vit-on;
Et, se verité vous disoie,
De toutes couleurs fu de soie.
Et si li tramist, comme amis,
Cendaus et pales et samis,
Et moult rices aornemens.

Chronique rimée de Philippe Mouskés, tom. Iet, pag. 105, v. 2550.

Mais cette désignation est du fait du rimeur du xm<sup>o</sup> siècle, les écrivains antérieurs se bornant à dire qu'Haroun envoya à l'empereur, entre autres présents, des étoffes de soie en grand nombre et de prix <sup>1</sup>. L'empereur dut, à son tour, les donner aux églises, vu le peu d'usage qu'il faisait de cette sorte de tissu pour son costume habituel, quoi qu'en dise le prolixe évêque de Tournay <sup>3</sup>, semblable sur ce point à un

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Annal. rer. Franc. Loiseliani dicti, sub ann. DOCCVII, apud D. Bouquet, Res. des hist. des Gaules, tom. V, pag. 56, B et C. Cf. pag. 26, A; 169, C; 254, C; 322, B; 333, B; 354, A; 366, A; 379, C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron. de Philippe Mouskis, tom. 1°, pag. 120, v. 2920, et pag. 121, v. 2945. Comparez à cette description du costume de Charlemagne, celles que donnent Éginhard, dans sa biographie de ce prince, ch. xxIII, et le Moine de Saint-Gal, liv. I°, ch. xxxvi.

ancien poëte espagnol, qui habille un petit roi léonais du x° siècle, d'un surtout de soie 1.

Que les étoffes envoyées de Perse à Charlemagne fussent, ou non, des samits, il n'est pas moins vrai que cette espèce de tissu, comme le cendal, se fabriquait en Orient, du moins dans les contrées occupées par les musulmans. Ainsi que nous l'avons vu pour le vêtement attribué à l'abbé Ingon, semblable en cela aux ornements impériaux , les pièces d'étoffes qui nous en arrivaient, portaient fréquemment des inscriptions arabes. En effet, nous ne saurions comprendre autrement le second vers de ce passage du Lai du Laustic:

fabriqués dans les contrées musulmanes, et décorés d'inscriptions.

Samits

En une piece de samit, A or brusdé e tut escrit \*,

Vos tracis sayo de seda,

Yo traigo un arnés transado.

Romancero de romances caballerescos é históricos, orden. y recop. por A. Duran, édit. in-18, part. II, pag. 30, col. 1.

Al-Makkari nous apprend, dans son Histoire d'Espagne, qu'Al-Hakim II (mort en 976) avait enveyé à Ordoño IV un vêtement d'honneur, composé d'une dorriah, brochée d'or, et d'un bornos, également broché d'or, orné au capuchon d'un gland d'or massif décoré de pierreries et de ruhis. Voyez Dict. dét. des noms des vêtem. chez les Arabes, pag. 79 et 179.

Dans ce mot dorrdah, n'y aurait-il pas une altération du mot provençal dorat? Van Ghistele attribue à l'arabe le mot dorre avec le sens de jaune: cet adjectif m'a tont l'air de venir de notre français d'or. M. Dozy, qui cite le passage du voyageur hollandais, n'a point songé à cette coincidence, tout en profitant de l'occasion « pour demander aux orientalistes s'ils connaissaient un mot arabe, ayant tant soit peu le son de dorre, et désignant du drap jaune. » Voyez Diet. dét., etc., pag. 180, en note.

<sup>2</sup> Voyez ci-dessus, pag. 52 en note, et pag. 84.

3 Il serait possible, cependant, que, comme aujourd'hui dans l'argot du bas peuple, le mot escrire eût également signifié broder dans notre ancienne langue. Le passage suivant pourrait autoriser à le croire :

> Le tref Lanbert fu de riche façon, Bestes sauvages i ot à grant foison,

Le comte Fernan Gonzalez dit à Sancho Ordoñez, roi de Léon :

# 162 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Ad l'oiselet envolupé;
Un sien vallet ad apelé,
Sun message li ad chargié,
A sun ami l'ad enveié.
Cil est al chevalier venuz,
De par sa dame li dist saluz;
Tut sun message li cunta,
Et le laustic li presenta.
Quant tut li ad dit e mustré,
E il l'aveit bien escuté,
Del aventure esteit dolenz.

Poésies de Marie de France, tom. 16, pag. 324.

Ailleurs, le samit est nommé avec une autre riche étoffe orientale, dont, pour le dire en passant, nous n'avons jamais

trouvé d'autre mention :

Constentinas,

Caperon ot et mances de dui moult riches dras,

Li uns fu uns samis, l'autre constentinas.

La Chanson d'Antioche, ch. viii, coupl. XL; tom. II, pag. 248.

Que le constentinas, nommé ailleurs coustentin<sup>1</sup>, fût ou non une variété de samit, c'est ce qu'il nous est impossible de déterminer; nous croyons seulement, avec M. P. Paris,

Très-bien portretes entor et environ....
Le tref fu riche, à or sont li giron;
Beerit i fu la mer et le poisson,
Et tuit li oir de France le roion
Dès Cloevis, qui tant par fu prodom,
Dusqu'à Pepin qui fu de grant renos.

Le Roman d'Aubri le Bourguignon, Ms. de la Biblioth.
nat. n° 7227², Baluz. 375, fol. 444 recto, col. 2,
v. 22. Voyez l'édit. de Reims, 4849, in-8°, pag. 98.

Cel jor fist caut, cascuns tressue...

Vestu erent d'un coustentin,

Cauchié de paile li mescin.

D'Atis et de Prophelias, Ms. de la Bibl. nat. n° 7494, fol. 75

verso, col. 4, v. 9.

que c'était une étoffe de soie fabriquée à Constantinople, où les Latins, en 1204, trouvèrent tant de samits et d'autres tissus précieux : « Chascun, dit le bon maréchal de Champagne, garni le chastel qui li fu renduz, de sa gent... et les autres genz qui furent espandu parmi la vile, gaaignierent assez; et fu si granz la gaainz, que nus ne vos en sauroit dire la fin d'or et d'argent, et de vasselement et de pierres precieuses, et de samiz et de draz de soie, et de robes vaires et grises et hermines, et toz les chiers avoirs qui onques furent trové en terre 1. »

Abondance es soieries trou vées à la prise de Constantinople, en 1204.

Une chose à remarquer, c'est que quand les historiens latins parlent de la prise d'une ville orientale, ils omettent voir des croisés au rarement de parler des soieries tombées au pouvoir du vainqueur. Pour n'en citer qu'un exemple, dans le sac d'Antioche, en 1098, édifice, mosquée, magasin, tout ayant été forcé, « l'or, dit Matthieu Paris, l'argent, les vêtements précieux, les pierreries, les vases d'un prix inestimable, les tapis, les pièces de soie, furent partagés par égales portions. Ceux qui auparavant mouraient de faim, et mendiaient dans l'armée, se trouvèrent dans l'opulence . »

Science tomb<del>ées</del> au pouac d'Antioche, en 1098,

<sup>1</sup> G. de Ville-Hardonin, Hist. de la conquête de Constantinople, ch. CXXXI et CXXXII. (Rec. des Hist. des Gaules, etc., tom. XVIII, pag. 462, C.)

Un autre chroniqueur rapporte qu'après le sac de Constantinople, chacun emporta chez lui en Occident, une part du butin. Voyez Ottonis de Sancto Blasio Chronicon, cap. XLIX. (Rer. Ital. Script., tom. VI, col. 906, B et C.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Bénédictin anglais copie ici Guillaume de Tyr, dont voici les paroles : « Sed tamen in auro, argento, gemmis, vasis preciosis, tapetibus et holosericis, tot et tante reperte sunt copie, ut qui prius mendicabat esuriens, nunc factus locupletior, omnibus affluenter abundaret. » Will. Tyr. arch. Hist. Lib. V, cap. xxiii. (Gesta Dei per Francos, pag. 712, lin. 3.)

Plus loin, le même écrivain termine ainsi le récit d'un combat dans lequel les croisés furent victorieux : « ... in castra hostium redeunt, ubi... reperiunt... tan-

Étymologie du mot samit proposée par M. Paulin Paris.

L'éditeur du meilleur texte de la relation de Geoffroi de Ville-Hardouin, aussi bien que de la chanson de geste dont nous venons de citer deux vers, traduit ainsi le second : « L'un de ces draps fut une soie de Samos, l'autre un paile ou drap de Constantinople, » et, après avoir remarqué que la soie de Samos est la plus belle de l'Orient, et que l'on en fait encore un grand commerce, il ajoute : « Je crois donc pouvoir aujourd'hui trouver dans le nom de cette île l'origine du fort drap de soie appelé samit. » A ce propos, Autre étymologie M. Paris rappelle une querelle qu'il eut, il y a treize ans, avec un de ses confrères à l'Académie des Inscriptions, querelle dans laquelle celui-ci critiqua vivement une explication du mot samit risquée dans les notes de li Romans de Berte aus grans piés 1 et du Romancero françois. « Samit, écrivait le premier, pag. 39, not. 1, de ce recueil d'anciennes chansons, fil tissu d'or et de soie. Samit me semble donc formé de setæ mixtus. » — Donc, répondait M. Guérard, le samit qui est du velours (hexametum dans la basse latinité, et sammet en allemand), serait, suivant M. Paulin Paris, un fil tissu d'or et de poil, seta; car seta ne signifie pas autre chose . » M. Paris répliqua en citant un article de du Cange qui lui donnait raison quant au sens qu'on attachait dans le moyen age au substantif seta , sans chercher à démontrer

précédemment proposée par le

Elle est combattue par M. Guérard.

tas Orientalium divitiarum copias, ut jam auri, argenti, gemmarum, holosericorum et preciosarum vestium, neque numerus esset neque mensura. » Lib. VI, cap. xxII. (Ibid., pag. 726, lin 44.)

M. Paris le dit, tom. II, pag. 248, not. 1, de la Chanson d'Antioche; mais je n'ai pu retrouver l'endroit.

Lettre de M. Benjamin Guérard à son frère, au sujet d'un article de la Quotidienne. Paris, imprimerie de H. Fournier, 1838, in-8°, pag. 11.

Lettre de M. B. Guérard... avec les observations de M. Paulin Paris. Paris, Techener, 1838, in-8°, pag. 23, 24.

que, si son contradicteur était fondé à attaquer l'étymologie de samit, il ne l'était nullement à dire que ce mot était l'équivalent de velours.

La chose existait-elle au xnº siècle? sans doute, nous l'avons vu par le manuscrit de Théodulf. Pour le mot, on le un autre nom au trouve déjà à cette époque; mais jusque dans le siècle suivant, il ne paraît pas qu'il ait signifié autre chose qu'une étoffe de laine ou de lin, velue ', et une couverture de lit, encore appelée aujourd'hui berlue dans l'argot du bas peuple :

Existence du velours sous хп° siècle et auparavant. Sens primitif des mots velus, velox, velous.

Duze liz i ad bons de quivre e de metal, Oreillers e velus e linçous de cendal 2. Travels of Charlemagne, pag. 47, v. 25.

Voyez le Glossaire de du Cange, au mot Villosa, tom. VI, pag. 833, col. 3.

A ces passages, qui prouvent l'usage des draps de lit en soie, on peut ajouter les suivants :

> Dedens son tref estoit Callos pensis, Ispelement a fait faire son lit... Cil qui le fist quatre coultes i mist, Linceus de soie et as flors de samis. La Chevalerie Ogier de Danemarche, tom. II, pag. 360, v. 8906.

Lanbert fist fere .j. lit par seignorie, La coute fu du cendal d'Aumarie; Et li drap furent de soie de Persie. Li covertor fu ovrés par mestrie; Tant par fu riche, n'est nus qui le vos die.

Le Roman d'Aubri le Bourguignon, Ms. de la Bibl. nat. nº 72272, Baluz. 375, fol. 444 verso, col. 4, v. 42. Voyez aussi l'édit. de Reims, 4849, in-8°, pag. 98.

« ... un grand prince que je sçay... faisoit coucher ses courtisanes ou dames dans des draps de taffetas noir bien tendus, toutes nues, afin que leur blancheur et delicatesse de chair parust bien mieux parmy ce noir, et donnast plus d'esbat. » Des Dames gallantes, deuxiesme discours, art. III. (OEuv. compl. de Brantôme, édit. du Panthéon littéraire, tom. II, pag 295, col. 2.)

Dans la X<sup>o</sup> journée du Décaméron, nouv. 1x, Boccace parle d'un superbe lit garni de matelas, tous de velours et de draps d'or, que Saladin aurait fait faire conformément à la coutume orientale. Chez nous, une pareille richesse semble

### 166 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Li lit sont fait mult ben en mi le tref; Un en i ot richement acesmé, Linceus de soie et velox de cendel.

> La Chevalerie Ogier de Danemarche, tonn. II, pag. 361, v. 8915.

Kiute i a bone et linciols chiers, Rices velous et orelliers.

Partonopeus de Blois, tom. [et, pag. 37, v. 4069.

Li keute fu rice et parée,
De soie estoit, d'oevre menue,
Par lius estoit d'or entissue;
Li linçoel furent de cendé.
Li eelos fu molt bien ouvré.

Li Sieges de Tebes, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 44 verso, col. 4, v. 24.

Tapis velus.

Plus tard, ce mot de velours ayant été affecté exclusivement à la désignation d'une certaine étoffe, que l'on nommait également veluel, velvet, veluyau et velours, peut-être par une allusion involontaire à la robe de l'ours, redevint ce qu'il était dans l'origine, un adjectif dont on se servit

avoir été réservée surtout pour les coutes, dans la confection desquelles on employait fréquemment le samit :

> Lors fist mettre devant .i. lit Une grant coute de samit.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. 430, fol. 58 verso, col. 4, v. 44.

Sus une couste riche et cointe, D'un frès samit vermeil porpointe, Fu en estant li chevaliers. 1bid., folio 59 recto, col. 2, v. 39.

Au reste, les couvertures de soie étaient déjà en usage dans l'antiquité, au moins du temps de Julien, qui ne voulut jamais s'en servir : « ... nocte dimidiata semper exsurgens, non e plumis vel stragulis sericis ambiguo fulgore nitentibus, sed ex tapete, et συσύρα... Mercurio supplicabat, » etc. Amm. Marcell., lib. XVI, cap v.

¹ Trois de ces formes paraissent, à peu de distance l'une de l'autre, dans un

pour indiquer une certaine espèce de tapis pour parquets et pour meubles 1.

Mais puisque le velours est aussi ancien, quel nom portait-il en latin ou en français antérieurement au xiv° siècle, époque à laquelle on voit apparaître, chez nous, le veluel, velvet et velluyau? Nous sommes fort embarrassé pour répondre à cette question. Les Allemands, qui ont dans leur langue sammet avec la signification de velours, et qui entendent toujours ainsi le samite de leurs anciens poèmes ¹, les

Noms du velours antérieurement au xiv<sup>e</sup> siècle.

compte de la cour de Bourgogne de 1424-25. Voyez la publication de M. de Laborde, II<sup>e</sup> partie, tom. I<sup>e</sup>, pag. 202.

Au reste, il faut remarquer que si l'on écrivait velours, on prononçait toujours velous, prononciation qui subsistait encore sous Louis XIII:

Je dis les cotillons qui plus en vogue estoient,
Et lesquels seulement les plus riches portoient,
Au lieu du taffetas dont à present chacune...
Orgueilleuse se sert, enrichy bravement
Alentour de six rangs de large passement;
Voir mais du damas, que j'avois en mon ame
Designé de garder pour l'habit de la dame,
Qui est contrainte avoir la cotte de velours,
Et d'autres de damas et de taftas dessous, etc.

Discours nouveau sur la mode. A Paris, M.DC.XIII., in-8°, pag. 47.

Je lis dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 3° série, tom. II, 6° livrais., Paris, 1851, pag. 533, que l'on a demandé aux élèves de première année l'étymologie de selours; mais je n'y trouve pas ce qu'ils ont répondu. Je le regrette.

<sup>1</sup>º On trouve un chapitre consacré aux tappis veluz, au folio 8 recto et verso de l'Inventaire des meubles... apportez de Pau à Nerac, par commandement du roy de Navarre, etc. (Novembre 1578.) Archives du département des Basses-Pyrénées, extrait de la liasse 375, n° 14. — « Plus neuf tapis velus, desquels les deux sont grands pour servir soubs les pieds, et les autres sept estoient pour servir à la table et bufet, » etc. Inventaire des meubles du roy quy sont dans le chasteau de Pau (1634), chappre. des tapis, art. 5; mêmes archives, extrait de la liasse 427, n° 9, fol. 9 recto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est probablement cela qui a déterminé M. Henschel à traduire par relours la mot samit du glossaire français de D. Carpentier, que le savant Bénédictin s'était contenté de rendre par étoffe de soie. Voyez Gloss. med. et inf. Latin., tom. VII, pag. 296, col. 2.

Russes qui appellent axamitt (axcamme) le velours de soie, comme les Polonais ' et les Bohémiens', ne balanceraient pas un seul instant; encore moins les Italiens, qui peuvent invoquer une variante de l'Histoire de Florence de Giovanni Villani, pour établir la même synonymie entre sciamito et velluto', comme si une différence dans les mots n'en indiquait pas une dans les choses, et qu'au temps de l'annaliste

Le véritable nom de l'individu en question était Petrus Aksamjt, comme on le voit dans des annales publiées par Bongars, puis par Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum, etc., tom. I., Vienne, mockeum, in-fol., pag. 885. Aksamjt est en effet le mot encore usité en bohémien pour dire du velours. Plást aksamjtu nowý, pallium ex exameto novum. (Starobylá skládánj.) — Planý aksamjt, subsericum. (Klatowský Colloquia.)

Aksamjt ou axamitt existe probablement, avec le même sens, dans tous les dialectes slaves; il faut en excepter cependant le serbe, où velours se dit kadiva, que l'on prononce aussi kadipa et kadifa, mot emprunté à la langue turque, qui elle-même s'était approprié l'arabe ille-même s'était approprié l'arabe ille-même

a Et ordinarono (i Fiorentini) che si celebrasse la festa (del duomo di San Giovanni) il di della sua natività con solenni oblationi, et che in quello si corresse uno palio di sciamito velluto vermiglio; et sempre per usanza et reverenza s'è fatto in quel giorno per li Fiorentini. Bistorio fiorentino, etc., lib. I, cap. Lx. (Antiquit. Ital. med. avi, tom. II, pag. 415, E, et pag. 416, A.)

Comme le fait observer Muratori, ce velluto paraît être ici une glose ajoutée par quelqu'un pour indiquer ce que c'était que le sciamito. « Ce qu'il y a de sûr, dit plus loin l'illustre savant, c'est que l'excellent manuscrit de Recanati dont j'ai fait usage pour donner une nouvelle édition de l'Histoire de Villani dans le tom. XIII du Rer. Italic. Scriptores, porte seulement un pallio di sciamito. » Quelle que soit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est certainement là le motif qui a déterminé M. d'Avezac à traduire par velours le mot samitis qui se trouve deux fois dans le récit du frère Benoît de Pologne, n° v1. Voyez Relation des Mongols ou Tartares, par le frère Jean du Plan de Carpin. Paris, 1838, in-4°, pag. 128, not. 2, et pag. 381.

Eneas Sylvius Piccolomini, parlant d'un Bohémien qui s'était emparé de quelques châteaux de Transylvanie, s'exprime ainsi : « Qui cum sericeam diploidem domino, cui serviebat, olim furatus esset, cognomento Azamit appellatus est, quod latine villosum sericum sonat. » Voyez Ad Nicol. V pont. summ. de Clade universal. Eccles. orthod., etc., Epist. CLXII, dans Æneæ Sylvii Piccolominei... Opera quæ extant omnia. Basilem, ex officina Henricpetrina (m. d. llxxi.), in-fol., pag. 713, A. Voyez encore pag. 391, B: Examites, Axamite y est nommé deux fols, dans le livre consacré à l'Europe, ch. x.

florentin sciamito n'eût point été aussi répandu que velluto, déjà usité au xme siècle. Pour nous, en présence des textes si nombreux où il est question de samit, nous devons nous montrer plus circonspect. Toutefois nous nous croyons obligé de représenter à M. Guérard que si, dans notre pays, le samit

Objections contre l'identité du samit et du velours.

l'excellence de ce manuscrit, on n'en lit pas moins dans le recueil qui vient d'être cité, uno palio di velluto vermiglio. Voyez col. 55, B.

Si Muratori a deviné juste, on peut croire qu'à une époque où le mot sciamito avait déjà perdu son sens primitif, quelqu'un tenta de l'expliquer par un autre mot indiquant un tissu de soie très-recherché; mais quelle preuve avons-nous de l'infaillibilité du glossateur?

L'usage, signalé par Villani, de proposer une pièce d'étoffe pour prix de course, d'où le mot pallio, encore usité en italien dans ce sens, n'était point particulier à Florence; à Vérone, c'était un drap vert, en laine ou en soie, Dante ne dit pas lequel:

Poi si rivolse, e parve di coloro

Che corrono a Verona I drappo verde

Per la campagna, e parve di costoro

Quegli che vince, e non colui che perde.

Dell' Inferno, cant. XV, al fine.

A Ferrare, c'était une étoffe rouge, du moins Arioste le donne à penser :

La spada al fianco, e in braccio avea lo scudo, E più legger correa per la foresta, Ch' al palio rosso il villan mezzo ignudo. Orlando furioso, cant. I, st. 44.

Le prix proposé était quelquesois une pièce de drap d'or (Hist. di G. Villani, lib. X, cap. LXXII, an. 1328; ap. Murat., tom. XIII, col. 649, D); d'autres sois aussi, il ne consistait qu'en une pièce de drap ou de toile de coton, comme au siège de Lucques, en 1330, où les Florentins fecerono correre tre pali. Le premier, destiné aux cavaliers, était une grenade sichée à une lance et rensermant vingtcinq slorins d'or neus; le second, une pièce de drap de couleur sanguine, pour les fantassins; le troisième, une pièce de bougran de coton (di bacarame bambagino), pour les filles de joie suivant l'armée. (Hist. di G. Vill., lib. VII, cap. clavi; ap. Murat., tom. XIII, col. 704, C.) Ces espèces de tournois avaient souvent lieu en guerre, aux portes d'une ville assiégée, et l'ennemi était invité à voir la sête et à y prendre part en toute sûreté. (Ib., lib. VII, cap. cxxxix, an. 1290, ap. Mur., col. 334, D; cap. clavi, col. 704, D.)

"« Et andato in una lettica coperta di velluto carmesino, » etc. Com. hist. et chron. sur les éphémér. int. DIURN. DI MESSER MAT. DI GIOVENAZZO, etc., pag. 6, \$. 33.

fut jamais du velours, ce ne put être qu'antérieurement au xiv siècle, époque où ces deux appellations se trouvent dans les inventaires, souvent réunies de façon à exclure toute idée que l'une puisse être synonyme de l'autre. D'un autre côté, nous ferons remarquer à ce savant qu'au xii siècle, au moins en Allemagne, le samit est cité en compagnie de la soie, de façon à donner l'idée que cette étoffe n'était pas nécessairement, exclusivement de cette matière, et pouvait être ainsi autre chose que le velours proprement dit, idée qui ressort déjà suffisamment de cette locution encore en

```
Di manige goltborten
Webe geworhten
Daz edele gesmide,
Pellil unde fide,
Cindel unde samit
Di scarlachen damit
Di mantele manicfalt, etc.
     Hartmanns Gedicht vom glouben, ed. Massmann, v. 2414 et
       suiv. (Bibl. der deutsch. Nationallit., tom. III, 100 partie,
      pag. 30, col. 1.)
Manchen tvren borten
Mochte man do schowen,
Die trugen die vrowen,
Wol mit golde genat,
Vii die pholeline wat,
Vff samit vnd vff side.
     Heinrichs von Veldecke Encide, v. 18769. (Myllers Samm-
       lung, tom. I'r, pag. 98, col. 2.)
```

Mais peut-être ne faut-il voir, dans cette association du mot de sois à ceux de cendal et de samit, qu'une rédondance permise aux poëtes.

Voyez les Comptes de l'argenterie, etc., pag. 48. On lit dans un inventaire de 1317, c'est-à-dire du même temps que le compte de Geoffroi de Fleuri : « Item .j. autre jupel de veluyaut, dont les fleurs de liz sont broudées à maces. — Item .j. jupel de samit à fleurs de liz broudées diaprées... — Item une cote de veluel à un parement pour coursier. » Inventaire des biens meubles de Louis Hutin. (Copie de la bibliothèque du château de Fontainebleau.) — « Item uns gantelez de plates couvers de veluel, et uns estivaus de plates, couvers de samit, » etc. Ibidem. — « Item .ij. jupiaus. l'un de veluyau et l'autre de samit, .iiij. livres parisis. » Ibidem.

usage: in sammet und seide einhergehen (se prélasser dans. le velours et dans la soie). En même temps, nous repousserons l'étymologie suggérée par M. Paris, qui aurait dû s'en tenir à celle qu'indique naturellement le passage d'Hugues Falcand dans lequel sont nommés l'amitum, le dimitum et le trimitum, en compagnie de l'heximitum, Si, comme le fait observer D. Carpentier, le second de ces substantifs est formé de δίς, deux fois, et de μίτος, fil mêlé à la trame, avec cette étymologie on a celle de trimitum, qui indique un tissu à trois fils de chaîne, ou à chaîne triple, et d'heximitum, qui signifie ainsi étoffe à fils sextuples. Mais il n'y avait pas même besoin de recourir à l'histoire de Sicile; il suffisait d'ouvrir le Glossaire de du Cange, au mot aurisamitum, sous exametum, et de lire les vingt lignes que ce savant consacre à l'examen des étymologies proposées pour le mot en question.

Je ne m'arrêterai point à ces désignations d'amitum, de dimitum, de trimitum, qui ne paraissent pas avoir eu grand cours en Occident, bien que la seconde soit restée dans l'italien dimito et dans l'anglais dimity, et qui sûrement n'ont jamais passé dans notre langue, quoique l'on retrouve timit dans une traduction allemande de l'un des romans de notre cycle breton ; je ferai seulement remarquer que les Espagnols avaient également dimite, que l'on chercherait vainement dans le grand dictionnaire de la langue castillane, dit des Autorités. Ruy Gonzalez de Clavijo, dans la relation du-

Véritable étymologie du

Amitum, dimitum, trimitum, etc.

<sup>&#</sup>x27; Ed. in-4', tom. III, pag. 424, col. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je veux parler du *Wigalois* (Gui le Gallois), traduit par Wirnt von Gravenberch, vers 1212. Voyez v. 2223 et 3908.

quel nous l'avons rencontré, nous dit que le vêtement attribué à Jésus-Christ et conservé à Constantinople en 4403, était doublé de dimite rouge, que es, ajoute-t-il, como cendal<sup>1</sup>: cette glose, à laquelle M. Mérimée en a ajouté une autre moins heureuse que sa traduction de cette partie de la relation<sup>1</sup>, suffit à prouver qu'en Espagne comme ailleurs, le dimite n'était point une étoffe courante. Je me hâte de retourner au samit.

Samit de Palerme. Il n'en venait pas seulement d'Orient; au xu<sup>e</sup> siècle, Palerme, que nous verrons plus tard faire concurrence à l'Asie et à l'Afrique pour le cendal, envoyait également chez nous du samit :

> Bel home ot en Sanson, quant il fu bien vestus. Ses mantiaus fu hermins, de deseure volsus D'un samit de Palerne vermeil ou vermenus. Li Romans d'Alixandre, pag. 48, v. 36.

La fabrication du samit et des soieries en général s'étant promptement étendue, comme nous l'avons vu plus haut, de cette île dans l'Italie continentale, Lucques devint fameuse par ses manufactures; il en sortait des samits, avec lesquels on garnissait les meubles de la chambre de nos rois, et dont on faisait surtout des vêtements et des ornements d'église : « Item, lisons-nous dans un ancien compte, une aultre chapelle¹ blanche de samit de Lucques semée de lettres d'or,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vida y hazañas del gran Tamorlan, etc., à la suite de la Crónica de Don Pedro Niño, édit. de D. Eugenio de Llaguno Amirola, pag. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Constantinople en 1403, dans la Revue générale de l'architecture, etc., publiée par M. César Daly, tom. II, pag. 171 et 172.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le sens exact de ce mot nous est donné par cet extrait du testament de Charles comte de Valois, daté de Villers-Coteret, 17 septembre 1325 (*Arch. nat.*, J. 164, n° 54): « Item, je laisse audit Philippe, mon ainné filz, ma chapele à fleurs

fourrée de samit vermeil et semée d'aubesours 1. » Dans le testament du cardinal Anglic Grimoard, qui est de 1388. c'est une chapelle de samit noir de Lucques, léguée au collége de Saint-Ruf', que ce prélat avait fondé à Montpellier.

Les samits destinés à l'Église, lui étaient généralement donnés par des fidèles, qui, à l'offrande, faisaient ainsi éclater leur libéralité. Au xº siècle, quand Othon, roi des Romains,

Dons de samits aux églises.

Enz l'iglise de Saint-Oain... Fist al maistre autel messe dire, Set unces d'or e un samit, Que riens soz ciel meillor ne vit, Offri od grant devotion. Benoît, Chronique des ducs de Normandie, tom. II, pag. 437,

S'il est permis de douter que la pièce d'étoffe donnée par Othon fût réellement du samit, il est établi par ce passage l'autel des offranet par mille autres que, déjà à cette époque, c'était l'habitude de placer sur l'autel des offrandes de pièces de soie. En 663, quand l'empereur Constant vint à Rome, il

Contame de placer sur des de pièces de

de lys d'or, c'est à savoir : dras d'ostel, dossel, trois chappes de cuer, tunique, dalmatique, trois aubes parées tout d'une suiance, trois rochés, trois seurçaintes, deux bacins d'argent, un missel, un grael et un encensier d'argent douré, un ourcel d'argent douré à yeaue benoite, deus chandeliers d'argent pour servir la chapele, et une touaille parée qui est de mes armes et des armes ma chiere compaigne l'empereriz, une croiz d'argent dourée et deus buretes d'argent dourées. »

Le Compte de l'execution du testament... de feue... la royne Jehanne de Evreux, jadis royne de France et de Navarre (1372), tom. XIX, pag. 154, de la Collection des meilleures dissertations, etc., de M. Leber.

Dans un compte antérieur de trente ans, publié dans le même volume, on trouve : « Une piece de samit tenant six aulnes, pour couvrir les cariaux du roy de sa chambre et des nappes. » Voyez pag. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vitæ paparum Avenionensium, auct. Steph. Baluzio. Parisiis, apud Franciscum Muguet, mockett, in-4°, tom. II, col. 1036.

offrit sur l'autel de Saint-Pierre une pièce de drap d'or, pallium aurotextile, comme dit Anastase le Bibliothécaire, qui rapporte le fait. Au 1x° siècle, saint Guillaume, au moment de faire profession dans le monastère de Gellone, déposait sur l'autel des habits de soie, avec des étoffes tissues d'or et des pièces d'étoffes ou des tapis d'outre-mer °. L'auteur de l'Histoire des évêques d'Auxerre nous apprend que, vers l'an 923, l'un de ces pontifes offrit de cette manière deux excellents poèles, pallia optima, à l'église d'un monastère °, et les chroniqueurs du Mont-Cassin enregistrent nombre de dons de cette nature °. Vers la fin du xr° siècle, Adèle, fille de Guillaume le Bâtard et

De Vit. Roman. Pontif., nº LXXVE. S. Vitalian., A. C. 655. (Rev. Ital. Script., tom. III, pag. 141, col. 1, B.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Oblatis muneribus tam sanctis tamque preciosis... vestibus serieis cum stolis aurotextis et palliis transmarinis, positisque omnibus reverenter super altare sancti Salvatoris, ipse solo prosternitur, » etc. Vita S. Willelmi ducis et monachi Gellonensis, circa an. Doco xii. (Acia sanct. ord. S. Besod., sic. 17, pars prima, pag. 82.)

<sup>\*</sup> Hist. episc. Autiss., cap. xxxv. De Gualdrico. (Nov. Bibl. manuscript. libr. Tom. I, pag. 444.)

<sup>. 4 «</sup> Prima igitur vice, quando idem abbas Regium perrexit ad eos, donavit ei dux (Robertus Guiscardus) sexcentos bizantios et quinque pallia... Alia vice pallia, et unum magnum, et gemmas... Quando prima vice venit huc, et ivit in Campaniam, posuit in capitulo duodecim libras auri, et centum bizanteos, et super altare sancti Benedicti trecentos shcifatos et tria pallia... Item secunda vice, quando perrexit super civitatem Tiburtinam, posuit in capitulo duodecim libras auri, super altare yero centum shcifatos et unum pallium... Uxor præterea ipaius (Sicelgaita), quando ægrotavit, misit beato Benedicto quadraginta et quinque libras argenti et pallium unum, » etc. Chron. S. monast. Casin., lib. III, cap. Lviii. (Rec. Ital. Script., tom. IV, pag. 470, col. 2, D, et seq.)

Un autre moine du Mont-Cassin, Aimé, rend le même témoignage de la libéralité de Robert Guiscard et de son épouse, qui étaient fort attachés à l'abbé Didier : « Quant il venoit, dit-il, li donnoient diverses coses, et à l'onar de l'Eglize li donnoient divers pailles, » etc. L'Ystoire de li Normant, liv. VIII, ch. xxxv; édit. de M. Champollion, pag. 250. Voyez encore auparavant, ch. IV, XXI et XXII; pag. 234, 248, 249.

femme d'Étienne Henri, comte de Champagne, offrait sur l'autel d'un monastère, dont saint Aile avait été abbé, une pièce d'étoffe d'un grand prix, pallium condigni pretii, que l'on exposait encore longtemps après dans l'église les jours de grandes fêtes <sup>1</sup>. En 1137, Floride, femme de l'empereur Lothaire, après avoir entendu la messe dans l'église de Saint-Barthélemi de Bénévent, offrit sur l'autel du saint une pièce de soie et une livre, sans doute d'or <sup>2</sup>. De même, chez nous, à la fin du même siècle, Philippe Auguste plaçait pieusement sur l'autel de l'abbaye de Saint-Denis une pièce de soie précieuse, en gage d'amour et de dévotion <sup>3</sup>.

Pour peu que l'on parcoure nos chansons de geste, nos anciens romans, on trouvera à chaque pas des traces de cet usage :

Traces
de cet usage dans
nos anciens
romans, dans nos
chansons de
geste.

En l'eglise trestuit ensemble
Entrent por oïr le servise.

Molt ot belle gent en l'eglise,
Et molt i fu l'offrande grans.
Li rois offri .xxx. besans,
Et la royne d'un sien coffre
Fist traire .j. pourpre que elle offre.

Roman de Percesel, Ma. suppl. fr. n° 430, fol. 57 verso,
col. 2, v. 49.

<sup>&#</sup>x27;Mirac. S. Agili, abb. Resbacens. primi, lib. I, nº 49. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. II, pag. 331.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Falconis Beneventani Chronic., apud Murator. (Rev. Ital. Script., tom. V, pag. 133, col. 1, A).

C'était peut-être de la même manière qu'Emma, femme de notre roi Lothaire, et fille d'un roi d'Italie du même nom, avait offert un drap d'or et deux chapes qu'on vit longtemps dans l'abbaye de Saint-Thierry de Reims. Voyez les Trésors des églises de cette ville, par M. Tarbé, pag. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rigord. de Gestis Philippi Augusti, etc. (Rec. des hist. des Gaules, tom. XVII, pag. 43, A, et pag. 50, E.)

Au matin lievent cil provoire ordené, La messe chantent par les maistres autés. Begues ofri un vert paile roé, Et la roïne ofri un autretel.

Li Romans de Garin le Loherain, tom. II, pag. 28.

Le Bourgoins velt aler à Sains-Denis...

Donner i veut deus de ses pailles bis <sup>4</sup>, etc.

Le Roman d'Aubery le Bourgoing, Reims, 4849, in-8\*,

pag. 140. Voyez encore pag. 138.

Au grant mostier s'an est Bernier alés, I paile offri desor le maistre autel; Juliiens a as ymaige ouvret.

Li Romans de Raoul de Cambrai, coupl. COCXXX, pag. 320.

Son paveillon a fait tendre Auberis,
Li draps en fu d'un vermel paile bis,
Et el pomel estoit l'aygle d'or mis,
Et li paisson pointuré et assix...
N'a el mont beste, ce conts li escrips,
Qui n'i soit pointe par amors ou envis;
Néiz serpant i sont escript ausix.
Ms. de la Bibl. nat. n° 7227², fol. 223 recto, col. 2, v. 28.

Le mot bis, dans le second de ces vers, est, à n'en pas douter, l'adverbe latin bis, employé dans le même sens que dans un hexamètre que nous avons rapporté plus haut, pag. 61.

Néanmoins le sens le plus ordinaire de notre ancien adjectif bis, comme du mot italien bigio, est gris. On le voit par ces vers de Dante comparés à un passage d'un poème français plus ancien :

Quando li regi antichi venner meno
Tutti fuor ch' un renduto in panni bigi ,
Trovàmi stretto nelle mani il freno
Del governo del regno, etc.

Del Purgatorio, cant. XX, st. xvm.

Gris dras d'un frere ad pris pur estre mielz celez.

Leben des h. Thomas von Canterbury, Altfranzösisch, herausgegeben von Immanuel Bekker. Berlin, 4838, in-8°, pag. 33, v. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un autre passage du même roman, que nous tirons d'un manuscrit, montre clairement qu'il ne faut pas toujours traduire bis par noir, gris, brun, comme l'ont fait tous les lexicographes jusqu'à M. Henschel (Gloss. med. et inf. Latin., tom. VII, pag. 63, col. 3):

Desus la rive s'estut li rois des Frans,
Et s'oï messe à Saint-Malme le grant...
Kalles i offre un paile à or luisant
Et trente mars à or fin et argent.

La Chevalerie Ogier de Danemarche, tom. II, pag. 367,

Al grant mostier Saint-Gile font la mese chanter. Li dus Raimont offert .iiij, pailes roez.

Li Romans de Parise la duchesse, pag. 40.

Messe lor chante li eveskes Morant;

Lai ot offert maint chier paile et jant.

Extraits du Roman de Gérard de Vienne, v. 3803. (Der Roman von Fierabras, pag. 2, col. 1.)

Dinas li preuz, qui molt fu ber,
Li aporta .j. garnement
Qui bien valoit .c. mars d'argent,
.I. riche paile fait d'orfrois...
Et la roine Yseut l'a pris
Et par buen cuer sor l'autel mis.
Une chasuble en fu faite<sup>1</sup>,
Qui jà du tresor n'ert hors traite
Se as grans festes anués non.

Le Roman de Tristan, tom. I\*, pag. 443, v. 2949.

A le messe des espousailes N'ot pas ofrande de meailles; Mars d'or osfrent et pailes blans,

¹ Telle était, en effet, la destination la plus ordinaire de ces présents d'étoffes. Nous avons déjà vu, pag. 137, not. 5, Louis le Débonnaire ordonner que les vêtements et les épices offerts au tombeau de saint Martin resteraient à l'église, tandis que les autres offrandes devaient revenir en partie aux moines du lieu; plus tard, un cardinal fondant une église, prenait des dispositions presque semblables : « Sacrista... habebit oblationes omnes, exceptis pannis aureis et sericis; sed fiet compositio cum rectore parrochiali in cujus parrochia dicta ecclesia existit. » Testam. Petri de Judicia, card., an. 1376. ( Vitæ paparum Asenionensium, tom. II, col. 782.)

Et li plus povre osfrent besans;
Et quant vint endroit le secroi,
A orison jurent li roi
Et Gaudins et lor trois oissors,
Sor dras de soie de colors,
Si conme costume est et us:
Trois chiers palies tint-on desus¹.
A le pais prendre sont levé,
Et li palie furent gardé
Dès ci que après le servise,
Dont furent doné à l'eglise.

Partenopeus de Blois, tom. II, pag. 497, v. 10799.

Fréquentes mentions d'offrandes de riches étoffes aux églises. Indépendamment de ces largesses de soieries et autres tis-

¹ Voyez, sur l'antique usage d'étendre un poêle sur la tête des époux pendant la célébration de leur mariage, le savant traité de D. Martene, De antiquis Ecclesiæ Ritibus, lib. I, pars secunda, cap. IX, art. III, n° IV, pag. 608, 669.

En lisant les détails que nous avons donnés plus haut sur la coutume où étaient autrefois les hommes et les femmes de faire des offrandes sur les autels, on est tenté de s'élever contre l'autorité du laborieux Bénédictin. En effet, que trouvet-on dans son ouvrage? que l'accès de l'autel était interdit aux femmes (liv. Ier, ch. III, art. IX, no IX; tom. Ist, pag. 336-338), et que, parmi les laïques, les seuls empereurs y apportaient directement leurs offrandes (liv. Iet, ch. Iv, art. vt, no vm; tom. Ier, pag. 380, 381): or, il est certain que ces dispositions de l'ancien rituel romain ne furent jamais rigoureusement observées, surtout chez nous. Une dernière preuve que j'en puis donner, c'est l'habitude où étaient nos ancêtres de faire des offrandes aux tombeaux des saints. Nous avons parlé plus haut, pag. 137, not. 5, de celles qui avaient lieu sur les sépulcres de saint Cybar et de saint Martin; nous pouvons ajouter que celui de saint Germain d'Auxerre n'était pas moins bien traité, et, parmi les présents les plus notables qui lui furent adressés, nous citerons les vases et les étoffes précieuses qu'il reçut de la reine Ingonde, femme de Clotaire, s'il faut en croire saint Heric, qui rapporte le fait. (Mirac. S. German. cp. Auties., lib. I, cap. xxvi; ap. Bolland., Acta sanctorum Julii, tom. VII, pag. 263, col. 2. Cf. Lebeuf, Mom. concern. Chist. occles. et civ. d'Auxerre, etc. Paris, MDCCXLIII, in-4°, tom. Iet, pag. 73, en note.) Maintenant il faut se rappeler que ces tombeaux étaient presque toujours surmontés ou du moins accompagnés d'un autel. Voyez De antiquis Ecclesiæ Ritibus, liv. Iet, ch. III , art. vi, nº viii , tom. Ie, pag. 303; et Traité historique de la liturgie sacrée... par Bocquillot. A Paris, chez Anisson, M. DCCI., in-8°, liv. I'r, ch. III, pag. 55.

sus précieux, qui avaient lieu de la manière que j'ai indiquée plus haut, les écrivains du moyen âge parlent sans cesse de présents faits aux églises, dont certaines devaient posséder, en ce genre, des richesses immenses. On a déjà pu voir, par les emprunts que nous avons faits à Anastase le Bibliothécaire, ce qu'étaient celles de Rome; dans le reste du monde chrétien, c'était à qui offrirait des étoffes au saint de son choix. J'ouvre au hasard les premiers volumes des collections auxquelles j'ai déjà puisé, et j'y trouve, à chaque page, des mentions de splendides vêtements saccerdotaux, de poêles tissus d'or et d'étoffes de soie 1, et même de costumes civils faits de cette matière et appropriés ensuite aux besoins du culte, comme les manteaux dont parlent deux chroniques islandaises 2, et sans doute les

Hafnise, 1829, in-8°, pag. 32.) - « Eidem (Thoreri Steigensi rex Haraldus)

a ... ecclesias ipsius monasterii (S. Eugendi) munivit pretiosissimis indumentis... pannis sericis. » Vita S. Claudii, ep. Vesont. [Ann. Ch. Dc. xcvin.], nº 10. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. II, pag. 1068.) - « In ecclesia sancti Salvatoris sanctique Richarii (Centulensis)... pallia auro texta, stolas auro paratas cum fanonibus, casulas multiplices, albas sericas, cappas de pallio, pallia, tapetia, » etc. Vita S. Angilberti abb. [Ann. Ch. DCCC. xrv.], auct. Anschero. (Ib., smc. Iv, pars prima, pag. 127.) - Ad ornatum ecclesis B. Stephani unum dedit pallium optimum. » Hist. ep. Antissiod., cap. LVII. (Nov. Bibl. manuscript. libr. Tom. I, pag. 469.) --- « Ad ornatum ecclesis pannum unum sericum valde bonum et magnum, et duo minora, pretiosa tamen, contulit ad ornatum altaris, » etc. (1b., cap. LIX. 16., pag. 488.) - « Insignia pontificalia multa ibi composuit, ornamenta alia plurima, scilicet calices argenteos, capas sericas, etc. Vita B. Geraldi, archiep. Bracar. Ann. Ch. M. CX. Cap. v. (Steph. Balusii Miscellan. Lib. III, ed. in-8°, pag. 182.) — « Hic etiam venerabilis pastor... dedit ecclesis B. Petri Eboraci xxxij capas sericas preciosas pro choro, quorum una medietas erat indi coloris, altera vero rubei, » etc. Actus pont. Eborac., aut. Th. Stubbs. (Hist. Angl. Script. X, tom. II, col. 1725, lin. 12. De Waltero Gray, qui ob. A. D. M. oc. Lv.) <sup>2</sup> « Funus Hallfredi (Difficili-poetæ) repertum... est. Ex annulo calix confectus est, ex amiculo bombycino stragula altaris, e galea lychnuchi. » Hist. Olasi Tryggvii filii, pars extr., cap. cclxiv. (Scripta historica Islandorum, etc., vol. III,

vêtements qu'Éthelbert I<sup>er</sup>, roi de Kent, donna, en 605, par une charte, à l'abbaye de Saint-Augustin de Canterbury, après les avoir reçus du pape saint Grégoire le Grand, qui avait enrichi le même monastère de reliques et de divers ornements ecclésiastiques <sup>1</sup>.

Présents
de soieries faits
par Carloman,
Charlemagne et
un marchand
frison, à l'église
de Saint-Hubert
et au monastère
de Saint-Gower.

On lit dans la vie de saint Hubert que Carloman, fils et successeur de Pépin, orna de présents magnifiques l'église où reposait le corps de ce saint; et que parmi ces présents il y avait des étoffes précieuses de fabrique étrangère . L'auteur de la vie de saint Gower, qui écrivait vers 850, rapporte que Charlemagne étant passé sur le Rhin près du monastère du saint confesseur, sans vouloir s'y arrêter, quelques instances que lui fit l'abbé, faillit recevoir le châtiment de son refus; mais qu'ayant reconnu sa faute, il envoya, pour rentrer en grâce avec le saint, vingt livres d'ar-

pallium suum dedit, ex purpura Phœnicea, albis pellibus subsutum... Testatus est [Thorgils Snorrii filius,] se vidisse linteum velando altari ex hoc pallio concinnatum, s etc. Historia Haraldi Severi, cap. xx. (Script. hist. Island., vol. VI, Hafniæ, 1835, in-8°, pag. 175.)

Un autre historien islandais parle de coussins de soie, dont l'enveloppe avait été transformée en une chape de chantre : « Is (pulvinus) episcopo datus est; erat nova bombyce coccinea circumdatus, et in suo genere præstantissimus... ex pannis bombycinis, quibus pulvini obducti erant, saga præcentoria in usum ejusdem cathedræ (Skatholtensis) facta. » Historia Haraldi Gillii et Magni Cœci, cap. xvi. (Script. hist. Island., vol. VII, Hafnis, 1836, pag. 194.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « Armigaisia oloserica, camisiam ornatam quod michi de domino papa Gregorio directum fuerat. Que omnia supradicto monasterio gratanter optuli. Quod etiam... Augustinus sanctorum apostolorum ac martyrum reliquiis, variisque ecclesiasticis ornamentis ab apostolica sede sibi transmissis, copiose ditavit, s etc. Cart. Ethelb., ap. Guill. Thorne, De Rebus gestis abbatum S. Aug. Cant., c. 1, § 9. (Hist. Angl. Script. X, tom. II, col. 1762, lin. 57.) Cf. cap. xxxxx, § 9 (ibid., col. 2124, lin. 29), ubi legitur armiliasia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vita S. Huberti, cap. xx. (De probatis sanctorum Vitis, ed. Laurent. Surio, 3 Nov., pag. 19.)

gent et deux pièces de soie <sup>1</sup>. De même, un marchand frison, échappé au danger qu'il avait couru pour être passé devant le monastère sans y entrer, s'empressa de témoigner sa reconnaissance à saint Gower par le don d'un habit de soie <sup>2</sup>.

Plus tard, le monastère de Saint-Emmeram de Ratisbonne recevait de l'empereur Arnould des présents d'étoffes (pallia) de couleurs différentes, dont l'une, d'une seule pièce, n'avait pas moins de trente coudées de longueur ; et celui de Croyland, qui devait déjà à Witlaf, roi de Mercie, le don du manteau écarlate qu'il portait à son couronnement, était l'objet d'une libéralité semblable de la part du roi Harold , et voyait ainsi son trésor s'accroître de deux vêtements pré-

Présents d'étoffes faits à divers monustères d'Allemagne, d'Angleterre, de France, par des souverains et par un particulier.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fit. S. Goar. presb., auct. Wandelbert., diac. et mon. Prum., сар. vm. (Ib., Jul. 6, pag. 111.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ib., cap. xrv. (Ib., pag. 113.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> De B. Tutone Ratisponensi, etc. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. v, pag. 109, nº 6.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il paraît, au reste, que telle était la coutume des rois saxons. Un ancien historien de l'abbaye de Glastonbury, parlant d'Edgar, qui vivait en 956-978, nous dit : « Vestem etiam regalem, in qua fuerat coronatus, pretiosissimam contulit (Edgarus), ut altaris cederet ornamento. » Gul. Malmesb., de Antiquit. Glaston. eccles., ap. Th. Gale, Hist. Britan., Saxonic., Anglo-Dan. Script. XV, tom. III, pag. 322.

Ailleurs, nous voyons le même prince donner son manteau à l'église d'Ely, où il est transformé en chape : « Idem rex clamidem suam de insigni purpura ad modum loricæ auro undique contextum illuc contulit, de qua infula facta est. » Histor. El. eccl., ap. Dugdale, Monast. Anglic., nov. ed., tom. I, pag. 474, col. 1. C'est ce même roi dont la fille, sainte Eadgith, aimait les habits tissus ou brodés d'or. Voyez l'anecdote rapportée par Guillaume de Malmesbury, De Gest. reg. Angl., liv. II, ch. xiii; éd. de m.dci., pag. 90, lig. 23.

Les anciens ducs d'Aquitaine étaient pareillement tenus d'offrir leur manteau à l'autel de l'église où ils avaient été sacrés : « Post consummationem misse redeat iterum dux ad altare, et offerat ibi clamydem, » etc. Ad benedicendum ducem Aquitaniæ. Ex ms. codice S. Stephani Lemovicensis. (De antiquis Ecclesiæ Ritibus, tom. III, lib. II, cap. x1, ordo 1, pag. 228.)

' « Offero etiam secretario dicti monasterii... chlamydem coccineam, qua indutus eram in coronatione mea, ad capam sive casulam faciendam, et... velum meum aureum, quo insuitur excidium Trojæ, in meo anniversario... in parietibus suspendendum. » Charta Witlaf. Mercior. regis pro monast. Croyland., in Ingulphi Histor. (Rer. Anglie. Script. post Bed. pracip., ed. m. ncz., pag. 856, lin. 85.)

« Ipse (Haroldus) dedit monasterio nostro chlamydem coronationis suse de serico, aureisque floribus intextam, quam postea secretarius commutavit in cappam. » Ingulph. Hist. (1b., pag. 905, lin. 16.)

Le sujet représenté sur le voile donné par Witlaf, était l'un de ceux qu'affectionnaient le plus nos ancêtres; on le voyait sur les voiles d'un navire décrit par un trouvère :

Li single furent de soie à or batus,
Portrais i est et Castor et Polus,
Lor suer Elaine et rois Menelaus;
De Troie i est li cembiaus et li hus,
Comment Ector fu mors et confundus,
Et Achilles et li rois Patroclus
Et Antenor et li ber Troilus,
Comment de Troie fu li murs abatus,
La cités arse et Ylions fondus...
Et li chevals ens saciés par les murs,
U li Grieu erent, ki bouterent les fus
En la cité, dont il erent confus.

Roman d'Anséis de Carthage, Ms. de la Bibl nat. nº 7191,
fol. 14 recto, col. 2, v. 6.

Plus loin, c'est un riche tapis sur lequel l'ouvrier avait retracé en partie les mêmes scènes :

Droit en mi l'aire de la sale pavée
Ont estendu une grant kieute ovrée
D'un inde paile, d'or fu eskiequerée;
D'un blanc diaspre estoit entor bordée.
Sor le blane fu de vermel porfilée
Toute l'estore com Troie fu gastée.

1bid., fol. 54 recto, col. 4, v. 4.

Dans un autre Ms., il est vrai, ces vers sont un peu différents :

Dreit emer la salle pavée
Ont estenda une coltre stelée;
Molt ricement estoit entorno ovrée,
D'un pallio estoit environée,
E sor le blancho le vermel porfillé,
E tuite l'estorie como Troie fu trové.
Ms. de la Bibl. nat. n° 7618, fol. 93 verso, col. 4, v. 27.

de saint Denis et de ses compagnons, sous le règne de Henri I<sup>er</sup>, vers l'an 1050, ce prince, qui assistait à l'ouverture, ne se retira qu'après avoir donné en présent un poêle d'un grand prix <sup>1</sup>. Ailleurs, un certain Guillaume Pantol faisait preuve d'une générosité princière en donnant à l'abbaye de Saint-Évroult quatre pièces des plus précieuses étoffes de soie brochées d'or, qu'il eût rapportées de la Pouille. On en fit quatre chapes de chantres, qui était encore en usage du temps d'Orderic Vital <sup>2</sup>.

En communication constante avec la Grèce, la Pouille et la Sicile devaient être plus abondamment fournies de soieries que les autres contrées de l'Europe, dont les églises reçurent plus d'une fois des tissus précieux des souverains de ces pays. Deux d'entre eux, qui se souvenaient sans doute de leur origine presque française, couronnèrent la magnifique réception qu'il firent à Hildebert, évêque du Mans, en lui donnant, pour son église de Saint-Julien, entre autres présents d'une grande valeur, cinq pièces d'étoffes précieuses.

Présents de soieries par des princes italiens à la cathédrale du Mans.

Enfin il n'y avait pas jusqu'à la guerre qui ne fût pour les églises une source de richesses en ce genre. Au dire d'un vieil historien anglais, Charlemagne ayant, en 795, subjugué les Huns, leur prit quinze chariots pleins d'or, d'argent et de soieries, que ce prince ordonna de distribuer aux églises et

La guerre, source de richesses en ce genre 
pour les églises; 
soieries prises 
sur les Huns, aux 
sacs d'Antioche 
et de Mayorque, 
distribuées en 
tout ou en partie 
aux églises.

Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denys en France, par Dom Michel Felibien, pièces justificatives, pag. claix.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ord. Vital. Hist, eccl. Lib. V; ed. August. Le Prevost, tom. II, pag. 433.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Act. pontif. Cenom. in urbe degent., cap. xxxv. (Vetera Analecta, etc., ed.-in-fol., pag. 315, col. 1.)

aux pauvres <sup>1</sup>. En 1098, la ville d'Antioche ayant été prise par les croisés, tout ce qu'on y trouva de belle pourpre, de soie précieuse et d'ornements, fut distrait du butin et transformé en chasubles, en dalmatiques et en chapes, à l'usage des églises. Plus tard, en 1114, les Pisans ayant détruit la ville de Cassaro et mis à sac toute l'île de Mayorque, partagèrent entre eux l'immense butin qu'ils avaient fait dans cette circonstance; mais ils commencèrent par prélever la part de l'église de Pise, qui reçut ainsi des présents très-considérables en étoffes de soie et en vêtements, en outre des insignes royaux du souverain maure, dans le trésor duquel on trouva des richesses inestimables, nommément en soieries 3. Enfin, dans l'une des dernières années de ce siècle, Richard Cœurde-Lion, ayant battu et pris Isaac, roi de Chypre, s'empara de ses trésors, où il trouva en abondance de l'or, de la soie et des pierres précieuses. Il abandonna l'argent et les vivres à son armée; mais, moins généreux envers l'Église, il se borna à lui donner l'étendard du vaincu '.

Grand nombre des présents de soieries faits aux églises. Si je voulais faire entrer ici tout ce que j'ai recueilli de passages relatifs à des présents de soieries aux églises, ces détails rempliraient à eux seuls un volume entier. Sans donc

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Simeon. Dunelm. de Gest. reg. Angl., sub. an. 795. (Hist. Anglic. Script. X, tom. I, col. 113, lin. 35.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Albert. Aquens. Hist. Hierosol., lib. V, cap. I. (Gesta Dei per Francos, pag. 260, lin. 10.) — Will. Tyr. archiep. Hist. Lib. VI, cap. xxmi. (Ib., pag. 727, lin. 49.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gesta triumphalia per Pisanos facta, apud Murat., Rer. Ital. Script., tom. VI, col. 104, D et E.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chronicon Ricardi Divisiensis de Rebus gestis Ricardi primi... cur. Josepho Stevenson. Londini: sumptibus Societatis, m. Docc. xxxviii., in-8°, pag. 49, A. D. 1191. Voyez encore ci-dessus, pag. 139, not. 3.

revenir aux rois saxons¹, sans m'arrêter aux libéralités en ce genre de Henri III, roi d'Angleterre, et de sa femme ², à celles de Matthieu Paris lui-même ³ qui nous a conservé le détail des présents faits par le couple royal, tant au monastère de Saint-Alban qu'aux églises de France; ni à l'offrande du dauphin Humbert II à une église d'Italie ¹; ni aux quatre draps d'or qu'Isabeau de Bavière donna à la trésorerie de Notre-Dame, lors de son entrée à Paris ¹; ni au baldaquin brodé d'or, du prix de vingt saluts, qu'un duc de Bourgogne faisait donner par son aumônier à la grande église de Liere, à son entrée dans cette ville ¹; sans faire autre chose que de renvoyer à l'Histoire de Charles VI par Juvénal des Ursins et au Ceremonial françois, pour les draps d'or et les ornements donnés à l'église de Saint-Denis par les exécuteurs testamentaires du roi d'Angleterre Henri V et de Charles VI,

<sup>&#</sup>x27;Après avoir rapporté la lettre de Cnute dont nous avons parlé, pag. 62, not. 4, Ingulph dit que ce roi, à son retour de Rome, donna à l'abbé Brichtmer un ornement complet de soie, avec des aigles d'or brochés. Voyez le recueil de Th. Gale, Rer. Anglic. Script. vet. Tom. I, pag. 61, lig. 7, etc.

<sup>\*</sup> Matth. Paris. Hist. maj., suh an. 1244 (ed. Lond. 1640, pag. 653, lin. 11); sub an. 1251 (ibid., pag. 818, lin. 17, et pag. 826, lin. 17); sub an. 1255 (ib., pag. 903, lin. 17; pag. 910, lin. 44); sub an. 1256 (ib., pag. 931, lin. 8); sub an. 1257 (ib., pag. 956, lin. 37), etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Excerpt. ex libel. de Annulis et Gemmis et Pallis, que sunt de thesauro Sanct-Albanens. eccles., ad calc. Adversar., not, et emend, in Hist. Matth. Paris., ult. fol. vers. sig. Xxxx.

<sup>4 «</sup> Item, pro panno de auro donato per nos ecclesies sancti Nicolai de Baro... Unc. I. » Extr. computi Joannis de Poncisco... ab ann. 1333 usque ad ann. 1336, etc. (Histoire de Dauphiné, etc., par Bourchenu de Valhonnais, tom. II, pag. 276.)

<sup>\*</sup> Chroniques de sire Jean Froissart, an. 1389, liv. IV, ch. 1er. (Édit. du Panthéon littéraire, tom. III, pag. 6, col. 1.)

<sup>•</sup> Les Ducs de Bourgogne, par M. de Laborde, 2º partie, tom. Iºr, pag. 292, nº 1032. (Compte de 1432-33.)

morts la même année<sup>1</sup>, et pour « un moult riche drap d'or, qui fut prisé cinq cens escus d'or, et mis devant l'image Nostre-Dame dudit lieu (de Bayonne), » par le comte de Foix, lieutenant du roi, lors de son entrée dans cette ville le 21 août 1451<sup>2</sup>, je reviendrai au samit qui m'a fourni l'occasion de me livrer à une aussi longue digression sur l'affectation des soieries en général, et de cette étoffe en particulier, aux sépultures des personnages considérables et aux offrandes qu'ils faisaient aux églises.

Redevance annuelle d'un samit envers l'abbaye de Cluny. C'était, à n'en pas douter, pour une destination semblable que l'archevêque de Patras s'engageait, en 1210, à faire envoyer, chaque année, un samit à l'abbé de Cluny. Antelme, dont je veux parler, avait été élevé dans ce célèbre monastère; en fils reconnaissant et pieux, et probablement

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist de Charles VI, roy de France, etc., édit. de Denys Godefroy, pag. 395 et 397, ann. 1422.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Ceremonial françois, édit. in-fol., tom. Ier, pag. 1006, 1007.

Quoi qu'on puisse induire d'un passage de Juvénal des Ursins, qui, pag. 377, à l'occasion du mariage de Henri V avec Catherine de France, en 1420, parle des offrandes en numéraire que les deux époux firent à l'église de Saint-Jean de Troyes, on voit que l'usage, si général, d'offrir aux églises des étoffes précieuses, à l'égal d'or et d'argent monnayés, était encore en vigueur au milieu du xv siècle. Il subsistait encore au xvr, surtout parmi le clergé, qui le suivait sous sa forme primitive. Nous voyons, en effet, Poucher, évêque de Paris, lors de son entrée dans cette ville le 21 mai 1503, offrir sur le grand autel de Notre-Dame, après y avoir baisé les reliques, un drap d'or sur champ cramoisi. Voyez le Ceremonial françois, édit. in-fol., tom. II, pag. 868.

Dans le courant du même siècle, Ambrosio de Morales, proposant à Philippe II de retirer un certain nombre de reliques des églises dans lesquelles on les conservait, conseillait de leur donner en échange une certaine quantité d'étoffes de soie et de toile d'or pour en faire un oraement complet. Voyez Viage de Ambrosio de Morales, etc. En Madrid: por Ant. Marin, ano de 1765, in-fol., pag. 210, 211.

L'exemple d'Antelme n'est pas le seul de moines grecs en France. En 1044, il y en avait dans notre pays. Voyez Carta Pontii ep. Massil. de monachis Gracis in ecclesia Sancti Petri de Auriol, etc. (Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. I, col. 408.)

peu après son élévation à la dignité de métropolitain de l'Achaïe, il remit à l'abbaye de Cluny, du consentement de son chapitre, la propriété du prieuré de Sainte-Marie d'Ierocomata, qui doit être le monastère de Hiero Komio d'aujourd'hui. En échange d'un certain nombre de messes et de prières pour le prélat, pour ses successeurs et les moines de Sainte-Marie, ceux-ci étaient tenus d'offrir tous les ans, à l'abbé de Cluny, un beau samit, exsamitum optimum, dont l'archevêque devait faire les fonds aux religieux de Morée <sup>1</sup>.

C'était sûrement un samit de cette espèce que l'empereur Manuel Comnène avait envoyé, en 1151, à Wibald, abbé de Corbey et de Stavelot, en lui faisant part de l'offre qu'il faisait à l'empereur Conrad de mettre à sa disposition les forces grecques contre les Siciliens.

Don d'un samit par un empereur byzantin à un abbé.

Je ne veux pas faire ici le relevé des dons de la même nature que les empereurs byzantins firent, à différentes époques, à des églises latines, depuis Justinien I<sup>er</sup>, c'est-à-dire revenir sur un point que j'ai touché dans le commencement de ce travail <sup>5</sup>; mais je dois faire remarquer que des redevances d'étoffes, pareilles à la rente établie au profit de l'abbaye de Cluny, avaient été constituées en faveur de plusieurs autres

Tribut annuel de soieries par des empereurs grecs à des églises d'Occident,

<sup>&#</sup>x27; Bibliothèque de l'École des Chartes, 2° série, tom. V, Paris, 1849, pag. 308-312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Missum est tibi examitum megalo... gmon diplarium album. » Epist. imp. CP. ad Wibald., abb. Corb. et Stabul., apud DD. Marten. et Durand., Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. II, col. 498, C.

<sup>3</sup> Voyez ci-dessus, pag. 7, not. 4; pag. 14, not. 2; pag. 64 et 65. Aux vêtements indiqués là et ailleurs, on peut ajouter la robe sacrée, ερέν στολήν, que l'empereur Constantin avait donnée à Macaire, évêque de Jérusalem, pour s'en servir lorsqu'il conférerait le baptême; elle était de toile d'or, ou du moins tissue de fils d'or. Voyez l'Histoire ecclésiastique de Théodoret, liv. II, ch. xxvII.

églises par les empereurs d'Orient. L'un d'eux, Michel VII, dit Ducas, en avait constitué une de vingt-quatre livres d'or et de quatre pièces d'étoffes, qui devaient être envoyées chaque année du palais de Constantinople au monastère du Mont-Cassin 1. Un autre, Manuel Comnène, dont nous venons de voir la libéralité envers l'abbé de Corbey, se montrait bien plus large à l'égard de l'archevêque de Pise, auquel il avait l'habitude d'envoyer chaque année une pièce de soie et quarante besants, en sus d'une espèce de tribut qu'il avait également coutume de payer à la république, et qui consistait en cinq cents besants et deux pièces de soie 2.

Les empereurs grecs s'étaient pareillement obligés d'en donner une chaque année, comme une sorte d'hommage, à l'église cathédrale de Saint-Laurent, en reconnaissance des services importants qui leur avaient été rendus par les Génois. Ces étoffes, que les chroniqueurs latins désignent par le terme vague de pallia, devaient être d'une grande richesse, si l'on en juge par celle que l'on voit encore dans la maison des Padri del comune, à Gênes. Elle est de couleur rouge et brodée en or; la broderie représente divers traits de la vie et du martyre du pape saint Xyste, et de l'histoire du diacre et martyr saint Laurent 3.

Richesse de ces sortes d'étoffes.

Redevance imposée au monétaire de Fulde, envers l'abbaye. Je dois encore signaler une redevance semblable imposée dès 1278, au monétaire de Fulde, en faveur de l'abbaye.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. S. monast. Casin., lib. III, cap. xxxxx. (Rer. Ital. Script., tom. IV, pag. 458, col. 1, A et B.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breviar. hist. Pisan., an. Ch. 1172. (Ibid., tom. VI, pag. 186, A.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rapport sur les recherches faites dans les archives du gouvernement et autres dépôts publics à Génes, par M. Silvestre de Sacy. (Histoire et mémoires de l'Institut royal de France, classe d'histoire et de littérature ancienne, tom. III, pag. 99.)

Tous les ans, cet officier était tenu de verser quatre talents en monnaie légale de l'endroit; avec cet argent on achetait une pièce de pourpre vulgairement appelée samit, ou un baldaquin, ce que l'on pouvait avoir de mieux pour la somme, et le jour de la fête de saint Boniface, l'étoffe était offerte sur son autel par les mains du doyen, afin d'obtenir l'intercession du saint martyr et des autres patrons du monastère, en faveur de Tragebodon, qui avait institué la redevance, et de Cunégonde, son épouse. Après la cérémonie. l'étoffe était convertie en ornement d'église et ne devait plus sortir du vestiaire de l'abbaye 1.

Après ce qui précède, on doit penser que le cadeau le plus agréable que l'on pût faire à un ecclésiastique, était celui de broderies faits à quelque pièce de soie : c'est ce que témoignent les présents par des souved'étoffes et de broderies faits à Matthieu Paris, par Henri III, la reine sa semme, et le roi de Norvége Hacon<sup>2</sup>, et l'envoi d'un samit de couleur verte choisi entre d'autres soieries, annoncé par le cardinal Théodwin, dans une lettre adressée,

Présents d'étoffes et de Matthieu Paris rains. Envoi d'un samit vert a Thomas Becket.

Excerpt. ex libel. de Annul. et Gem. et Pal., que sunt de thes. Sanct-Alban. eccles., ad calc. Adversar. in Hist. maj., ed. Lond. 1640, ult. fol. verso sig. Xxxx.

<sup>1 «</sup> Statuit enim, ut monetarius Fuldensis qui pro tempore fuerit, omni anno in festo purificationis Beatse Virginis ad librariam sive ad armarium nostrum... quatuor talenta legalium Fuldensium denariorum... representet, de qua pecunia comparabitur purpura, que vulgariter dicitur samyt, vel baldekin, quod pro insa pecunia melius poterit comparari, et in die patroni nostri Beati Bonifacii, per manus decani, qui tunc pro tempore fuerit, ad altare ejusdem offeretur, ut idem preciosus martyr una cum aliis patronis nostris pro peccatis et erratibus memorati Tragbotonis et uxoris sue Cunigundis antedicte, dignetur intercedere apud Deum; de purpura quoque prædicta ornatus aliquis tunc magis utilis... formabitur in servitio divino, in nostro vestiario perpetuo permanendus, » etc. Tradit. Tragebodon. de Bienbach, an. 1278; ap. Schannat, Corpus traditionum Fuldensium, etc. Lipsize, an. m. DCC. xxiv., in-fol.; no DCLx, pag. 276.

en 1170, à Thomas Becket<sup>1</sup>. Il est probable que le saint prélat ne manqua pas d'en faire confectionner des ornements sacerdotaux semblables à ceux que l'on couserve dans le trésor de la cathédrale de Sens et qui lui ont appartenu <sup>1</sup>.

Vogue du samit vert aux xuº et xmº siècles. A ce propos, qu'il me soit permis de faire remarquer que le samit de couleur verte paraît avoir été particulièrement estimé pendant les xm², xm² et xrv² siècles. L'auteur, ou si l'on aime mieux, le traducteur allemand de Gui le Gallois, décrivant le costume d'un chevalier, dit:

Sin wafenrok von borten was.

Ein samit, grune alsam ein gras,

Was ze der banier gesniten.

Wigalois der Ritter, etc. Berlin, 1819, in-8°, pag. 18, v. 400.

« Sa cotte d'armes était de galons <sup>a</sup>.

Voyez encore les Annales archéologiques de M. Didron, tom. VI, nº 1, 2 et 3 de la pl. jointe à la suite du travail de M. Victor Gay sur les ornements sacerdotaux, pag. 158-169. Ceux qui seraient curieux de le lire en entier, pourront recourir au tom. 1º du même recueil, pag. 61-69; au tom. II, pag. 38, 39, 151, 164; au tom. IV, pag. 354-368; et au tom. VII, pag. 443-150.

.J. bort d'neuvre sarrazinoise
Ot cele fet, qui molt fu sage, etc.

Roman de Perceral, Ms. suppl. fr. n° 430, fol. 87 verso,
col. 4, v. 23.

<sup>1</sup> Epist. S. Thomæ Cantuar, archiep. CCXC, apud Script. rer. Gallic., tom. XVI, pag. 445, E.

Voyage littéraire, pag. 77, et, après eux, par Millin, tom. I'', pag. 97, de son Voyage littéraire, pag. 77, et, après eux, par Millin, tom. I'', pag. 97, de son Voyage dans les départements du midi de la France, ont été depuis gravés dans les Arts au moyen âge de M. du Sommerard, Album, 10° série, pl. 26, et dans la belle publication de M. Henry Shaw, intitulée: Dresses and Decorations of the middle Ages. London: William Pickering, 1843, deux volumes in-4°. La description et la représentation de la mitre et des robes du saint y occupent six feuillets non chiffrés.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Borte, ruban fort de soie et d'or, qui se portait aussi en ceinture. Ce mot était également usité chez nous avec cette acception :

# DES ÉTOFFES DE SOIE, D'OR ET D'ARGENT.

Un samit, vert comme l'herbe, Était taillé en bannière.»

Plus loin, nous retrouvons du samit vert dans cette description du costume d'une jeune fille :

So was diu juncfrouwe gekleit,
Nach ir rehte, harte wol,
Als ein edel maget sol.
Si truc einen rok witen,
Von zwein samiten
Gesniten vil geliche,
Eben unde riche.
Der eine was grune als ein gras,
Der ander roter warwe was,
Von golde wol gezieret.

Ein hemde was dar under. Des nam den riter wunder Daz ez so rehte luter was. Als ein lichtez spiegelglas Was daz selbe hende.

Ez was wiz sidin Mit guldiner næte <sup>1</sup>. Wigalois, pag. 30, v. 743. Description du costume d'une jeune fille, tirée d'un ancien poème allemand.

Les vers suivants complètent cette description :

Diu magt trûc ein schapel,
Daz was weiten unde gel,
Rot, brun und wiz;
Dar an lac vil grozzer diz
Von golde und von siden.
Wigalois der Ritter, pag. 34, v. 864.

« La pucelle portait un chapeau, Qui était bleu et jaune, Rouge, brun et blanc; Il y avait beaucoup de travail D'or et de soie. »

« La pucelle était vêtue,
Comme il lui convenait, durement bien,
Comme il faut à une noble demoiselle.
Elle portait une robe large,
De deux samits
Taillés également,
Lisses et riches.
L'un était vert comme l'herbe,
L'autre était de couleur rouge,
Bien orné d'or.

Elle était sous une chemise Dont se merveillait le chevalier Comment elle était si diaphane. Comme une glace de miroir bien claire Était cette chemise.

Elle était de soie Avec une couture d'or. »

Couverture de cheval en partie de samit Plus loin encore, c'est une couverture de cheval dans laquelle il entrait du samit vert pour la moitié:

Er reit ein ors swarz gevar,
Mit einer kovertiure gar
Bedechet von samite.
An der zeswen site
Was si grune alsam ein gras;
Da ze der linchen hant si was
Tunchel rot als ein blut,
Wigalois, pag. 242, v. 6551.

« Il montait un cheval de couleur noire, Avec une couverture toute Couverte de samit. Au côté droit Elle était verte comme l'herbe; Au côté gauche elle était D'un rouge foncé comme le sang. »

Le *timit*, variété du samit, est toujours vert dans le même poëme, comme on le voit, v. 2233, et dans ce passage:

Timit, toujours vert dans le Roman de Wigalois.

Ein timit, grun alsam ein gras, Was gebunden an sin sper. Wigalois, pag. 446, v. 3906.

« Un timit vert comme l'herbe Était attaché à sa lance. »

Boccace nous montre aussi une jeune fille vêtue d'un samit vert et très-parée ', et Arioste habille de vert les folâtres demoiselles qui introduisent Roger dans le paradis d'Alcine '.

Costumes verts de personnages de contes et de romans.

Dans une des ballades du cycle de Robin Hood, Clorinde, la reine des bergers, est représentée vêtue d'un velours vert comme le gazon :

As that word was spoke, Clorinda came by,

The queen of the shepherds was she;

And her gown was of velvet as green as the grass,

And her buskin did reach to her knee.

Robin Hoods Birth, breeding, valour, and marriage, st. xxvii.

(Robin Hood, etc. London: printed for Longman, etc.,
1820, in-12, pag. 1411.)

Même costume, ou peu s'en faut, portait la reine des fées, quand elle apparut à Thomas d'Erceldoune avant de l'emmener dans la terre des *Elves*; sa robe était de soie vert d'herbe, son manteau de velours fin :

 $<sup>^{1}</sup>$   $^{\alpha}$  ... vestita d'uno sciamito verde , et ornata molto , » etc. *Il Decamerone* , giorn. VII, nov.  $^{1}$   $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orlando furioso, cant. VI, st. LXXII.

Her shirt was o' the grass-green silk,

Her mantle o' the velvet fyne, etc.

Thomas the Rhymer, part Ist, st. 4. (Minstrelsy of the Scottish Border, etc., by Sir Walter Scott.)

« Sa chemise étoit de soie vert d'herbe, Son manteau de fin velours, » etc.

Le samit est généralement vert ou rouge au xrv° siècle. On retrouve également « un remaneaunt de samit vert » dans l'inventaire des bijoux de Pierre de Gaveston, favori d'Edward II, dressé en 1313 ¹, et dans les comptes de l'argenterie des rois de France au xiv<sup>e</sup> siècle, on ne rencontre que des samits vermeils et des samits verts.

Motifs que l'on avait pour préférer la couleur verte. Quel motif pouvait-il y avoir à préférer la couleur verte à toute autre? Le vert, comme le dit Armado dans les *Peines d'amour perdues*, de Shakspere , est la couleur des amants. Il était aussi celle de l'inconstance, ainsi que le fait remarquer Tyrwhitt dans l'une de ses notes aux *Canterbury Tales* de Chaucer .

Emploi du samit pour faire des ensei gnes, des bannières et des tentures. Vert ou non, le samit, comme nous le verrons plus tard, servait aussi à faire des enseignes et des bannières, usage auquel on l'employa jusqu'au xv siècle, et des pavillons ou tentes;

Instede of blew thus may ye were al grene. Ed. d'Urry, pag. 554.

Toss li a l'escu perchié
Et son aubert si desmaillié,
Que très par mi le gros del pis
Passa l'ensegne de samit.
C'est de Troies, Ms. 6987, fol. 86 verso, col. 4, dermiers vers.
Voyez encore fol. 87 recto, col. 2, v. 63.

De Receptione et acquietantia pro jocalibus, cum Petro de Gavaston nuper captis, apud Rymer, Fæder., convent., etc., ed. III, tomi II pars τ et II, pag. 32, col. 2.
Act. I, sc. II.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans une ballade sur une dame inconstante, qui fait partie des additions de Stowe aux ouvrages de ce poête, le refrain est :

au moins celle du roi Jean, en 1356, était-elle de cette riche matière '. On l'employait encore en tentures, comme le jour de l'entrée d'Isabeau de Bavière à Paris, où Froissart nous montre le grand Pont « couvert et paré si richement que rien on n'y sceust ni peust amender, et couvert d'un ciel estellé et de vert et de vermeil samis?. » On en faisait toujours aussi des vêtements, même de cérémonie. En effet, dans l'Ordonnance et mystere du sacre et coronation du roy Loys II de Sicile, en 1389, il est dit que ce prince « fut vestu de blanc d'une cote longue... et par dessus avoit un mantel fendu devant... et estoient ladite cote et mantel de samit blanc ', » etc. Ce qui me rappelle que quand, près d'un siècle plus tard, Charles le Téméraire épousa Marguerite d'York, « elle estoit vestue d'un drap d'or blanc en habit nuptial, comme il appartient en tel cas'.» Or, nous savons que le samit était une espèce de drap d'or.

Vêtements de sacre en samit blanc.

Vont s'en vers la Rochelle les .vz. dont vous di...
Banniere desploie de soie et de samis.
Chronique de Bertrend du Gueselin, tom. II, pag. 285, col. 2.

On lit dans une ancienne chancon de geste :

Renduz vos fust en vostre tref samin,

Ne fust la tor que firent Sarrazin.

Agolant, fol. 171. (Der Roman von Fierabras, etc., pag. 186.)

<sup>&#</sup>x27; Les Chroniques de sire Jean Proissant, liv. IV, ch. 1<sup>es</sup>, am. 1389; édit. du Panthéon littéraire, tom. III, pag. 5, col. 2. Plus loin, le même écrivain dit : « Le grand pont de Paris estoit tout au long couvert et estellé de vert et de blanc cendal. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Chroniques de sire Jean Froissart, liv. I<sup>et</sup>, part. II, ch. xxxx; édit. du Pamh. litt., tom. I<sup>et</sup>, pag. 343, col. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Histoire de Charles VI, roy de France, etc., par J. Juvenal des Ursins, édit. de Denys Godefroy, pag. 566.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mémoires d'Olivier de la Marche, édit. du Panthéon littéraire, pag. 538, col. 1, an. 1474.

Qualité du samit au xive siècle. Je me fais seulement une question: à partir du xive siècle, où nous voyons apparaître une variété de samit 1, cette étoffe était-elle aussi belle, aussi précieuse que nous l'avons vue au xire et au xire? Il est à croire que non, bien qu'au commencement de cette époque elle fût toujours de soie 1. J'estime que l'on continua de la faire de cette matière, contrairement à l'opinion de D. Godefroy, qui dit que le samit « est une espèce de drap de demy soye. » Une pareille explication, surtout quand elle est donnée à propos de vêtements royaux et d'ornements de sacre, s'expose à être repoussée comme improbable.

Prix du samit à la fin du xv° siècle. Quant aux prix, il nous est difficile, comme à M. Douëtd'Arcq, de dire quelque chose de précis; il importe toutefois de remarquer avec lui , que ces prix étant le plus souvent donnés par pièces, elles contenaient fort peu d'aunage. Dans le compte de Geoffroi de Fleuri, une pièce de samit vermeil, ou, comme on disait, un samit vermeil, n'est payée que 9 l., tandis qu'un demi-samit d'estive en coûte 12 . On y voit aussi du samit à 32 s. l'aune . Dans le compte d'É-

<sup>&#</sup>x27;« Item. Casula rubea de cotsamit palliata, » etc. Ornamenta ecclesiastica in vestiario ecclesias Christi Cantuariensis... A. D. 1315. (The History and Antiquities of the cathedral Church of Canterbury, etc., by the Rev. J. Dart, the Appendix n° v1, pag. x.) Il ne serait pas impossible, cependant, qu'il n'y eût ici une faute de copie ou de lecture.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> a To Vanne Ballard, for pieces of silk and gold tissue, of fustian, and of flame-coloured silk, samit ardens, for the making and for the chariots of the Queen and the ladies of her court; 3 l. 18 s. 3 d. » A brief Summary of the Wardrobe Accounts of the 10th, 11th, and 14th years of Edward II... by Thomas Stapleton, etc. (Archaeologia, tom. XXVI, pag. 342, 343.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comptes de l'argenterie des rois de France au xive siècle, notice, pag. xxv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Despenz fais pour le saure nostre seigneur le roy, janvier 1317. (Comptes de l'argenterie, etc., pag. 47.) Voyez encore pag. 57, et, pour la valeur de l'argent en 1316, pag. 333, en note.

<sup>\*</sup> Comptes de l'argenterie, etc., pag. 48.

tienne de la Fontaine, une pièce de samit vermeil en graine est payée 20 écus <sup>1</sup>, c'est-à-dire près du double de ce que coûtait le cendal; elle était destinée à couvrir les huit carreaux de la chambre du roi. Ailleurs <sup>1</sup>, nous voyons une pièce et demie de samit vert, au prix de 24 écus le tout, et six pièces de la même étoffe, à 13 écus la pièce, employées à pareil usage, et plus loin <sup>3</sup>, quatre pièces de samit, dont la couleur n'est pas spécifiée, achetées pour faire un matelas et un coussin à l'infortunée Blanche de Bourbon, qui allait devenir reine de Castille.

On trouve encore des indications d'articles de mobilier faits de samit, dans les Honneurs de la cour, de la vicomtesse de Furnes, qui écrivait après 1484. Dans ce siècle, qui n'est pas le dernier de l'existence du samit, nous avons encore des données sur le prix de cette étoffe; mais nous renonçons à les mettre en œuvre, dans l'ignorance où nous sommes, non de la valeur actuelle des monnaies du temps, mais de la largeur, du poids et de la qualité de la denrée.

Les dernières indications de samit que j'aie rencontrées, se trouvent dans le tarif des douanes de 1540°, et dans une villanesque de Mellin de Saint-Gelais, qui dit de Catin:

Indications
d'articles de mobilier faits de
samit, à la fin du
xv° siècle.

Dernières indications de samit.

<sup>1</sup> Comptes de l'argenterie, etc., pag. 183. Voyez, pour la valeur de la monnaie à l'époque de ce compte (du 4 février au 1er juillet 1352), pag. 338.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes de l'argenterie, etc., pag. 109, 115.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ib., pag. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez les Mémoires sur l'ancienne chevalerie, par M. de la Curne de Sainte-Palaye, édit. de M. DOC. LIX., tom. II, pag. 223, 224, 228, 230, 235.

<sup>\* «</sup> A lui pour LIIII aulnes de samit estroit et XXVIII aulnes de large, LIX f. et demi; sont XLVII l. XII s., » etc. Compte de 1419-20. (Les Ducs de Bourgogne, seconde partie, tom. I°, pag. 165, n° 538.)

Edict du roy François sur les draps d'or, d'argent et de soye, etc. A Lyon, par Antoine Jullieron, m. nc. lxl., in-8°, pag. 24.

Elle avoit son beau collet mis
De samis.

Son beau surcot rouge et ses manches

Des dimanches.

Officeres postiques de Mellin de S. Gelais, etc. A Paris, M.DOC.KIK., im-8°, pag. 244.

Le samit au xvn° sjècle. Je me trompe, on retrouve encore ce mot au commencement du xvii siècle, dans le Thresor de la langue françoyse, de Nicot, qui traduit samy par une espece de drap de demi soye, qui ressemble en lustre au satin, ajoutant qu'il est plus étroit et de plus de durée; il se rencontre aussi dans le tarif de la douane de Lyon de 1632, où l'on trouve quatre sortes de samits tarifés, savoir les samits de Florence, de Bologne et de Naples, et le samit sans soie 1. Comme on voit, le samit avait eu le même sort que le sciamito italien, qui, après avoir été un précieux tissu de soie, n'est plus qu'une étoffe de filoselle.

Cendal; sa ressemblance avec le samit. L'étoffe de soie, le plus employée avec le samit, pendant la seconde moitié du moyen âge, était le cendal, cendax, cendé, cendex, ou cendel ', que les écrivains de la basse latinité appellent, à partir du x' siècle, de plus de noms encore '. Le cendal, s'il n'était pas la même chose que le

¹ Dictionnaire universel du commerce, etc., par Jacques Savary des Bruslons, art. Samis ou Samilis. L'auteur définit ces mots par « étoffe très riche lamée ou tramée de lames d'or. » Il ajoute : « Cette étoffe est de manufacture vénitienne, mais peu connue présentement. Il s'en porte pourtant encore à Constantinople. »

Le deme le conroie à un pan de cendex. Li Romans de Parise la Duchesse, pag. 76.

Il li planoie les fians et les costés

A son bliant c'ot vestu de condel.

La Chevalerie Ogier de Danemarche, v. 10690; tom. II,
pag. A43.

<sup>3 «</sup> Insuper donavimus ibi... de esndeto (casulas) quinque, » etc. Angilbert.

samit, en différait cependant si peu, que ces deux étoffes ont pu être confondues l'une avec l'autre. C'est ainsi qu'un écrivain pouvait dire que

> Oriflamme est une banniere... De cendal roujoiant et simple,

pendant qu'un autre la décrivait « d'un vermeil samit, à guise de gonfanon à trois queues, » ajoutant qu'elle « avoit, entour, houppes de verde soye 1. »

Dans le joli roman du comte de Poitiers, la vieille Alotru coupe un morceau de la robe de la comtesse :

> Del bon *samit* qu'ele ot vestu Trencha .i. pau del gron devant, Pag. 44, v. 300.

Elle le livre au duc de Normandie, qui le présente au mari en lui disant :

> Vés chi l'anel que li donastes A icel jor que l'espousastes, Et ceste ensagne de cendal Fu pris au bon samit roial Que vostre feme avoit vestu. Ibid., pag. 46, v. 345.

Script. de perfect. et dedic. Centul. eccles., ap. Hariulf. (Acta sanct. ord. S. Bened., sec. IV, pars prima, pag. 116.)

Outre cendatum, que nous venons de voir dans un écrivain du IX siècle, on trouve postérieurement cendalum, cendalium, cendallum, cendalus, cendale, et même, bien qu'assez rarement, pallium cendatum, pannus cendatus: « Fuit enim (papa) in civitate... honorifice receptus. Galea, in qua venerat, et aliæ in quibus erant cardinales, palliis cendatis et deauratis erant cooperts per totum. Dominus archiepiscopus cum universo clero... obviam venerunt ei... coopertis carubiis civitatis pannis deauratis et cendatis, » etc. Bartholom. serib. Annal. Gen., ab anno MCCXXIV, sub an. D. 1244. (Rer. Ital. Script., tom. VI, col. 506, A et B.)

' Cronique de Flandres, etc. A Lyon, par Guillaume Rouille, M.D. LXII., in-fol., ch LXVII, pag. 134.

Philippe Mouskés, après avoir rapporté le miracle de la couronne d'épines, qui reverdit et refleurit en présence de Charlemagne, ajoute :

Charles, ki son cuer i ot mis,

Prist une piece de samis;

Des flors reciut en sa main destre...

Et Karles avant s'aprocha,

Des espines a donqes prises

Et si les a el cendal mises...

Si volt les flors espandre luès

El samit, ki fu nés et nuès,

U les espines ot posées, etc.

Chronique rimée, v. 11216, 11231, 11244; tom. le,

pag. 433, 434.

Identité du cendal avec le taffetas; l'oriflamme était faite de la première de ces étoffes. Malgré ce qui précède, on peut dire que le cendal était une espèce de taffetas; du moins, c'est l'opinion de du Cange¹ et de bien d'autres, et Sandoval le dit positivement¹. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la bannière de l'abbaye de Saint-Denis, qui portait le nom d'oriflamme, était faite de cette étoffe:

Vexillum simplex, *cendato* simplice textum, Splendoris rubei.

Guill. Britonis Armorici Philippidos lib. XI, v. 33. (Rec. des hist. des Gaules, tom. XVII, pag. 257.)

La bannière royale de France était également de cendal, comme les bannières de Flandres et la bannière royale d'Espagne.

La bannière royale de France était également de cendal, au moins au temps de Philippe Auguste, ou plutôt de Guillaume Guiart, qui a traduit les vers du chapelain de ce

¹ Observations sur l'Histoire de saint Louys, pag. 34. Voyez aussi la xviiiº dissertation du même auteur, sur le même ouvrage, et surtout la Notice de M. Douët-d'Arcq sur les Comptes de l'argenterie, pag. xxii, xxiii.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « Comenzaron à desenvolver las santas reliquias que estaban cada una por sí en cendales, ó tafetanes de seda. » Historia del emperador Carlos V, lib. XVI, § 5.

prince 1. Le poëte, parlant des efforts que font les gens d'armes du roi pour entrer dans Acre, ajoute :

Près de l'une est jà la baniere
D'azur fin sur cendal parfaite,
Et à fleur de lys pourtraite.

La Branche des royaux lignages, v. 1423. (Chron. nat. fr.,
tom. VII, pag. 80.)

Le même écrivain décrit les bannières de Flandre comme étant également de cendal :

El milieu d'eus ot cinq banieres :

De Flandres sont les trois plus chieres,

De fin cendal à or, semblables,

A un lyon rampant de sable.

Ibid., v. 8072. (Ibid., tom. VIII, pag. 314.)

De même, la bannière royale d'Espagne, ou plutôt celle des anciens rois chrétiens de Léon, était de même étoffe. Ambrosio de Morales, historiographe de Philippe II, qui la vit dans cette ville pendant le voyage qu'il fit par ordre du roi, en 1572, pour inspecter les reliques des saints, les sépultures royales et les manuscrits des cathédrales et des monastères, en donne une description qui nous fait regretter de ne pas l'avoir vue, si elle existe encore \*.

Mais sans pousser plus loin nos recherches sur les bannières et les enseignes, qui ont déjà fourni matière à plus

Emploi du cendal pour les bannières, les enseignes et les gonfanons en général.

¹ Ceux qui sont relatifs à l'oriflamme se lisent dans sa Branche des royaux li-gnages, v. 1151. (Chron. nat. fr., tom. VII, pag. 69.) Les deux vers que nous avons cités plus haut, pag. 199, font partie de ce passage.

Voyez la liste des dissertations consacrées à l'oriflamme et aux différentes bannières de nos rois, dans la Bibliothèque historique de la France, liv. III, ch. vu, § xu, n°s 31820-31831; tom. III, pag. 167, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Viage de Ambrosio de Morales, etc., pag. 50, 51.

d'un ouvrage intéressant, hâtons-nous de dire que jusqu'au xv° siècle inclusivement, les bannières, les enseignes, les gonfanons, étaient généralement de cendal :

Là véissiez les haubers endosser

Et les enseignes de cendal venteler.

Li Romans de Garin le Lohernin, compl. xvm; tom. I°, pag. 58.

Li os s'aroute, qui fu belle et furnie...

A mil pennons de *cendal* de Candie.

\*\*Did., coupl. xxxx; tom. I\*\*, pag. 94, 96.

Devant lui vienent cinq meschin...

Et portent cinq lances letrées,

De frès sinoples colorées,

En mi ax confenons noveax,

De cendal d'Inde, bons et beax.

Partonopous de Blois, tom. II, pag. 93, v. 7769.

Mos senher Bochartz tenc .i. peno de sendal, etc.

Histoire de la croisade contre les hérétiques albigeois, pag. 152,

- « Item pour demy-cendal pour faire lesdites (trois) bannieres des trompettes de mondict seigneur de Guienne, du pris de iij escuz. » Compte de 1413-15. (Les Ducs de Bourgogne, par M. de Laborde, seconde part., tom. I<sup>ee</sup>, pag. 94, n° 265.)
- « A lui pour deux aulnes de *cendral* noir pour les banieres de mondict seigneur, chascune aulne xx s., » etc. Compte de 1419-20. (*Ibid.*, pag. 159, n° 510.)
- « A Thoumas le Roy pour iii aulnes de cendal noir pour faire banieres, chascune aulne x s., » etc. Ibid., pag. 160, nº 513.

Légèreté du cendal.

15

Pour ne point alourdir une lance, et pour que le pennon pût flotter au vent et montrât les armoiries de son maître, il fallait que l'étoffe sur laquelle elles étaient représentées, fût légère : ce que nous savons d'ailleurs. En effet, les poëtes du temps, signalant un grand coup, ne croient pouvoir mieux le faire comprendre qu'en disant que la cuirasse ne lui résista pas plus qu'un cendal bleu ou rouge :

> Erec son roide espiel d'achier Li fist dusqu'en le cuer glachier, Que li escus ne li haubers Ne li valut .i. cendal pers. Erec et Bnide, Ms. de la Bibl. nat., fonds de la Vailiere, nº 78, fol, 147 verso, col. 2, v. 7.

Ne li valut la broigne ne c'uns vermoilz cendas. La Chanson des Sascons, tom. Ier, pag. 479.

La broigne ne li vaut ne c'uns vermez cendax'. Ibid., pag. 195.

Le vermeil était, à ce qu'il paraît, la couleur la plus ordi- Cendal vermeil; naire du cendal <sup>1</sup>, dont on ne faisait pas seulement des pennons et des bannières, mais des couvertures, des habits.

on en faisait des convertures et des habits.

La broigne ne li vaut ne c'uns porriz cendax. Ibid., tom. II, pag. 76.

Mais le cendal ne figurait point exclusivement dans ce lieu commun ; on y voit quelquefois le samit et le siglaton :

> Li bers se tint, que pas ne l'abati, Ainçois le fiert com chevaliers jentis, Si que la maille do blanc halbere tresliz Ne li valut la monte d'un samiz. La Mort de Garin le Loherain, pag. 55, v. 561.

Li cercles d'or i out poc de foison : Ansi les tranchent com panz de ciglaton. Extraits du Roman de Gérard de Vienne, v. 2483. (Der Roman von Fierabras, pag. XXXVII, col. 2.)

<sup>2</sup> Nos ancêtres tenaient beaucoup aux étoffes brillantes, surtout à la couleur écarlate. On peut voir, à ce sujet, une note de le Grand d'Aussy, tom. II de ses Fabliaux ou Contes, édit. de Renouard, pag. 231.

La Curne de Sainte-Palaye fait remarquer que « l'écarlate, ou toute autre couleur rouge, étoit appropriée aux chevaliers, à cause de son éclat et de son excel-

Plus loin on lit:

des corsets ', des matelas et des coussins ', des tentures de chambres et de lits :

Sor une coute vermeille de cendé

Sunt, lez Garin, li grant prince aresté.

Li Romans de Garin le Loherain, coupl. xxxx; tom. I\*\*,
pag. 97.

A son ostel est Begues retornés; Sor une coute vermeille de cendé S'assit li dus, si l'a-on bien armé. Ibid., la 2° chanson, coupl. xxxx; tom. II, pag. 29.

Deus puceles virent venir...

De vermax cendax sunt vestues

Tut senglement à lor cars nues.

Lai de Lanval, v. 470. (Poésies de Marie de France, tom. I ..., pag. 236, 238.)

La dame ot o li .c. puceles...

Sor .i. vermel cendal se sist.

Roman du comte de Poitiers, pag. 6, v. 95.

A stede of Spayne, Y understonde,

Every lorde ledd in hys hande...

Al was covyrde with redd sendell 3.

Le bone Florence of Rome, v. 160. (Ancient Engleish metrical Romancess, tom. III, pag. 8.)

lence; elle s'est conservée, ajoute-t-il, dans l'habillement des magistrats supérieurs et des docteurs. » Mémoires sur l'ancienne chevalerie, part. rv, tom. Iet, pag. 291. Voyez aussi la note 14, pag. 343-345, et le Journal du regne du roy Charles VI, à la suite de l'histoire de ce prince, par Juvénal des Ursins, pag. 306, an. 1420.

En dépit de l'usage et des règlements, le prévôt des marchands et les échevins de Paris ne craignirent pas d'aller tous vêtus de vermeil, le 2 décembre 1431, à la rencontre d'Henri VI, roi d'Angleterre, sans doute parce que cette couleur était celle de ce souverain. Voyez le Journal du regne du roy Charles VII, à la suite du précédent, pag. 515.

1 Comptes de l'argenterie, etc., pag. 8, 9, 12, 13, 14, 26, etc.

<sup>5</sup> On trouve ailleurs des chevaux couverts de cendal, mais sans désignation de

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Invent. de Charles V, n° 3794-3801. (Ms. de la Bibl. nat. n° 8356, fol. iij<sup>c</sup>. xix. verso et iij<sup>c</sup>. xx. recto.)

« Item pour deux aulnes de sindal vermeil que l'on a mis en ladicte chappe, xiiii s. » Compte de 1432-33. (Les Ducs de Bourgogne, seconde partie, pag. 299, nº 1054.)

Il y avait aussi des cendaux verts et bleu sombre, nous l'avons déjà vu. Quand Guillaume le Bâtard débarqua en Angleterre,

Cendaux verts et bleu sombre.

Ses cevaus fu de fier couvers, Par deseure ot .i. cendal piers, A flours d'or des armes le roi De France, et s'ot tout le conroi. Chronique rimée de Philippe Mouskés, tom. II, pag. 194,

Un autre poëte de la même époque rapporte que, dans une circonstance,

> Les greignors tors et les plus beles... De vers cendaus furent celées. Roman du comte de Poitiers, pag. 57, v. 1348.

Boccace, enfin, habille de cendal vert le héros de l'un de ses contes 1.

Ailleurs, il est fait mention de cendaux jaunes, bleus, gris, cendaux jaunes, et partis, ou de plusieurs couleurs à la fois :

bleus, gris, et de plusieurs couleurs à la fois.

couleur. Voyez The Awntyrs of Arthure, st. xxx, v. 373 (Syr Gawayne... by Sir Frederic Madden, pag. 113); et Poema del Cid, v. 1515. (Coleccion de poesias castellanas... por D. T. Ant. Sanchez, tom. Ier, pag. 286.)

Ailleurs, c'est du cendal employé pour vêtements, mais sans désignation de couleur. Voyez le Roman de la Violette, pag. 80, v. 1575; le Romancero castellano, édit. de 1844, tom. III, pag. 352, col. 4, nº 97; et le Décaméron de Boccace, journ. X, nouv. vi et ix.

En 1320, c'est « un cloke pour la royne, où il entra iij pieces de cendaus » (Collection des meilleures dissertations, etc., tom. XIX, pag. 64); et, plus tard, du cendal pour faire des brayes. (Ibid., pag. 94, 95.)

¹ « ... di dosso gittatasi la schiavina et ogni habito pellegrino, in una giubba di zendado serde rimase, » etc. Il Decamerone, giorn. III, nov. vii.

Les autres deus en ont mené Perceval, si l'ont desarmé En la sale qu'il ont trovée Si richement encortinée Et portandue de *cendaus* Jaunes et yndes et vermaus.

Roman de Perceval, Ms. de la Bibl. nat., Colbert 2584, reg. 7523<sup>5-5</sup>, fol. 235 recto, col. 4, v. 6.

Puis li revest en maintes guises
Robes faites par grans maistrises,
De biaus dras de soie ou de laine,
D'escarlate ou de tiretaine,
De vert, de pers ou de brunete...
Puis les li oste, puis ressoie
Cum li siet bien robe de soie,
Cendaus, molequins arrabis,
Indes, vermaus, jaunes et bis,
Samis, diapres, camelos 1.

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, tom. III, pag. 294,
v. 21193.

Gerars, li viex quens de Melans,
Amena ses filles vaillans...
Vestues de cendaus partis.

Roman du comte de Poitiers, pag. 55, v. 1300.

« A lui (Baudin de Bailleul, peintre) pour cendal vermeil iii aulnes, et pour xi aulnes de bleu, vi l. viii s. » Compte de 1419-20. (Les Ducs de Bourgogne, par M. de Laborde, seconde part., tom, I<sup>ev</sup>, pag. 165, n° 538.)

Si après avoir cité des romans dont le moins ancien est du commencement du xiv<sup>e</sup> siècle, j'ai invoqué un compte du xv<sup>e</sup>, ce n'est pas que dans l'intervalle il soit rarement ques-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez, sur ce passage, cité dans une note de la Chanson d'Antioche, les observations de M. Paulin Paris, tom. II, pag. 252.

tion de cendal, bien au contraire. On trouve dans le compte de Geoffroi de Fleuri du cendal noir, des cendaux verts, des cendaux indes, du cendal tanné ', et un plus grand nombre de variétés dans le compte d'Étienne de la Fontaine ', auquel il faut ajouter, vers la même époque, l'inventaire de Charles V pour du cendal cendré et du cendal ploncque '; mais j'ai voulu arriver à montrer que le cendal était quelquefois orné de peintures. On le voit encore plus clairement par un article du même inventaire, consacré à deux draps ouvrés de cendal jaune, « de quoy l'un est paint à chasteaulx, à rivieres et à gens par maniere de mappemonde, et l'autre à bestes et à oiseaulx '. »

Il y avait encore des cendaux porpres et porprins, mot que nous n'osons nous risquer de rendre par purpurins, avant de savoir, ce que nous rechercherons plus loin, ce que nos ancêtres entendaient par le mot pourpre.

Cendaux ourpres et pourprins.

Ses escus fu couvers de ii. cendaus porprins.

Li Romans d'Alixandre, pag. 120, v. 6.

Mantel de méismes avoit
Fourré d'un porpre cendal cier,
Pour tost aler et plus legier.

D'Amaldas et d'Idoine, Ms. de la Bibl. nat. n° 6987, fol. 248
verso, col. 1, v. 19.

<sup>1</sup> Comptes de l'argenterie, etc., pag. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid., pag. 357; table des mots techniques, au mot Cendal.

s « Item, une autre couverture de drap de soye d'oultre-mer royé de jaune, de lettres d'oultre-mer et de bestelettes, bordée de cendal cendré, » etc. Ms. de la Bibl. nat. n° 8356, fol. viz. recto, n° 1136.

<sup>«</sup> Item, une chambre de sortail de cendal plonoque à chauves souriz, » etc. *lbid.*, fol. iij<sup>c</sup>. ij. verso, n° 3545. — Pour la signification de ce mot sortail, que l'on rencontre encore dans le même inventaire, n° 3552, 3565, 3569, 3587, 3634, 3788, voyez la table des mots techniques des *Comptes de l'argenterie*, au mot Seurtail, pag. 402, col. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ms. de la Bibl. nat. nº 8356, fol. ij<sup>e</sup>. iiij<sup>m</sup>. ix verso, nº 3391.

Provenance du cendal. A l'époque où l'on écrivait les poëmes auxquels nous venons de renvoyer, le cendal venait surtout d'outre-mer:

Cil iert privés de li, si ne s'i celoit mie...

Et li donoit biax dons, dont bien estoit garnie,

Et biax chevaus d'Arrabe et mules de Surie,

Et riches palefroiz et destriers de Hongrie,

Et siglatons d'Espaigne et soie d'Aumarie

Et cendaus de Tyres et le vair de Roussie,

Dyapres d'Anthyoche, samis de Romenie,

Des chainses d'Alemaigne qu'ele avoit en baillie.

L'Estoire d'Alixandre d'Allier, Ms. de la Bibl. nat., fonds de Cangé n° 44 bis, fol. 2 recto, col. 4, v. 8.

¹ Le chainse ou chamsil était une espèce de surplis de lin, plissé comme ceux de nos prêtres, et à l'usage des deux sexes. Un trouvère du xm² siècle, parlant des dames de son temps, dit avec ironie :

Il pert bien à lor vestéure Que eles n'ont mais d'amer cure:

N'usent mais blans cainses ridés,
Ne las de soie à lor costés,
Ne ces longes mances ridées
N'ierent mais à tornois portées;
Ces beaus bliaus, ces dras de soie,
Ces grans treces, jetent en voie:
Tot ce tienent à vanité
Et à grant superfluité.

Partonopeus de Blois, tom. II, p. 404, v. 8003.

#### Garin le Lorrain

Vint en la chambre à bele Biatris; Ele cosoit un molt riche chamsil. La Mort de Garin le Loherain, pag. 10, v. 172.

Ce même mot désignait aussi une toile de lin ou de chanvre, dont ces sortes de vêtements étaient faits :

La reina spelet Clerc de Paris:

« Prenetz drap de cancil e var e gris. »

Roman de Gérard de Rossillon, Ms. 79947, fol. 90 verso, v. 36.

Voyez le Glossaire de du Cange, aux mots Camisile, Camisilis, etc., tom. II, pag. 57, col. 2, et pag. 58, col. 1.

D'un cendal vert et aufricant
Ot gonfanon ki li banlloie, etc.

D'Atis et de Prophelias, Ms. de la Bibl. nat. nº 7191,
fol. 445 verso, col. 4, v. 21.

.J. dromont fit loer, molt fu pleniers et granz, Et ot ensemble o lui jusqu'à .xx. marcheanz Qui portoient cendals et pailes effriquanz.

> Roman de la Prise de Jérusalem, Ms. de la Bibl. nat. nº 74983, Colb. 3034, fol. 76 recto, col. 4, v. 24.

Plus haut, nous avons vu du cendal de Candie, qui nous rappelle les étoffes précieuses, les tapis de pourpre, sans doute fabriqués dans cette île, que l'on vit à Constantinople, au triomphe de Nicéphore Phocas 1.

Cendal de Candie.

Et le cendal ne venait pas seulement d'Orient par la Méditerranée; il en arrivait aussi par la mer Noire: d'où le nom de cendal de Russie, qu'on lui donne quelquefois, comme dans ce passage:

Cendal de Russie, c'està-dire de la Chine et de l'Inde.

Si grant cop li dona, que ne li fait aïe

Ne escus ne haubers ne cendaus de Rousie.

Li Romans d'Alixandre, pag. 130, v. 13.

Ce cendal venait de la Chine et de l'Inde, où cette fabrication était très-répandue, comme on le voit par la relation de Marco Polo, qui s'y connaissait bien. Il nomme plus de trois endroits dont l'industrie, de son temps, consistait à labourer dras de soie et de cendaux moult beaux?

<sup>&#</sup>x27; « Έωρᾶτο γάρ χρυσός καὶ άργυρος παμπληθής, καὶ νόμισμα βαρβαρικόν ἀπέρθου χρυσοῦ, πέπλοι τε χρυσόπαστοι, καὶ τάπητες άλουργοὶ, καὶ παντοδαπὰ κειμήλια, εἰς άκρον τέχνης ἐξειργασμένα, χρυσῷ καὶ λίθοις μαρμαίροντα. » Leon. diac. Col Hist. Lib. X, e rec. C. B. Hasii. Bonnae, моссоххупі, in-8°, lib. II, cap. viii; pag. 28, l. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez le Voyage de Marc Pol, édit. de la Société de géographie, ch. cvr, pag. 118 (texte latin, liv. II, ch. xix, pag. 391); ch. cxiv, pag. 125 (lat., liv. II, ch. xxxvi, pag. 397); ch. cxxxi, pag. 149 (lat., liv. II, ch. ii, pag. 414); ch. cl. xxxii, pag. 224 (lat., liv. III, ch. xxxiii, pag. 466).

On vendait aussi concurremment du cendal de Palerme :

Aristes le feri, qui de riens de l'espargne...

Tout son hauberc li ront qui fu fais à Biterne,
Par mi le cors li met l'ensegne de Palierne, etc.

Li Romans d'Alixandre, pag. 269, v. 23.

Cendaux d'Adria.

La fabrication des étoffes de soie s'étant, comme nous l'avons vu, promptement étendue de la Sicile à l'Italie continentale, les Vénitiens s'empressèrent de s'emparer de cette précieuse industrie. Ils l'exerçaient déjà au xuº siècle, si l'on peut tirer cette induction d'un vers du poëme du Cid, qui paraît avoir été composé à cette époque, vers dans lequel il est question des bons cendaux d'Adria:

Quien vió por Castiella tanta mula preciada...

Mantos é pielles é buenos cendales d'Adria 1.

Poema del Cid, v. 1975 y 1980. (Coleccion de poesias castel-

lanas... por D. Th. Ant. Sanobez, tom. 1°, pag. 203.)

1, la fabrication des soieries s'étant répandue

Cendal
de Milan, de
Lucques et autres villes d'Italie; marchands
italiens qui le
vendaient en
France

Plus tard, la fabrication des soieries s'étant répandue dans le reste de l'Italie, on y fit du cendal partout, nommé-

Dans la bouche et sous la plume de nos ancêtres, Adria est devenue Andre et même Dendre:

Antigona et Salemandre Voient le roi au cendal d'*Andre.* Li Sieges de Tebes, Ma. 6987, fol. 64 recto, col. 1, v. 46.

> Un paile d'Andre ont desus l'erbe mis : Là adoba Kallemainne son fil.

La Chevalerie Ogier de Danemarche, tom. 1f, pag. 295, v. 7806.

Un paille d'Andre li ont desor lui mis.

Le Roman de Garin le Loherain, cité par du Cange, au mot Paliosue, tom. V, pag. 36, col 2.

En un vermel cendal de Dendre Remest Fregus tous desfublés. Le Roman des Aventures de Fregus, pag. 59. ment à Milan<sup>1</sup>, et des marchands italiens établis dans nos villes les plus importantes, principalement à Montpellier et à Nîmes, où il y en avait des colonies<sup>8</sup>, et aux foires de Champagne et de Brie<sup>8</sup>, vendaient du cendal de toutes les couleurs pour divers usages, surtout du cendal de Lucques, qui était aussi renommé que la futaine de Plaisance en Lombardie<sup>4</sup>. L'un d'eux, « Chute Clare, de Florence, qui vent cendaux, » est marqué pour 6 l. dans le livre de la taille de Paris pour l'an 1292, paroisse Saint-Paul<sup>8</sup>. Plus tard, un autre marchand, Édouard Thadeliu ou Teodolin<sup>6</sup>, fournis-

Cuirie ot bonne ferrée largement,
Cote à armer d'un cendel de Melant;
Plus est vermeille que rose qui resplent.
Roman de Gaydon, Ms. de la Bibl. nat. nº 7227<sup>5</sup>, Colb. 658,
fol. 34 recto, col. 2, v. 32.

<sup>2</sup> Voyez, pour les Italiens établis dans la première de ces deux villes, l'Hist. de la commune de Montpellier, tom. I<sup>1</sup>, pag. 292, et tom. II, pag. 214, 215, en note. Secousse a inséré dans les Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. IV, pag. 668-672, les priviléges accordés aux marchands italiens commerçants dans la ville de Nîmes, par Charles V, à Paris, en juillet 4366; on y lit, pag. 670, cet article, qui nous renseigne sur la place que tenait le cendal dans l'échelle des tissus: « De pecia cendalli, duos denarios; de pecia panni aurei, quatuor denarios; de pecia cameloti, duos denarios; de pecia panni lanei, unum denarium; de pecia bougerani, unum denarium; de pecia fustane, unum denarium; et de pecia tele, unum denarium emptor, et totidem venditor. »

Trois lignes plus haut, après avoir déclaré lesdits marchands exempts de telle ou telle charge, en payant pour leurs marchandises les droits et redevances qu'ils avaient l'habitude de payer à Montpellier, le rédacteur de l'ordonnance ajoute : « De qualibet libra cerici, unum denarium turonensem venditor, et unum denarium emptor; et de qualibet cargia grane, duos solidos venditor, et duos solidos emptor. »

<sup>2</sup> Voyez l'ordonnance de Charles le Bel, concernant ces foires, en date du mois de mai 1327, art. 7 et 9. (Ordonn. des rois de France, etc., tom. I , pag. 801.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Proverbes et dictons populaires... aux xiii et xiv sideles... publiés par G. A. Crapelet, pag. 92, 93.

Paris sous Philippe le Bel... publié... par H. Géraud, etc., pag. 8, col. 1.

Il est nommé Adelin dans l'inventaire de Charles V, u° 1187 : « Item deux

sait des cendaux azurés et d'autres nuances pour les obsèques de Philippe de Valois et la maison de son successeur, concurremment avec Prince Guillaume, également marchand de Lucques et bourgeois de Paris<sup>1</sup>, qui, comme son confrère, cumulait le commerce des étoffes de soie avec celui des draps d'or et d'argent. On le voit par les comptes des argentiers royaux de l'époque<sup>2</sup>.

Emploi du cendal en doublure. Ils nous apprennent encore, qu'outre les usages que nous avons constatés plus haut, le cendal était également employé, au milieu du xiv siècle, à recouvrir des vêtements en fourrure, comme les pelisses, et à doubler de riches étoffes, quelquefois même de simples draps. On lui donnait déjà cette dernière destination au xin siècle, peut-être même auparavant. L'un de nos meilleurs prosateurs anciens, le contemporain et l'émule de Geoffroi de Villehardouin et du sire de Joinville, racontant l'entrevue qui eut lieu en 1225, entre Louis VIII et le faux Baudouin, nous dit que celui-ci « ot viestue une grant cape fourée de cendal vert, et fu d'escarlate, et ot i. capiel de bonnet el cief , » etc. Un établissement des consuls de Montpellier, de l'an 1273, qui in-

draps de soye royez au long, que Edouart Adelin donna pieça au roy. » Ms. de la Bibl. nat. n° 8356, fol. vi². iiij. recto.

<sup>&#</sup>x27;Cette seconde qualification, qui s'accorde assez mal avec la première, me donne à penser que Prince Guillaume, aussi bien que le plus grand nombre des marchands de Lucques qui paraîtront plus tard, devaient ce titre uniquement à la provenance des marchandises qu'ils vendaient, semblables en cela aux marchands génois de Bordeaux, qui vendent de l'huile de Port-Maurice et d'autres épiceries, autrefois apportées et débitées par des commerçants natifs de Gènes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Collect. des meilleures dissertations, etc., par M. Leber, tom. XIX, pag. 95. — Comptes de l'argenterie, etc., pag. 90, 91, 109, 112, 117, 158, 183, 185, etc.

Comptes de l'argenterie, etc., pag. 31, 32, 34, 35, 44, etc.
 La Chronique de Rains, publiée... par Louis Paris, etc. Paris, Techener, 1837, in-12, ch. xxIII, pag. 170.

terdit aux dames de cette ville l'usage de la soie, leur permet le cendal; encore ne pouvaient-elles l'employer qu'en doublure <sup>1</sup>, faculté qui paraît n'avoir point existé pour les prostituées d'une ville voisine, auxquelles un règlement de police de l'an 1350 avait défendu de porter de cette étoffe <sup>2</sup>. Un trouvère de cette époque, parlant d'une pucelle, nous dit que

Longe fu et graillete, tenre et acesmée,

En cape d'escarlate et de cendal forée.

Roman de Garin de Monglave, Ms. de la Bibl. nat., fonds de
la Valliere, n° 478, fol. 20 recto, col. 4, v. 4.

On lit dans un ancien roman allemand, traduit de l'un des nôtres :

Nu kom gegen im geloufen her
Uf dem wege ein garzun,
Der trüc einen schapperun
Gesniten von fritschale;
Mit rotem zendale
Was er gefurrieret.
Sin hut der was gezieret
Mit blumen und mit loube.
Sus lief er in dem stoube.
Des roten seites van der gran
Trüc er einen rok an.
Wigalois der Ritter, etc., pag. 55, v. 1416.

Description de costume tirée d'un ancien roman allemand.

<sup>&#</sup>x27;« Item establem que non porton vestidura deguna de ceda, ni d'aur ni d'argen, mais cendat puescon portar en folraduras de lur vestirs, et estiers non. » Le petit Thalamus de Montpellier, pag. 146. Voyez également les Ordenansas subre los estatz de las donas et aussi dels hommes de l'an m.ooc.lxv., dans le même volume, pag. 163.

<sup>\* «</sup> Item quod aliqua vilis meretrix prostibuli non sit ausa... defferre... cendatum... sub pena perdendi raubam superiorem, » etc. Réglement de la cour royale ordinaire de Nismes, etc. (Histoire... de la ville de Nismes... par M. Ménard, tom. II, preuves, pag. 138, col. 2.)

« Et maintenant vint en courant vers lui Un garçon sur le chemin.
Celui-ci portait une cape
Taillée d'une étoffe précieuse,
Fourrée de cendal.
Son chaperon était orné
De fleurs et de feuillages.
Ainsi il courut dans la poussière.
Il portait une robe
D'une étoffe de soie de couleur rouge
Comme graine. »

Véritable sens de notre ancien mot fourrer. On pourrait traduire cependant ce mot fourrer par ouater, sur l'autorité d'un article des statuts des tailleurs de la ville de Troyes, de l'année 1399, par lequel il est ordonné « que lesdiz ouvriers ne mettront d'ores en avant coton viez, ou autres viez estouffes, en gippons neufz pour vendre, se ce n'est ung contre-envers ou ung contre-endroit, ou bourres ou escroes de soie ou de cendalx, bonnes et souffisans <sup>1</sup>. » Mais outre que nous ne sommes pas assez sûr de la signification exacte du mot escroes <sup>2</sup>, nous pouvons à ce passage en opposer nombre d'autres où le cendal est représenté dans le rôle de doublure, qu'il remplissait le plus souvent. Philippe le Long avait à son sacre une cotte de samit doublée de cendal <sup>4</sup>, et l'un de ses successeurs possédait une chapelle de samit violet et des ornements de diapre noir fourrés de

Cendal employé en doublure au xtv° siècle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est ainsi que nous croyons pouvoir traduire seites. Voyez le Glosseire de la langue romane, de Roquefort, au mot Sains, tom. II, pag. 509, col. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ordonn. des rois de Fr. de la troisième race, tom. VIII, pag. 387, art. 8. — Coll. des meill. dissert., tom. XIX, pag. 380.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Douët-d'Arcq traduit le mot escroe par ordre signé, ce qui ne saurait convenir ici. Voyez Comptes de l'argenterie, etc., pag. 5, not. 4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Comptes de l'argenterie, etc., pag. 10, 47.

cendal jaune 1. Enfin, Eustache Deschamps recommande, pour conserver la santé.

> Robe de fin drap ou de soye, Legiere avoir et sans courroie, Double de cendal, qui l'ara.

> > D'un notable Enseignement pour continuer santé en corps d'omme, v. 77. (Poésies morales et historiques d'Eustache Deschamps, édit. de Crapelet, pag. 465.)

Au commencement du xve siècle, cet emploi de l'étoffe en question paraît avoir été encore plus général. Un compte de 1413-15 contient un article relatif à un cendal employé à doubler deux cottes d'armes 1, et un inventaire, quelque peu postérieur, en nous donnant le détail des diverses pièces d'une chapelle doublées de cendal tiercelin vermeil, nous donne en même temps le nom d'une variété de l'étoffe Cendal tiercelin, qui nous occupe, variété qui figurait déjà dans l'inventaire de Charles V', et qui peut-être ne diffère en rien du cendal tiersain nommé ailleurs '.

Même emploi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inventaire de Charles V, Ms. de la Bibl. nat. nº 8356, fol. exviij. recto, nº 1120, et fol. cxv. recto, nº 1097.

Les Ducs de Bourgogne, seconde partie, tom. Ier, pag. 94, nº 265.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chapelles du roi Charles VI (1424), dans la Collection des meilleures dissertations, tom. XIX, pag. 224, 225.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> « Item quatre pieces de cendal tiercelin vermeil. » Ms. 8356, fol. ije. iiij.. iiij. verso, nº 3324. - « Item une autre coultepointe de cendal tiercelin doublé de cendal jaune. » Ibid., fol. iije. xxiiij. verso, no 3883.

<sup>« ...</sup> pour i pièce de cendal tiersain blanc, royé de bateure, d'euvre de Paris, contenant 2 pièces entières, prisiées 8 escuz. » Inv. de l'argent. dressé en 1353. (Comptes de l'argenterie, etc., pag. 327.) - « Item, XII piesses de sandaux tiersains vermaulx, pour fourrer les robes qui ont esté faictes desdiz veluaux, au feur de vni frans la piesse. » Compte de l'an 1391. (Louis et Charles duc d'Orléans, etc., par Aimé Champollion-Figeac. Paris, 1844, in-8°, Ire partie, ch. III, pag. 65.)

Ce qu'on appelait du cendal battu ou de bateure, était l'étoffe sur laquelle on avait appliqué de minces feuilles de métal, or ou argent, découpées en diverses figures. Voyez des articles de cendal pareil dans l'inventaire de Charles V, fol. iij. ij. recto, nº 3537, et dans les Comptes de l'argenterie, pag. 17, 19, 327, etc.

Cendal tiercelin employé à couvrir des livres. On employait aussi le cendal tiercelin, 'pour doublure, à d'autres usages, comme à couvrir des livres: je vois, en effet, mentionné dans un compte de 1426 « ung aulne de satin vermeil, ensamble cendael tiercelin, pour doublure, pour couvrir ung livre pontifical 1, » etc.

Tiercelin '
employé comme
doublure, ou
doublé avec du
samit.

Ailleurs, nous trouvons tierchelin ou tiercelin tout court, et nous voyons que l'étoffe de ce nom servait de doublure 3; nous y reviendrons plus tard. Pour le moment, contentons-nous de faire remarquer que, dans le même article, le samit est nommé avec la toile et le tiercelin comme employé à cet usage, tandis que, plus loin, c'est le samit qui sert de doublure au tiercelin 3. Dans un inventaire antérieur, ce rôle est rempli par du cendal vert, dont est fourrée une grande courte-pointe de tiercelin vermeil 4.

Cottes d'armes

Les cottes d'armes tierchaines, mentionnées dans un autre article du même compte, me semblent être des vêtements doublés de tiercelin ; du moins, le prix en est le même que pour « neuf cottes d'armes de drap de Damas et de tiercelin noir, » confectionnées six ans auparavant .

Nature du tiercelin. Si, comme le croit le Duchat, le tiercelin était mêlé de

Les Ducs de Bourgogne, seconde partie, tom. In, pag. 244, nº 825.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « A Rifflart d'Yppre, pour une aulne de tierchelin renforcié pour mettre dedens le heaulme de Mds, » etc. Compte de 1421-22. (*Ibid.*, pag. 187, v. 622.)

<sup>«</sup> Toutes icelles couvertures doublées de toille et tierchelin ou samit dessus, » etc. Compte de 1424-25. (1b., pag. 203, n° 690.)

Voyez encore pag. 289, n° 1017; pag. 290, n° 1024; pag. 293, n° 1038; pag. 339, n° 1138; pag. 341, n° 1145, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Compte de 1454-55. (*Ib.*, pag. 450, nº 1695.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Inventaire de Charles V, Ms. 8356, fol. iij. xxiiij. recto, nº 3869.

<sup>\* «</sup> Pour douze autres cottes d'armes tierchaines pour les heraulx et poursuians... audit pris de six livres piece, valent LXXII l. » Compte de 1454-55. (Les Ducs de Bourgogne, seconde partie, tom. I<sup>ex</sup>, pag. 432, n° 1587.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Compte de 1448-49. (*Ib.*, pag. 396, nº 1409.)

trois choses, comme soie, fil et laine 1, nous devons le distinguer soigneusement du cendal proprement dit, et revenir à celui-ci, sur lequel il nous reste encore quelque chose à dire.

Pour ce qui était du prix des cendaux aux xive et xve siècles, et du système adopté pour leur vente, on voit par le compte de Geoffroi de Fleuri, argentier du roi Philippe le Long, qu'au commencement du xrve siècle, on les vendait au poids, que les cendaux vermeils étaient les plus chers, et que les noirs coûtaient moins que tous les autres. Le poids de la pièce de cendal, dans ce compte, varie depuis seize onces jusqu'à vingt et un onces; les prix, depuis deux sous quatre deniers jusqu'à quatre sous l'once. Dans le compte d'Étienne de la Fontaine, commencé en 1352, les cendaux sont indiqués comme vendus à la pièce, les moins chers à huit écus, les plus chers à onze; quelquefois même on en trouve de vendus à la botte 2, qui contenait six pièces. Enfin, au commencement du siècle suivant, on les vendait à l'aune, autant qu'il est permis de tirer une pareille conséquence d'un article d'un compte de 1419-20, qui porte qu'il fut payé à un peintre « pour cendal vermeil m aulnes et pour xi aulnes de bleu vi l. viii s. 3. » Par une ellipse également employée pour les draps, on disait un cendal, un demicendal, pour dire une pièce, une demi-pièce de cendal; et l'on distinguait, dans les cendaux, des forts ou renforcés, des faibles, des étroits et des larges '.

Prix et mode de vente du cendal aux xiv<sup>e</sup> et xv<sup>e</sup> siècles.

<sup>1</sup> Ducatiana, etc. A Amsterdam, chez Pierre Humbert, м. Dcc. хххупп., in-8°, tom. I°г, pag. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez les Comptes de l'argenterie, etc., pag. 91, 114, 483, etc.

Les Ducs de Bourgogne, 2º partie, tom. Ier, pag. 165, nº 538.

<sup>4 «</sup> Pro aliis quinque cendatis inforciatis, VIII l. » Recepta et expensa anno

Le cendal au xvr siecle.

Il tombe en désuétude. Au xvi siècle, le cendal subsiste toujours; seulement il en est moins souvent question dans les inventaires et dans les comptes, où il est remplacé par le taffetas, dont on trouve déjà une mention dès l'an 1316 <sup>1</sup>. Le mot de cendal était même tellement tombé en désuétude avant 1550, qu'un ancien traducteur du Décaméron, ou plutôt son secrétaire, ne l'emploie jamais pour rendre le substantif italien zendado, qu'il rencontre au moins trois fois dans le cours de son travail <sup>2</sup>. Cependant le cendal n'avait pas complétement disparu; il existait toujours, sinon dans la boutique des marchands, au moins dans le style des rédacteurs d'inventaires; mais son nom avait subi une altération orthographique, due sans

M. CC. XXIII., dans le Recueil des historiens de France, tom. XXI, pag. 244, D.

« Dedit etiam quinque paria vestimentorum pontificalium... quorum unum par

est... de cendato inforciato rubro. » Actus pontif. Cenoman. in urbe degent., cap. xerv. (Vetera Analecta, ed. in-fol., pag. 385, col. 2.)

<sup>«</sup> Item capa Roberti le Moyne de cendato afforciato albo, » etc. The Hist. of St. Paul's Cathedral, pag. 317, col. 2. — « Item capa Gileberti de Stratton, de panno aureo, lineato cum sendato rubeo afforciato. » Ibid., pag. 318, col. 1.

Voyez encore les Comptes de l'argenterie, etc., pag. 109, 112, 114, 144, 158, etc.

<sup>1</sup> Comptes de l'argenterie, etc., pag. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « ... et ogni habito pellegrino, in una giubba di zendado verde rimase, » etc. Giornat. III, nov. vii. — « Adonc il osta ses habits peregrinaux et demeura en ung pourpoint de soye verte. » Le Cameron, autrement dit les cent nouvelles... mises en françoys par Laurens de Premier faict. On les vend à Paris... par Françoys Regnault, etc., m. p. xli., in-8°, fueil. xciii. recto.

<sup>« ...</sup> venero le due giovanette in due giubbe di sendado bellissime con due grandissimi piatelli d'argento, » etc. Giora. X, nov. vi. — « ... les deux pucelles, vestues de belles robes de soys et bien attournées, apporterent deux pleins bacins qui estoient d'argent, » etc. Le Cameron, fueil. ecclvii. recto.

<sup>« ...</sup> fattesi venire per ciascuno due paia di robe, l'una foderata di drappo, e l'altra di vaio, non miga cittadine nè da mercatanti, ma da signore, e tre giubbe di zendado, e panni lini, » etc. Giorn. X, nov. IX. — « Si fist la dame devant soy apporter trois robes, dont les deux estoyent doublées de drap de soye, et l'autre fourrée de noble penne, et troys gypons de drap de soye et chemises fort fines. » Le Cameron, fueil. ccclxxiii. recto.

doute à la couleur habituelle de cette étoffe, couleur semblable à celle que donne le bois de sandal, dont on se sert, comme chacun sait, pour faire une teinture rougeatre. Toujours estil que nous lisons sandal dans l'inventaire du trésor de l'empereur Charles-Quint et ailleurs, jusque dans le Traité sur le commerce de la mer Noire, où il est question des « sandals ou taffetas unis et rayés de Scio, » et nous trouvons santal dans le Dictionnaire du commerce, de Savary, qui dit que « on appelle Santal en taffetas une sorte de taffetas qu'on apporte de Constantinople, à qui on fait prendre la teinture du Santal rouge en poudre, en le faisant bouillir avec quelques acides; son usage, ajoute l'auteur, est pour le mal des yeux au lieu de taffetas verd, dont plusieurs se servent pour les essuyer quand ils sont pleureux et pleins de sérosités. »

Un mot maintenant sur l'étymologie de cendal. Suivant certains auteurs cités par Covarruvias, ce substantif dériverait de sedal, fil de soie, ou du grec ouddon; selon le P. Guadix, Juan Lopez de Velasco et Gaspar Escolano, il viendrait de l'arabe : c'est là un point que nous laissons à décider aux

Étymologie du mot *cendal*.

<sup>&#</sup>x27;« Item, au floron du cousté senestre deans lequel a une croix d'or enveloppée en ung sandal, dedens laquelle a trois pieces de la vraye croix... Item, au milieu, traversant ladite fleur de lis sont une petite piece de toille bleue et une de sandal rouge seullement, et tient l'on que c'est où l'on aura enveloppé autresfois lesdites relicques, » etc. Ms. de la Bibl. nat., suppl. fr. n° 2338°, fol. 801 verso.

Dans les lettres de François I<sup>et</sup>, des années 4529 et 1530, il est question de la magnifique fleur de lis qu'il a donnée en payement pour sa rançon. Ce pourrait bien être la même dont l'inventaire du trésor de Charles-Quint nous a conservé la description exacte, sous le titre de Declaration et specifficacion de la riche fleur de lis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tom. I<sup>er</sup>, pag. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Parte primera del Tesoro de la lengua castellana, Madrid, 1611, in-4°, pag. 185, col. 1. — Diccionario de la lengua castellana... comp. por la reol Acad. esp., in-fol., tom. II, pag. 264, col. 2. — Dict. dét. des noms des rêt. ches les Arabes, pag. 126, en note. Voyez encore la Chrestomathie arabe de M. de Sacy,

orientalistes, nous bornant à renvoyer le lecteur à ce qui a déjà été dit là-dessus.

Demi-cendal

Après le cendal, il convient de parler de l'étoffe appelée demi-cendal; malheureusement, ce n'est pas chose facile, car il n'existe, à notre connaissance, qu'un seul passage où il en soit question<sup>1</sup>, et, pour comble de malheur, ce passage est à la fois peu étendu et assez obscur. M. Douêt-d'Arcq, à qui revenait naturellement le soin d'en tirer parti, a renoncé à le faire et s'est contenté d'écrire le mot sic après l'expression qui nous occupe, indiquant par là qu'il la considérait comme une erreur de copiste. Pour nous, qui ne pensons point que tel soit le cas, nous croirons jusqu'à plus ample informé que le demi-cendal de l'inventaire de 1353, était ou une étoffe moins forte que le cendal ordinaire, ou un cendal de demi-largeur.

Siglaton.

Le siglaton paraît avoir en au xir et au xir siècle, autant de faveur que le samit et le cendal. Le Cid, répondant à Feran Gonzalez, qui lui demande ses filles pour les infants de Carrion, lui dit:

> Hyo quiero les dar axuuar tres mil marcos de plata... E muchas vestiduras de paños é de ciclatones.

> > Posma del Cid, v. 2580. (Coleccion de poesias castellanas, tom. I<sup>ee</sup>, pag. 327.)

Plus loin, s'apprétant à décrire l'indigne traitement que

<sup>2</sup>º édit., tom. Iºr, pag. 234; et le Voyage de Marco Polo, pag. 253, lig. 6. Dans le premier de ces deux ouvrages on trouve le mot arabe (sundus), que nous avons expliqué déjà à l'aide du grand dictionnaire de Meninski.

<sup>&#</sup>x27; « ... Pour 54 aunes de demi-cendal azuré batu à fleurs de liz d'or, les uns de 2 pieces et les autres d'une, pour faire bordeures d'encourtinemenz, prisié 10 s. l'aune. » Inventaire de l'argenterie dressé en 1353. (Comptes de l'argenterie, etc., pag. 327.)

les mêmes infants firent essuyer aux filles du Cid, le poëte s'exprime ainsi :

Allí las tuellen los mantos é los pellizones, Paranlas en cuerpos é en camisas é en ciclatones. Id., v. 2730. (Ibid., pag. 333.)

Le traitement fut si cruel, que

Limpia salie la sangre sobre los ciclatones...

Tanto las maiaron que sin cosimente son

Sangrientas en las camisas é en todos los ciclatones.

Id., v. 2749-2753. (Ibid., pag. 334.)

Le siglaton était donc employé à faire des vêtements de femme; les passages suivants en fournissent de nouvelles preuves:

Emploi du siglaton pour vêtements de femme.

Sebile estoit issue hors de son paveillon...

Toz nuz piez et dechauce, en pur .i. siglaton.

La Chanson des Saxons, tom. 1er, pag. 235, en variante.

Tant par se dote d'Aubri le Borgenon... Qui fut l'autr'ier là sus en cel dongon, Si come feme vestus d'un siglaton.

Roman d'Aubri le Bourguignon, à la suite du Roman provençal de Fierabras, pag. 455, col. 4.

L'amie du héros qui donne son nom à un roman que nous avons déjà souvent cité, était également vêtue d'une robe de siglaton:

Bien fu vestue Melior

De siglaton à cercle d'or.

Partonopsus de Blois, tom. II, pag. 193, v. 10693.

La couette de son lit en était pareillement faite :

Chiute de dum d'alerion Envolsé d'un blanc siglaton. Ibid., pag. 181, v. 10323. Couette et oreillers de siglaton.

De siglaton aussi étaient les oreillers de son palais enchanté :

> Al fu s'asiet sor beaus tapis, Sor orelliers de siglaton <sup>1</sup>. *Ibid.*, tom. l<sup>er</sup>, pag. 58, v. 1694.

Dans un petit poeme que nous avons déjà eu aussi l'occasion de citer, l'impératrice de Rome dit :

Les sygiatons, les dras de soie...

Guerpiz por estre poure none.

De l'Empereri, etc., v. 3528. (Nouv. Roc. de fabl., tom. II,
pag. 112.)

Cape de siglaton.

L'auteur du roman de Gui le Gallois donne à l'une de ses héroïnes une cape de siglaton :

Ouch fürt die maget reine Einen rok von pliate. Von rotem siglate Fürte si ein kappen an, etc. Wigalois der Ritter, pag. 91, v. 2405.

« La chaste pucelle portait aussi Une robe de *pliat*. D'un rouge siglaton Elle portait une cape, » etc.

Dans un roman de la même époque et du même cycle, une jeune fille, parlant de celui qu'elle aime, s'écrie emportée par la passion :

¹ On trouve fréquemment, dans les anciens inventaires, des mentions de coussins couverts de siglaton ou d'autres tissus précieux : « Pulvinar S. Edithse de panno de ciglatun. » The Hist. of St. Paul's Cathedral, pag. 316, col. 1. — « Item, unum pulvinar consutum de serico scutelato, » etc. Ibid., col. 2. — « Item duo pulvinaria antiqua breudata. Item, septem alia consuta de serico, et duo de panno inciso, et unum opertum de ciglatoun, » etc. Ibid.

### DES ÉTOFFES DE SOIE, D'OR ET D'ARGENT.

S'il avoit un sac endossé, Et jou un siglaton ouvré, S'est-il de moi plus biaus cent tans. Le Roman des Aventures de Fregus, pag. 219.

Mais le siglaton n'était pas uniquement réservé aux femmes; les hommes portaient également des habits de cette étoffe. Dans le Roman de Perceval,

Emploi du siglaton pour vêtements d'homme.

Li rois le couvertoir osta,

Et le chevalier esgarda

Qui ot vestu .i. auqueton

De samit et de siglaton.

Ms. de la Bibl. nat. nº 430, fol. 144 recto, col. 4, dernier vers.

### Plus loin, Chrétien dit d'un autre personnage:

Si remaint en .i. auqueton

Pourpoint d'un vermeil ciglaton.

Bid., fol. 455 verso, col. 4, v. 37.

## Le comte de Poitiers, en face d'un lion,

Le mantel sebelin li tent,

Et li lions tot le porfent,

Le bliaut du cher siglaton, etc.

Roman du comte de Poitiers, pag. 26, v. 584.

# Le Cid, dans les grands jours, se vétait de siglaton:

No s' detiene por nada el que en buen ora nació...

Vistió camisa de ranzal tan blanca como el sol...

Sobr'ella un brial primo de ciclaton;

Obrado es con oro, parecen poró son.

Poema del Cid, v. 3095. (Colec. de poes. cast., tom. I, pag. 347.)

Foulques, neveu de Gérard de Rossillon, se rendant à Orléans auprès de Charles Martel, était vêtu de siglaton, lui et sa suite :

Era s'en vai dons F. e siei baro,
E so .c. chevalier d'aital faiso,
Vesten bliaut de pali e cisclato, etc.
Roman de Gérard de Rossillon, fol. 15 verso, v. 10.

Guillems se rendant aux bains où il doit trouver son amie,

Blisaut portet de cisclaton,

Ben fait e fronzit per razon.

Flamenca, Ms. de Carcassonne, fol. cz recto, v. 9.

Ailleurs, ce sont les guerriers de l'armée de Simon de Montfort qui portent des vêtements de cette étoffe :

Mots ausbercs an vestitz e mot bon gonion,

E desus mot perpung e suot de sisclaton.

Histoire de la croisade contre les hérétiques albigeois, pag. 184,
v. 3553.

Au banquet du couronnement d'Arthur,

Le senescax Kex avoit non,
Vestus d'un vermel siglaton
Cil servi al mangier le roi.

Le Roman de Brut, tom. II, pag. 107, v. 10, 741.

Cottes d'armes de siglaton. On en faisait des cottes d'armes qui portaient le nom de l'étoffe elle-même. Dans une certaine occasion, on en put voir une à Henri de Transtamarre,

Qui devant sa bataille venoit sor un gascon,

Armez et haubergez, couvert du siglaton.

Chronique de Bertrand du Guesclin, tom. II, pag. 36, v. 48134.

Le siglaton répandu en Angleterre. Comme chez nos voisins du midi, le siglaton était également répandu en Angleterre à la même époque. Dans un de ses contes, Chaucer représente Sir Thopas vêtu d'une robe de cette étoffe: His robe was of chekelatoun, That coste many a jane.

The Rime of Sire Thopas, st. IV. (The Canterbury Tales, etc. London: printed for W. Pickering, MDCCCXXII, in-8°, vol. III, pag. 70, v. 13664.)

Tyrwhitt fait observer, à cet endroit, que plusieurs manuscrits donnent ciclaton: il eût mieux fait encore en adoptant cette version; de même que Sanchez, dans la vie de saint Dominique de Silos, aurait dû imprimer ciclatones au lieu d'ojolatones:

Con almátigas blancas de finos ciclatones

En cabo de la puent estaban dos varones,

Los pechos ofresados, mangas é cabezones.

Copl. 232. (Colec. de poes. cast., etc., tom. II, pag. 30.)

Jusqu'à présent nous avons vu le siglaton employé pour des vêtements supérieurs; on en faisait encore des chausses. Un trouvère décrivant le costume d'un Sarrasin, qu'il habille à la façon des barons de l'Occident, nous dit que

Il ot mantel de paile, bliaut de pourpre tir,

Cauches de siglaton, blanches com flor de lis.

La Chanson d'Antioche, ch. v, coupl. xv; édit. de M. P. Paris,
tom. II, pag. 29.

Qui sait si le chantre des malheurs de Parise n'a point songé au siglaton quand il représente Béranger promettant à un garçon l'habillement d'un gentilhomme:

Un hermin peliçon,
Unes chauces de paile, soliers poinz à lion<sup>1</sup>?

Li Romans de Parise la duchesse, pag. 9.

L'éditeur a le tort d'écrire Lion avec un L, et le tort plus grand d'écrire en note : « L'art de la broderie s'exerçait déjà en la ville de Lyon, et jusque sur les chaussures communes aux deux sexes. » Peut-être aussi M. de Laborde n'est-il pas

Chausses de siglaton. Coup d'œil sur les chausses au moyen âge. Ces chausses, pendant longtemps, consistèrent en une enveloppe de feutre et en bandelettes que l'on croisait dessus. Plus tard, cette enveloppe en vint à être d'une

plus fondé à écrire avec une grande lettre un mot qui se trouve dans un compte de 1482-33 : « Pour xviii regnardeaux miz et employez en la fourrure d'une robe à façon de Lyon, » etc. Les Ducs de Bourgogne, II part., pag. 304, n° 1066.

Les soliers poinz à lion que nous avons vus tout à l'heure, me paraissent avoir été des souliers sur lesquels se voyait en broderie, ou autrement, la représentation de cet animal, que l'on aimait à multiplier sur les vêtements et ailleurs. J'ouvre les Comptes de l'argenterie, et j'y vois, pag. 139, une somme marquée « pour la façon et paine de broder et cointir lesdiz sollers : c'est assavoir ouvrez de brodeure à une frete d'or trait par losenges, et sur la frete, ajoute Étienne de la Fontaine, a quintes feuilles d'or trait..., et sur le losenge un lyon, » etc. Le roi Magnus, mort en 1103, portait deux lions sur sa cotte d'armes de soie rouge, l'un par devant, l'autre par derrière. (Hist. Magni Nudipedis, cap. xxxv.—Scripta historica Islandorum, etc., vol. VII, pag. 71), et Geoffroi le Bel, que le moine de Marmoutier nous montre, dans une circonstance, chaussé de chausses de soie, caligis holoserieis, avait des lionceaux d'or peints sur son écu (Joann. mon. Major. Monast. Hist. Gauffred. duc. Norman., etc. Paris., m. nc.x., in-8°, pag. 17, 18), décoration assez ordinaire pour autoriser un trouvère à dire dans le récit d'un combat:

Parmi les escus à lions
Se passerent les gonfanons.

C'est de Troies, Ms. 8987, fol. 87 verso, col. 2, v. 55.

Je ne serais point surpris que nos ancêtres n'eussent attaché quelque idée superstitieuse à cette représentation du lion, dont la peau était employée en médecine, au xm² et au xv² siècle, à cause des vertus que l'on lui supposait. Gui de Chauliac enregistre, parmi les préservatifs du mal de reins et de la gravelle, la coutume où l'on était jadis de porter autour du corps, dans une ceinture de veau marin ou de peau de lion, l'image d'un lion sculptée en or, pendant que le soleil séjournait dans le signe du Lion. (Dn. Guid. de Cauliace, Chirurg., tract. VI, doctrin. II, cap. 7. De lapide in vesics.) Sur quoi, un médecin du xvr siècle, Laurent Joubert, le traducteur et le commentateur le plus renommé de Gui de Chauliac, ne craint pas d'affirmer l'efficacité de ce remède, sur la foi du Conciliateur, qui dit avoir éprouvé lui-même « que la figure du Lyon imprimée en or, le Soleil estant au milieu du ciel, avec le cœur du Lyon, regardant Iupiter ou Venus, les mauvais et infortunez signes descendans, oste la douleur des rognons. » Voyez Annotations de M. Laurent Joubert, sur toute la Chirurgie de M. Guy de Chauliac. A Tournon, par Claude Michel, 1598, in-8°, pag. 255.

On trouve dans l'inventaire des joyann de Pierre de Gaveston, dressé en 1313, et publié par Rymer (Festers, etc., ed. tertia, tom. sec. pars I et II, pag. 31,

DES ÉTOFFES DE SOIE, D'OR ET D'ARGENT.

étoffe précieuse, sur laquelle on laçait la chausse proprement dite :

> Sor un brun paile fit sa chances lacier... Ses conoisances furent d'un paile chier.

> > Roman d'Aubri le Bourguignon, à la suite de celui de Fierabras, pag. 483, col. 2.

L'étoffe du pennon du roi de Frise, dont il s'agit, nous révèle celle des chausses royales, ou plutôt du fond sur lequel on les laçait; car par le mot paile nous entendons un tissu de prix, et nous savons que les bannières et étendards, grands et petits, étaient de soie. S'il n'était point rare de voir, chez nos ancêtres, des chausses de pareille matière, on peut dire qu'il y avait là certainement un grand luxe, comparable à celui des Grecs du Bas-Empire, auxquels saint Jean Chrysostome adressait le reproche de mettre à des chaussures la soie qu'il n'est pas honnête, dit-il, d'employer à des vêtements <sup>1</sup>.

Nous avons vu plus haut le cendal employé à des ten-

Chausses d'une étoffe précieuse en tout ou en partie.

> Tentures en siglaton

col. 1), « une autre ceinture de quir de lioun, haracssé d'or od camaeux, » et l'inventaire de Charles V renferme, sous le n° 787, « ung courroye de cuir de lyon sans nulle ferrure, en laquelle a cousu encontre en ung cendal troys enseignes d'or qui ont esté faictes pour le mal des rains. » Ms. 8356, fol. iiij<sup>m</sup> vj verso.

Pour en revenir aux souliers peints ou brodés qui nous ont donné lieu à faire ces remarques, il paraît que leur usage fut de bonne heure général en Europe. Ils étaient ornés de dessins en fils de soie ou d'or, au témoignage d'un historien du nord, qui nous apprend que la mode en vint dans son pays sous le roi Olaf, avec bien d'autres habitudes de luxe. Voyez De Magno et Olavo, Haraldi filiis, cap. III. (Scripta historica Islandorum, vol. VI, pag. 411.)

' Φέρε οδυ αὐτὸ ἐξετάσωμο, καὶ ἐδωμεν ὁποῖον ἐστι κακόν. "Οταν γὰρ τὰ νήματα τὰ σηρικὰ, ἃ μηδὲ ἐν ἱματίοις ὑφαίνεσθαι καλὸν, ταῦτα ἐν ὑποδήμασι διαφράκτητε, πόσης ὑδρεως, πόσου γέλωτος ταῦτα ἄξια; S. Joann. Chrysost. in Matthaum Homil. κεικ, al. L. (Oper. ed. Paris. pr., in-fol., tom. VII, pag. 510, B; ed. alt. Paris., in-8°, tom. VII, pag. 574.)

tures : il paraît que l'on se servait aussi du siglaton pour le même usage; du moins un ancien trouvère parle

> D'une grant chambre portendue De syglatons et de cendaus.

> > Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 480, fol. 487 verso, col. 4, v. 44.

Convertures de cheval en siglaton. On couvrait également les chevaux de bataille, surtout quand ils devaient figurer dans des cérémonies et dans des tournois, de housses faites de siglaton et d'autres tissus précieux :

Unques ne fu cevalx de sa fachon:
Noire ot la teste et vermel le crepon...
Les crins goutés comme penne de paon<sup>1</sup>,
Qui plus reluisent que or fin ne laiton;
Covers estoit d'un vermeil siglaton.

La Chevelerie Ogier de Danemarche, tom. II, pag. 507, v. 12160, 12166.

Dans son combat contre Olivier, Roland lui porte un

Son el[me] lace, s'a la coiffe noée
A .xiij. laz d'une soie goutée;
One n'ot plus riche jusqu'à la mer Betée.

La Chevalerie Vivien, citée dans le Glossaire et index de la

Chanson de Roland, pag. 220, col. 4.

Voyez encore le Roman de Troies, Ms. 6987, fol. 81 verso, col. 3, v. 14; fol. 92 verso, col. 1, v. 5; et le Compte Lucas le Borgne, etc. (1840), dans la Collect. des meill. dissert., etc., tom. XIX, pag. 85.

Je me figure que la cotte d'armes de Charles-Quint, quand l'abbé Maurolygo le vit pour la première fois, en 1536, à son entrée à Messine, était de soie goutés: « Memini me tunc... primum vidisse Casarem equo baio vectum, sericato sago punctis aureis distincto, galero annulatim texto venientem. » Select. loc. quorumd. insig. cons. omiss. in lib. VI Rer. Sican. Maur. abb., etc. (Steph. Balusii Miscell. Lib. II, edit. in-8°, pag. 330. — Sican. rer. Compend., cl. Fr. Maurol. abb. auth., etc. Messanse, ann. mpccxvi., in-fol., pag. 244, col. 1.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce vers explique de la façon la plus satisfaisante le mot gouté, qu'on lit dans les vers suivants :

coup terrible qui tranche le feutre de siglaton rouge dont le cheval de son adversaire était couvert :

Li colz dessant contreval à bandon,

Derrier l'arson consui l'aragon,

Tranche le fautre dou vermoil siglaton 1.

Extraits du Roman de Gérard de Vienne, v. 2374. (Der

Roman von Fierabras, Provensalisch, pag. xxxvi, col. 4.)

Un autre romancier, parlant d'un infidèle, dit :

Premier s'est desrengé Hervieu de Mobrandon, Et sciet sur ung cheval qui couroit de rendon. Le payen l'eust couvert d'un vermeil singlaton. Le Lieuvre du roy Charlemaine, Ms. du Musée britannique, Bibl. reg. 45. E. vi., fol. xxv verso, col. 4, v. 3.

Dans nos anciens romans il est souvent question de chevaux couverts de soie, entre autres de siglaton :

Chevaux couverts de pourpre et de soie.

Qui donc fust en l'ost, si véist maint baron....

Et tant corant cheval arabi et gascon

Covert de riche paile dès ci que au talon,

Et li pluisor de pourpre, auquant de siglaton.

La Chanson d'Antiochs, ch. IV, coupl. XXXIII; édit. de

M. Paris, tom. III, pag. 252.

Ci vient la plus fiere oz c'onques véissiez mais.....

N'a cheval an la rote qi soit las ne estrais,

De riche drap de soie est coverz li plus lais.

La Chanson des Saxons, tom. I<sup>ee</sup>, pag. 71.

La mode de parer ainsi les chevaux était même devenue si générale, qu'elle s'étendait jusqu'aux chevaliers du

Extension de la mode de parer ainsi les chevaux.

Sor .j. feltre de siglaton Le colcierent, s'el desarmerent. C'est de Troiss, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 99 recto, col. 3, v. 48.

<sup>1</sup> Dans un autre roman, il est également question de feutre de siglaton :

Temple, auxquels saint Bernard reprochait, entre autres choses, les housses de soie de leurs dextriers, leurs cottes d'armes, les peintures de leurs lances, de leurs écus et de leurs selles.

Cette mode était également usitée en Orient. Sous ce dernier rapport, pour le dire en passant, les Templiers ne faisaient qu'obéir à la mode qui régnait alors <sup>1</sup>: Pour ce qui est de l'usage de couvrir les chevaux de riches étoffes de soie, s'il n'avait point été pris des Orientaux, au moins il existait chez eux à la même époque, à un siècle près. Marco Polo, parlant de la grant feste que fait le grant Can de lor chief de l'an, ajoute: « Et encore celui jor hi vienent les sien leofant, qe bien sunt cinq mille, tuit covers de biaus dras entailliés à bestes et à oisiaus <sup>1</sup>. »

Un rimeur du xiv siècle, parlant des Égyptiens, à qui Pierre de Lusignan faisait la guerre, dit :

> Leur cheval estoient couvert L'un de jaune, l'autre de vert, De moult d'estranges couvertures Et de sauvages pourtraitures.

> > La Pries d'Alizandre, par Guill. de Machaut, Ms. de la Bibl. nat., suppl. fr., n° 43, fol. cc. xxviij recto, col. 3, v. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Bernard. abb. Lib. de Laude nov. milit. ad milit. Templi, cap. 11. (S. Bern. Oper., vol. I, Paris., M DCC NIX, in-fol., col. 881, D.) Voyez aussi la Dissertation I. de du Cange, sur l'Histoire de S. Louys, par Jean sire de Joinville, pag. 128, 129.

Des seles furent tait doré li arçon

A flors, à beste pointuré environ.

Roman de Gérard de Vienne, cité à la suite de celui de
Fierabras, pag. 166, col. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyage de Marc Pol, édit. de la Société de Géographie, ch. LXXXIX, pag. 97. Le texte latin correspondant, qui se trouve liv. 11, chap. xv, pag. 378, est ainsi conçu: « Et in illa die veniunt simul ad eum plus quam quinque millia elefantorum, et omnes sunt cooperti pannis de auro et de sirico. »

Parmi ces couvertures il y en avait sans doute de siglaton, bien que cette étoffe paraisse avoir été surtout rouge 1. En siglaton; bêtes et effet, le siglaton, nous l'avons vu il n'y a qu'un instant, était ouvré comme le samit, soit au métier, soit à l'aiguille; on y représentait, entre autres, des bêtes et des oiseaux :

oiseaux.

In a robe ryght ryall bowne, Of a redd syclatowne. Be hur fadur syde; A coronell on hur hedd sett, Hur clothys wyth bestes and byrdes wer bete. All abowte for pryde. Le bone Florence of Rome, v. 478. (Anc. Engl. metr. Rom., tom. III, pag. 8 et 9.)

Il y a donc lieu de croire qu'Esmeré était vêtu de siglaton:

> Esmerez fu vestiz d'une robe jolie, Qui estoit de fin or, à brodure furmie. N'avoit au siecle oisel, tant com li mons tournie, Dont la robe ne fust en samblanche querquie. Li Romans de Bauduin de Seboure, ch. II, v. 868; tom. Ier, pag. 58.

Toutefois, on peut croire que l'ornementation du siglaton ne se bornait pas à un seul dessin; nous en trouvons un autre décrit dans un roman quelque peu antérieur :

Apresté sont li garnement, Merveilles riche et bon et bel,

L'autre jour en .i. paveillon Plus vermeil que nul siglaton, Ving , etc.

> Roman de Perceval, Ma. suppl. fr. uº 480, fol. 254 recto, col. 1, v. 3.

D'un siglaton frès et novel, Vert à crois d'or estincelé.

> Roman de Guillaume de Palerne, Ms. de la Bibl. de l'Arsenal, B. L. F. in-4°, n° 478, folio 444 verso, col. 2, v. 22.

Place occupée par le siglaton parmi les tissus précleux. Le siglaton méritait donc bien le nom de drap d'or qu'il porte dans certains inventaires 1, l'épithète de *riche* et la place qu'on lui donne dans les romans, où il est fréquemment nommé avec les étoffes les plus luxueuses, avec les métaux précieux :

Moult tost sont li cendal et li paile aporté,
Li riche siglaton et li samit ouvré<sup>2</sup>.

La Chancon d'Antioche, ch. 11, coupl. x1; édit. de M. Paris,
tom. I<sup>st</sup>, pag. 90.

Moult i ont trové or et paile d'Aumarie, Argent et siglatons et sables de Roussie.

1bid., ch. IV, coupl. XXV; tom. I<sup>es</sup>, pag. 238.

Assés aurés chiens et oiseaus...

Pailes, siglatons et cendaus,

Dras rices et emperiaus.

Partonopeus de Blois, tom. I\*\*, pag. 50, v. 1449.

Il lor dist : « Chargiés à plenté Sour les sommiers dras d'escarlates, Et biaus joiaus d'or et de plates,

Moult sont tost li cendal et li paile aporté, Et li vert bogeran et li samit roé;

et

Moult tost sont li bliaut et li paile aporté, Rt li vair siglaton et li samit roé.

Voyez la note de l'éditeur.

<sup>&#</sup>x27; « Item, capa Johannis Maunsel, de panno aureo qui vocatur ciclatoun. » Visit. facta in thesauro S. Pauli Lond... An. Grat. MCCXCV, etc. (The Hist. of St. Paul's Cathedral, etc., append., n° xxvIII, pag. 318, col. 2.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les variantes donnent :

Et dras où il a maintes roies, Vairs et gris, siglatons de soie. Roman de Mahomet, pag. 11, v. 202.

Les siglatons les plus prisés venaient d'Espagne, sans provenance des siglatons; aucun doute de l'Espagne musulmane, et plus particulière- siglaton d'Alméria, sur la côte d'Andalousie:

Cil est privés de li, ne l' mescreés-vos mie, Qui par armes conquist pris de cevalerie; Et lor donoit grans dons, car de biens est garnie, Les biaus cevaus d'Arabe et les murs de Surie, Les siglatons d'Espagne, les pales d'Aumarie.

Li Romans d'Alixandre, pag. 4, v. 20.

Il en venait aussi d'Alexandrie, qui était, au moyen âge, le principal entrepôt du commerce des chrétiens avec les Sarrasins. Partonopeus arrivé au donjon du château de son amie,

Siglaton d'Alexandrie.

Iluec descent, entre en la tor....
Et quant est venus as creteaus....
Esgarde vers solel levant,
Et voit la mer qui dure tant
Que nus n'en puet véir le fin.
Par là li palie alixandrin
Vienent et li bon siglaton,
Li muelekin et li mangon, etc.

Partonopeus de Blois, tom. Ier, pag. 56, v. 1615.

Comme le fait remarquer M. Dozy, le siklatoun (سقلاطون) de Bagdad jouissait d'une grande réputation 1. On faisait éga-

Siglaton le Bagdad, de Perse et d'Arménie.

<sup>&#</sup>x27; Le savant Hollandais cite an-Nowairi, Encyclopédie, man. 273, pag. 96; Ibn-Haiyan apud Ibn-Bassam, man. de Gotha, fol. 4 r., où on lit, dit-il, سقلاط في ...
Il ajonte: « Le mot allemand ciclét répond, non pas مسقلاط , mais à بسقلاط و المعادية , mais à بسقلاط و

lement du siglaton en Perse et dans la grande Arménie, comme on le voit par le traité arabe de géographie de Cazouyni, qui dit que dans la ville de Tauris il se fabriquait, entre autres étoffes, du siclatoun<sup>1</sup>, et par le dictionnaire persan indigène, intitulé Borhani-Cathi et imprimé à Calcutta en 1818, où l'on trouve, sous les mots siclathoun, siclathyn<sup>2</sup>, que c'était le nom d'une étoffe de Naktchivan.

Étymologie du mot siglaton. Il est donc bien prouvé que le siglaton, comme son nom, venait de l'Orient. Seulement on peut se demander si le terme arabe n'a pas été emprunté à quelque autre langue. Du Cange dérive, avec assez de vraisemblance, le mot

Nowairi (man. 2 n, fol. 33 r.), etc. J'ignore s'il y a quelque différence entre le استلاطون et le سقلاطون; mais ces mots dérivent tous les deux de cyclas. » Voyez Histoire de l'Afrique et de l'Espagne intitulée Al-Bayano 'l mogrib, par Ibn-Adhárí (de Maroc), etc., second vol., Leyde, chez E. J. Brill, 1849-1851, in-8°, glossaire, pag. 24, au mot سقلاطون, que M. Dozy traduit par étoffe de soie brochée d'or.

Ibn Alathir, comme veut bien me l'apprendre M. Defremery, rapporte que le khalife de Bagdad, Mostarchid-Billah, mort en 1135, ayant aboli la ferme du fil d'or, mit par là un terme aux vexations auxquelles les fabricants de aiklatoun et de momavvadj (Cf. Dozy, Dictiona., pag. 328, note), et les autres artisans qui employaient cette matière, étaient en butte de la part des préposés. قاطلة على المناس غزل الذهب وكان صناع السقلاطون والمعزج (sic) وغيرهم ممن غزل الذهب وكان صناع السقلاطون والمعزج (Histoire universelle, Ms. arabe de la Bibl. nationale, supplément n° 740 bis, tom. V, fol. 147 recto.)

<sup>1</sup> Atsar-al-bilad, édit. de Gottingue, 1848, in-8°, pag. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siclátoun s'écrit également siclát et sidjlát. On trouve aussi les formes sekerlat et eskerlat, ce qui répond évidemment à notre mot écarlate. Dans le dictionnaire que nous avons cité, on trouve sekirlat, sekirlath et sekillath, avec la signification d'étoffe de laine qui se fabrique dans le pays des Francs et dans celui des Romains (l'empire grec). C'est probablement à cet ouvrage qu'a été emprunté ce qui se trouve dans le Dictionnaire arabe, persan et turk de Meninski. Voyez les remarques de M. Reinaud sur le mot ciclatum de la Chanson de Roland, dans l'Illustration, n° du 2 août 1831, vol. XVIII, n° 440, pag. 70, col. 1 et 2.

siglaton du grec χύκλος, à cause de la forme du vêtement qui portait primitivement ce nom ', et il appuie son opinion de passages qui me paraissent l'établir d'une manière inébranlable. Il faut donc s'inscrire en faux, avec lui, contre l'étymologie qu'assigne à ce mot Guillaume le Breton, dans un passage important pour l'histoire de la petite ville de Damme, qui recevait dans son port, dit-il, des marchandises apportées par mer de toutes les parties du monde, entre autres, les étoffes des Phéniciens, les produits de l'industrie des Sères et des Cyclades:

Stamina Phœnicum, Serum, Cycladumque labores.

Guill. Brit. Philipp., lib. IX, v. 383. (Rec. des hist. des
Gaules, tom. XVII, pag. 234, D.)

Ce mot conserva sa signification pendant le moyen age. Le moine de Marmoutier décrivant le costume de son héros, s'exprime ainsi : « Gauffredus bysso retorta ad carnem induitur, cyclade auro texta supervestitur, » etc. (Joann. mon. Major. Monast. Hist. Gauffr. duc. Normann., etc., Paris., m. nc. x., in-8°, lib. 1, pag. 17.) Henri de Knyghton, racontant l'entrée de Richard II à Londres, en 1392, nous apprend que les bourgeois étaient vêtus de riches habits, vestibus cultioribus, aureis et argenteis, velvetis, syndonicis sioaldibus. Voyez Henr. de Knyghton de Eventibus Anglica, liv. V (Hist. Anglic. Script. X, tom. II, col. 2740, lin. 51, 52), sans oublier de remarquer le changement qu'apporterait une virgule avant sicladibus, qui pourrait ainsi être rendu par de siglaton.

¹ Dans l'Histoire Auguste, le mot cyclas se prend toujours dans le sens de robe, de tunique de prix. Suétone (C. Caligula, cap. LII) rapporte que le successeur de Tibère paraissait quelquefois en public avec une robe de soie et une tunique ornée d'une riche bordure, aliquando sericatus, et cycladatus. Lampride (Alexander Severus, cap. XL) nous apprend que cet empereur vendit toutes ses pierreries, disant que ce luxe ne convensit point aux hommes, et que les femmes de la cour devaient se contenter, entre autres choses, d'une robe de cérémonie où il y eût tout au plus six onces d'or, « et cyclade quæ sex unciis auri plus non haberet. » Enfin Vopisque, dans sa vie de Saturnin, dit qu'il fut revêtu d'une robe de femme faite de pourpre enlevée à une statue de Vénus, et qu'en ce costume il reçut les hommages des soldats qui l'entouraient: Deposita purpura ex simulacro Veneris, cyclade uxoria militibus circunstantibus amictus, et adoratus est.

Siglaton de Lucques. Au xrv siècle, le siglaton cessa de nous être exclusivement fourni par l'Orient; il en arrivait aussi de Lucques, comme le prouve un article de l'inventaire du garde-meuble de l'argenterie dressé en 1353, où l'on voit marquée « une pièce de chigaton de Lucques... prisée xv escuz 1. »

Diapre.

Avec le samit, le cendal, le siglaton et d'autres étoffes précieuses répandues en Occident pendant les xir, xir et xiv siècles, nous avons déjà vu mentionner des diapres, et citer ceux d'Antioche: cette ville était, à ce qu'il paraît, véritablement renommée pour ce genre d'étoffes , dont on faisait, chez nous, des ornements d'église, comme en témoignent nombre d'articles d'anciens inventaires , et que l'on employait également au costume des classes élevées:

<sup>1</sup> Comptes de l'argenterie, etc., pag. 328 et 361, col. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a Item capa domini Edmundi comitis Cornubis de quodam diaspero Antioch: coloris, tegulata cum arboribus et avibus diasperatis, quarum capita, pectora et pedes, et flores in medio arborum sunt de aurifilo contexte. » Fisit. facta in thesaur. S. Pauli Lond., An. Grat. M CC XCV, etc. (The Hist. of St. Paul's Cathedral, etc., append., n° XXVIII, pag. 318, col. 2.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « Item tria paria tunicarum et dalmaticarum de albo diaspro... — Item tunica et dalmatica de albo diaspro... — Item tunica et dalmatica de albo diaspro, cum citacis viribus in ramunculis. » *Ibid.*, pag. 322, col. 1.

<sup>«</sup> Item tunica de diaspro marmoreo spisso, stragulata cum aurifrigio. » Ibid., col. 2.

<sup>«</sup> Item une chapelle fournie cotidianne d'un diapre blanc à testes et à piez d'oisiaux d'or, » etc. Inventaire des biens meubles de Louis le Hutin, en 1317.

<sup>«</sup> Primo una capella de diaspro rubeo... — Item tercia capella de diaspro nigri coloris, » etc. Testament de Guillaume, cardinal du titre des Quatre Couronnés, etc., du 31 août 1342. (Bibl. nat., collect. Doat, tom. XLIII, fol. 239 recto et verso.)

<sup>«</sup> Item invenimus plus quædam vestimenta sacerdotalia viridia pretiosa de diaspris viridis... — Item invenimus plus quædam vestimenta sacerdotalia alba, de diaspris albis... » Inventaire... des images... et autres ornemens d'eglise trouvés au tresor de l'eglise de Fargues, etc. (Bibl. nat., coll. Doat, tom. CXIII, fol. 387 verso et 388 recto.)

Emploi du diapre en or-

nements d'églises et en vêtements

pour les classes élevées.

Vestus fu de diaspre 1, ouvrés à grant mestrise; Mantiel ot de samis à une penne grise.

Li Romans d'Alixandre, pag. 538, v. 47.

D'un blanc diaspre estoit vestus.

D'Atis et de Prophelias, Ms. de la Bibl. nat. nº 7494, fol. 424 verso, col. 4, v. 20.

Si fu d'un dyapre vestue

Blanc comme fleur, d'œuvre menue.

Roman de Perceval, Ms. de la Bibl. nat. suppl. fr., n° 430, fol. 46 verso, col. 2, v. 34. Voy. encore fol. 244 recto, col. 4, v. 5.

Devant li s'est agenoulliés, Si l'a prise par le mantel Fait d'un *dyaspre* rice et bel.

D'Amaldas et d'Idoine, Ms. de la Bibl. nat. n° 6987, fol. 346 recto, col. 4, v. 47.

Un diaspre vestic que lutz e flameya;
Pus suau que pimen, de bon odor flayra.

Der Roman von Fierabras, etc., pag. 129, v. 4355.

Ailleurs, ce sont des tentures faites de diapre, une couverture de lit formée de deux pièces de cette étoffe, et des coussins recouverts de même :

Tentures, rouvertures de lits, coussins en dispre.

De jons, de metastre et de glais Sont totes joincies les rues, Et par desore portendues De cortines et de tapis, De dyaspres et de samis.

Brec et Enide, Ms. la Valliere nº 78, fol. 437 verso, col. 4, v. 7.

Le texte adopté par M. Michelant porte bissarde, et diaspre est rejeté en variante dans les notes. Nous ignorons ce que peut vouloir dire bissarde; nous savons seulement que l'on appelait bisette, un passement, une sorte de dentelle, nommée une fois dans un compte de 1352 (Comptes de l'argenterie, etc., pag. 298); et deux fois dans les Parties pour l'anniversaire du roy Philippe (VI), etc. (Collection des meilleures dissertations, etc., tom. XIX, pag. 98.)

D'un ermine fourrez, tantost fu devestis; A Gilet le donna, etc.

Chronique de Bertrand du Gueselin, tom. II, pag. 416, v. 46708.

Provenance du diapre. D'où venait cette étoffe? Vraisemblablement de Grèce; du moins Chrestien de Troyes nous dit d'Erec:

S'ot cote d'un *diaspre* noble Qui fu fais en Costantinoble.

> Roman d'Eroc et d'Enide, Ms. de la Bibl. nat., fonds de la Valliere, nº 78, fol. 449 verso, col. 2, v. 45.

Étymologie du mot *diapre*. Cette indication d'origine et la couleur blanche généralement attribuée au diapre dans nos anciens poëmes, tout cela me fait pencher vers l'opinion de ceux qui pensent que ce mot vient du grec δίασπρον, deux fois blanc. Toutefois il faut prendre garde qu'il y avait des diapres de toutes les couleurs avant, mais surtout pendant le xive siècle. Ainsi on lit dans le Roman de Perceval:

Il y avait des diapres de toutes couleurs.

La coutepointe fu à or
D'un vert dyapre à bendes d'or.

Ms. de la Bibl. nat., suppl. fr. n° 430, fol. 142 recto, col. 1, v. 29.

On trouve dans l'Histoire des évêques d'Auxerre mention de quatre paires d'ornements sacerdotaux de diverses couleurs, tant de samit que de diapre '; et dans l'inventaire des ornements de l'église de Saint-Victor de Marseille, indication d'une dalmatique et d'un floquet de diapre rouge.

<sup>&#</sup>x27; Cap. Lxiv. (Novæ Bibliothecæ manuscript. librorum Tomus primus, pag. 505.) Le donateur de ces ornements, Erard de Lesignes, fut évêque d'Auxerre depuis 1271 jusqu'en 1278.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez, sur ce mot, dont la signification n'a pas encore été clairement déterminée, le Glossaire de du Cange, au mot *Floquetus*, tom. III, pag. 324, col. 2. On y trouve la mention, d'après un ancien inventaire, d'une chapelle violette de diapre de diverses couleurs.

Notre roi Charles V possédait une « chappelle entiere de dyapre ynde azuré, semé de serpentelles et le bout des fueilles d'or de Chippre 1, » plusieurs chapelles de diapre noir, et une chape de même étoffe qui était « à lyons de soye et d'or 2. » Enfin, l'un de ses successeurs, Charles VI, avait également « une chapelle entiere de diapre noir semé de solaiz 3, » et « une autre chapelle entiere de diapre vermaux à soleils d'or de Chypre 4. »

A la même époque, il y avait en Angleterre une sorte de napes appelées of dyaper work dans des comptes de 1480°, et qui devaient sans doute ce nom, dont on trouve encore l'équivalent employé dans le siècle précédent pour désigner du métal travaillé d'une certaine façon°, à leur ressemblance, pour le dessin, avec le diapré d'alors, plutôt qu'avec les diapres des âges plus anciens, depuis longtemps tombés dans l'oubli. En effet, il ne serait pas impossible que le diapré du xv° siècle, au lieu d'être le fils du diapre en usage au xm°, n'en fût que le petit-fils, et n'eût succédé directement à l'étoffe appelée drap diapré pendant le xv°. Dans les

Napes
of dyaper work,
en Angleterre.

Filiation du diapré du xv° siècle.

<sup>1</sup> Invent. de Charles V, Ms. de la Bibl. nat. nº 8356, fol. c.xiiij. verso, nº 1094.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., fol. cxv. verso, nº 1099. Voyez aussi les nº 1096, 1097, 1098.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chapelles du roi Charles VI (1424), dans la Collection des meilleures dissertations, etc., tom. XIX, pag. 230, 231.

<sup>4</sup> Ibid., pag. 230.

Voyez bon nombre de passages latins cités dans le Glossaire de du Cange, aux mots diasprus, diasperus, diaspreus, diaspre et diasperatus, tom. II, pag. 840, col. 1 et 2.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> The Wardrobe Accounts of King Edward the Fourth, à la suite de Privy Purse Expenses of Elizabeth of York, pag. 131, 139.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> « Duas cruces de argento, unam de diaspro, et unam de crystallo... paria, etc., tria paria candelabrorum de argento, et unum de diaspro, » etc. Lib. anniversar. Basil. Vatic., fol. 144, ubi de Bonifacio VIII PP. (Gloss. med. et inf. Latin., v° Diasprus, tom. II, pag. 840, col. 1.)

comptes qui nous restent de ce siècle et du suivant, le substantif des étoffes, surtout de celles de laine, est généralement omis, certainement parce qu'il l'était dans la conversation, et elles ne sont désignées que par leur couleur. Ainsi l'on disait un blanc, un blanc-gris, un gris, un noir, un bleu, un pers, un vert, un tanné, un marbré, etc., usage dont on retrouve des traces bien plus anciennes. Seulement cette ma-

<sup>1</sup> Cette habitude existait déjà au xm<sup>2</sup> siècle, pendant lequel, toutefois, elle paraît avoir été moins répandue que dans les suivants :

Mabilete au cler vis s'est tantost atornée, D'une cape de pers s'est molt bien atornée.

> Roman de Garin de Monglane, Ms. du fonds de la Valliere, n° 78, fol. 448 recto, col. 4, v. 28.

Ses robes estoient de gris.

Roman de la Manekine, pag. 179.

a ... et donoit robes aus chevaliers et aux nobles homes de sert ou d'autre drap de ceste maniere. » Vie de saint Louis, par le confesseur de la reine Marguerite, a la suite de l'Hist. de saint Louis, par J. de Joinville, édit. du Louvre, pag. 349. — « Il vesti puis tousjors robes de blou ou de pers tant seulement, » etc. Ibid., pag. 361. Voyez aussi pag. 362.

« Et uns granz chevaliers va encontre sor un palefroi, une chape vestue de bran fresche. » Roman de Lancelot du Lac, pag. 18 de la publication de M. Jonckbloet, intitulée le Roman de la Charrette, etc. La Haye, Belinfante frères, 1850, in-4°.

Sans nous arrêter à un vers de la Chronique de Bertrand du Guesclin, par Cavelier (tom. II, pag. 144, v. 17516), nous ferons observer que cette manière de désigner les tissus par la couleur, était également usitée chez nos voisins. Dans le Décaméron (journ. VIII, nouv. 11) une jeune fille parle de sa gonella del perso. L'écuyer de Chaucer

A yeman hadde he, and servantes no mo...

And he was cladde in cote and hode of grene....

And hom he bare, the baudrik was of grene.

The Canterbury Tales of Chaucer, the prologue, v. 106,

La prioresse

Of smale corall about hire arm she bare A pair of bedes, gauded all with grene. Ibid., v. 458.

On trouve dans l'inventaire des joyaux de Pierre de Gaveston « une autre chesible, tunicle, dalmaticle... de un drap de vert poudré de oiseaus et de poissons nière de parler semble avoir été réservée pour les couleurs les plus usitées, et l'on ne trouverait pas, je pense, ces expressions, un rose, pour dire un drap rose ; mais on rencontre aussi fréquemment des mentions de drap vert, de drap gris, de drap brun. Quoi qu'il en soit, au xive siècle, les draps diaprés étaient d'or et de soie, et venaient de Lucques .

d'or. » De recept, et acquiet, pro jocal, cum P. de Gas. nup. capt., A D. 1313. (Fad., cons., etc., ed. tertia, tom. sec. pars I et II, pag. 31, col. 2.)

Pour ce qui est de cette expression poudré, voyez-en d'autres exemples dans The Squyr of lowe Degree, v. 840 (Anc. Engl. metr. Rom., tom. III, pag. 180); et dans l'Index and Notes to the Wardrobe Accounts of King Edward IV, pag. 242, col. 2.

Les tissus de couleur rose, assez répandus autrefois, comme nous l'avons vu, sous le nom de rodinum, étaient employés à toutes sortes d'asages, et l'auteur de la vie de saint Eudes, archevêque de Canterbury (Acta sanctor. ord. S. Bened., sæc. v, pag. 295, n° 16), rapporte que le bienheureux, mort en 961, apparut couvert d'un habit rose. Plus tard, cette couleur paraît avoir été exclusivement affectée aux femmes d'origine noble. Un poëte du xin° siècle dit d'une dame:

Sa robe estoit d'un drap partis, Dont la color estoit rosine.

> Roman de l'Esconfile, Ms. de l'Arsenal, B.-L. fr. in-4°, n° 478, fol. 47 recto, col. 4, v. 44.

Dans le compte de Geoffroi de Fleuri (1316), on voit « une escarllate rosée... pour faire une robe à madame la royne; » et dans un compte de 1388 figure une cotte hardie de même étoffe pour Isabeau de Bavière. Voyez les Comptes de l'argenterie, etc., pag. 28 et 365, col. 2.

Les « vingt pieces de draps d'or très-fins sur champ roze, » mentionnées dans l'inventaire de Charles V, fol. ij. x. recto, n° 2334, étaient vraisemblablement destinées de même à l'usage de quelque noble dame.

A Bologne, depuis une ordonnance rendue en 1453 et rapportée par Hüllmann (Stædtwesen des Mittelalters. Bonn, 1829, in-8°, tom. IV, pag. 141), qui cite les Statuta Bononiæ I. 363, les dames ou demoiselles de l'ancienne noblesse pouvaient porter des vêtements de satin ou de laine de couleur cramoisie ou d'un rouge rose; et dans un compte de la cour de Bourgogne, publié par M. de Laborde, nous tronvons « sept aulnes de drap de layne rose, » pour une noble demoiselle à qui cette nuance était permise en raison de son rang. Voyez les Dues de Bourgogne, II° partie, tom. I°, pag. 454, n° 1727.

Il n'est personne qui ne sache qu'encore aujourd'hui le rose est la couleur affectée aux jeunes enfants du sexe féminin. S'agit-il d'en haptiser un, le confiseur ne manque jamais d'attacher les bonbons avec des faveurs roses.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Pour vj. dras d'or et de soye diapré couvert d'or, le plus de blanc, et viij.

Dyaspmel ou dyaspinel. On en peut dire autant d'une autre étoffe dont le nom s'éloigne bien peu de celle dont il vient d'être question. Je veux parler du dyaspmel ou dyaspinel, qui peut-être n'était pas autre chose que le diapre du xive siècle, et qui certainement était en usage chez nous à cette époque; on l'employait à faire des chasubles, des chapes et autres ornements d'église : ce qui indique suffisamment que c'était une étoffe de prix. L'épithète de viez qu'on lui donne dans un inventaire de 1389, autorise presque à penser qu'il y avait du dyaspmel dès le xiiie siècle.

Tabis.

A cette époque existait déjà le tabis, espèce de gros taffetas ondé, dont je n'ai rencontré le nom que dans un seul écrivain contemporain , mais qui est souvent mentionné dans l'inventaire de Charles V, où l'on trouve des pièces, des robes, des houppelandes, des surcots, des custodes de zatabiz, de toutes les nuances. Sûrement cette étoffe était de soie; toutefois on est autorisé à la croire mélangée de coton,

dras d'or et de soye diapré blancs de Lucques, et v dras diaprez et vermeils de Lucques, et trois dras diaprez d'azur de Lucques... xiiij l. tz. la piece, » etc. C'est le compte de Michel de Bourdene des choses appartenans à la chambre le roy (Philippe le Bel), etc., ann. 1306, 1307. (Coll. des meill. dissert., tom. XIX, pag. 46, 47.)

Outre le Glossaire de du Cange, voyez, pour le sens exact du mot diapré, une note de Warton à un vers de The Squier of low degree, dans The History of English Poetry, sect. V; édit. de 1840, vol. I, pag. 177, not.  $\gamma$ .

<sup>&#</sup>x27;« Une chasuble... dalmatique et tunique... tout de drap de dyaspmel de Luques, forment usez, » etc. Inventaire après le décès de Richard Picque, archevêque de Reims, 1389. (Société des bibliophiles de Reims, m docc xlm, in-18, pag. 39; Trésors des églises de Reims, pag. 97.) — « Une chappe noire de drap de dyaspinel, » etc. Ibid. — « Une chasuble d'un viez dyaspinel, » etc. Invent., pag. 39; Trésors, pag. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vincent. Bellovac. Spec. hist., lib. XXXI, cap. CXLIII.

Voyez les nº 3334, 3335, 3353, 3359, 3484-3486, 3491, 3494, 3495, 3497, 3498, 3509 et 3533.

en lisant dans l'article du voyageur Ibn-Djobaïr sur Bagdad, ce passage qui fixe à merveille l'étymologie et le véritable sens de عتابى (átabi), d'où est né le mot qui nous occupe : « Parmi les quartiers de la ville, dit-il, il y en a un qui porte le nom d'otabtiah, où l'on fabrique les étoffes appelées otabt, qui se composent de soie et coton de diverses couleurs 1. »

Étymologie du mot tabis.

Au xin° siècle, et même auparavant, il y avait encore une étoffe nommée escarimant, dont il nous est impossible de déterminer la nature, mais qui certainement était tenue en grande estime: Charlemagne ayant trouvé le roi Hugon où il était occupé à labourer,

Escarimant.

Là sist l'emperere sur un cuisin vaillant. La plume est de oriol, la teie d'escarimant, Desus ad jetet un bon paile grizain.

Travels of Charlemagne, pag. 12, v. 289.

A la réception et à l'armement de Raoul de Cambrai comme chevalier,

Li rois li donne son bon destrier corant....

Bien fu couvers d'un riche bouquerant,

Et la sorcele d'un riche escarimant,

De ci à terre geronnée par devant.

Li Romane de Raoul de Cambrai, coupl. xx, pag. 20.

at as Camerai, coupi. xx, pag. 20.

Mais ce mot, qui est ici employé substantivement, paraît, quelques pages plus haut, comme épithète de *paile*, rôle qu'il joue souvent dans les poëmes de la même époque :

Pailes carimants.

Bien fu vestus d'un paile escariman.

Ibid., coupl. xrv, pag. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dictionn. dét. des noms des vêtements chez les Arabes, additions et corrections, pag. 436, 437; addit. à la note 7, pag. 110.

## 248 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

quelle il me serait bien difficile de répondre; tout ce que je puis dire, c'est que je ne vois aucune raison pour m'associer à l'opinion de Sanchez, qui traduit ce mot par tela fina de color de escarlata, et qui est tenté de regarder escarin comme un synonyme de ce substantif<sup>1</sup>.

Boffu, bofu ou boufu. Nous réussirons peut-être mieux à déterminer ce que pouvait être le boffu, bofu, ou boufu, qui figure parmi les tissus précieux en usage au xn° et au xm° siècle. Ce qu'il y a de certain, c'est que nos ancêtres donnaient ce nom à une étoffe de soie :

Quant il pot aler et venir, Ot Guivrés fait .ij. robes faire, L'une d'ermine et l'autre vaire, De deus dras de soie dyvers. Li un fu d'un osterin pers, Et l'autre d'un bofu roié, Qu'en present li ot envoié D'Escoce une soie cousine.

Erec et Enide, Ms. du fonds de la Vallière, nº 78, fol. 161 recto, col. 2, v. 26.

Boffu, employé à l'habillement des deux sexes. Le bossu était employé pour l'habillement des deux sexes :

Soixante dames vestues de bousfus,

Femes de rois, d'amiraux et de dux, etc.

La Chevalerie Ogier, v. 12959, tom. II, pag. 554. Voy.

encore pag. 555, v. 43001

Un riche hermin li a Balan tendu Et un mantel d'un molt riche *boffu*.

Extr. du Roman d'Agolant, v. 4400. (Der Roman von Fierabras, pag. LKIV, col. 4.)

Et si sachiés de verité

<sup>.</sup> I Ind. de las voc. antiq. etc. (Ibid., pag. 387.)

Qu'il erent molt bien acesmé; Car cascun d'aus a bien vestu Cote et mantel d'un chier bofu. Lai du Trot, v. 147, pag. 76.

Il eurent sanglement vestu,
Li uns un samit, l'autre .j. boffu.

Li Sieges de Tebes, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 38 verso, col. 3, v. 58.

Mainte reube i ot de boufu

Et de pourpres et de samis,

U il avoit bons orfrois mis.

Chronique rimée de Philippe Mouskés, tom. II, pag. 444, v. 34190.

On faisait encore bien d'autres choses avec le boffu, par exemple, des suaires, ou mouchoirs, des couvertures de lit, des chausses et des enseignes :

Suaires, convertures de lit, chausses et en seignes en boffu.

La mere fait vestir sen fil
Jusques as piés d'un buen cainsil,
Bliaut de paile li vestirent
Que .iij. damoisieles tisirent,
A or l'orent tout entissu.
Li suaires fu d'un bofu.

Le Roman de Brut, Ms. de la Bibl, nat., suppl. fr., nº 480, fol. 423 verso, col. 4, v. 26.

Li rois Lohiers sist à bel feu Sor le chiute d'un palie bleu, Partonopeus dejoste lui; Et furent acosté andui Sor un kievecuel de bofu.

Partonopeus de Blois, tom. II, pag. 470, v. 40013.

D'un drap de soie erent vestu, Estroit caucié d'un vert bofu.

.. ..

D'Atis et de Prophelias, Ms. de la Bibl. nat. nº 7494, fol. 84 verso, col. 2, v. 44.

### 250 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Là véissiés flamboier maint escu,

Et tante ensengne de paile et de bofu.

Le Roman d'Anséis de Carthage, Ms. 7191, fol. 26 verso,
col. 2, v. 11.

Comme le mot *escarimant* que nous avons vu tout à l'heure, *boffu* devenait quelquefois adjectif, et alors il s'associait avec *paile*:

Dedens son tref s'asist sor.i. pale bofus.

Li Romans d'Alixandre, pag. 53, v. 25.

Étymologie du mot *boffu*. Malgré tous les passages que nous venons de voir, dire ce que nos ancêtres entendaient au juste par boffu, me semble difficile; mais il l'est beaucoup moins, j'imagine, de déterminer, l'origine de ce mot. Je la vois dans le grec  $\delta i \delta \alpha \phi o c$ , qui a passé dans le latin dibaphus, d'où nos ancêtres ont tiré boffu, traitant la première syllabe comme si elle eût été un article. Au reste, pour eux, le tissu qui portait ce nom, était une étoffe de fabrique grecque :

A Perceval ont fet .i. lit

Haut, de nouvel estrain batu;

Coutepointe i ot de bofu

Qui fu faite en Coustentinoble,

Qui molt estoit et cointe et noble.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 470 verso,

col. 2, v. 46.

De leur côté, les Orientaux ont également adopté δίδαφος, d'abord les Persans, qui en ont fait dibah, ديبا ou ديبا, puis les Arabes, dans la langue desquels le mot dibàdj désigne un habit de soie de diverses couleurs et à dessins, ou plutôt une étoffe brochée¹. C'est, à n'en pas douter, de ce substantif que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Solwan; or Waters of Comfort. By Ibn Zafer... By Michele Amari, etc. London: Richard Bentley, 1852, petit in-8°, note 16 au ch. v, vol. II, pag 295, 296.

les Espagnols ont tiré leur mot dibujo, dessin, qui a produit à son tour dibujar, dessiner. Il est encore plus positif que le terme diba, par lequel on désignait autrefois un brocart fameux qui se fabriquait à Venise<sup>1</sup>, n'a pas d'autre origine.

On voit que l'on serait mal fondé à identifier le boffu Bisace, différent avec le biface, étoffe sans envers, comme semble l'indiquer ce nom, que nous n'avons trouvé que dans un seul de nos anciens poëmes:

du boffu.

Ele ot d'un biface treslis Cote et mantel qui li traîne. Roman de l'Escouffle, Ms. de l'Arsenal, B.-L. fr. in-4°, fol. 75 recto, col. 2, v. 2.

Après tous ces tissus, il nous faut parler maintenant des baldaquins, auxquels leur richesse mériterait sans doute le premier rang, mais qui ne viennent ici à la suite d'étoffes moins riches peut-être, que parce qu'ils paraissent n'avoir pas été aussi répandus pendant les xue et xure siècles; du moins, je n'ai jamais trouvé mention du baldaquin dans des ouvrages écrits en langues vulgaires à ces deux époques, si ce n'est peutêtre dans une de nos chansons de geste et dans trois poëmes étrangers 1. On ne saurait douter, cependant, que le baldaquin

Baldaquins.

Roman d'Anséis de Carthage, Ms. de la Bibl. nat. nº 7194, fol. 46 recto, col. 1, v. 47.

Bulanquines é purpuras, xamit et escarlata.

Signos del Juicio, st. 21. (Colecion de poesias castellanas, etc., tom. II, pag. 276.)

Un ancien rimeur anglais parle

Of baudekines and purpel pelle,

Of gold and silver and cendel.

Arthour and Merlin, etc. Edinburgh, M DOCG XXXVIII, in-4°, pag. 275, v. 7427.

Mais, suivant toute apparence, l'auteur est postérieur à ceux que nous venons de

<sup>1</sup> Traité sur le comm. de la mer Noire, par M. de Peyssonel, tom. Iet, pag. 36, 40.

Ensengne avoit d'un chier drap baudekin.

ne fût déjà connu sous ce nom, qu'il doit à celui de Bagdad, où cette étoffe était originairement fabriquée. On trouve balde-luno dans une charte de 1197, rapportée, selon toute apparence, fort incorrectement, par Ughelli', et, sans tirer parti des nombreuses indications consignées dans le Glossaire de du Cange', nous nous bornerons à faire observer qu'il est à tout moment question, dans la grande Chronique de Matthieu Paris, et ailleurs, de baldaquin de prix, soit comme vêtement royal', soit comme présent de la royauté à l'Église', soit enfin comme offrande de funérailles', et nous

citer, surtout à Heinrich von Veldeck, dont nous verrons plus loin, pag. 351, en note, un passage où se trouve baldekin.

nous élèverons contre l'induction, très-contestable à notre sens, que M. Henschel prétend tirer d'un passage du testa-

<sup>1</sup> Italia sacra, tom. VII (Rome, MDCLIX, in-fol.), col. 1274, D.

De même je conjecture qu'il faut lire baudekino, an lieu d'un mot qui me semble mal écrit dans cet article d'un invenuire de 1295 : « Item casula de daudeleino, quam dedit rex ad altare S. Radegundis, » etc. Append. in Hist. eccl. S. Pauli, pag. 325, col. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gloss. med. et inf. Latin., tom. I, pag. 548, col. 3 et seq., v° Baldakinus, baldekinus.

<sup>5</sup> Matth. Paris. Hist. Maj., sub ann. 1247; ed. 1640, pag. 736, lin. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Id., sub ann. 1255 (ibid., pag. 903, lin. 13); sub ann. 1257 (ibid., pag. 956, lin. 33).

On lit dans un inventaire de 1295: « Item baudekynus purpureus cum magnis rotellis, et griffonibus, de dono domini E. regis, » etc. — « Item baudekynus purpureus, cum magnis rotellis, et piscibus infra rotellas, de dono H. regis. — Item baudekynus purpureus cum columpnis et arcubus, et Sampson fortis infra arcus, de dono domini Henrici regis. — Item baudekynus purpureus cum magna lista, rotellis, et leopardis, et nodis extra, de dono H. regis. » Append. in Hist. eccl. cath. S. Pauli, n° xxvIII, pag. 328, col. 1, etc., etc.

<sup>8 «</sup> Item baudekynus rubeus cum ymagine S. Petri, de funere domini Henrici de Alemannia. — Item baudekynus rubeus cum magnis rotellis, cum aquilis et leopardis in rotellis, de funere J. de Muchegros. — Item baudekynus purpureus cum columpnis et arcubus, et hominibus equitantibus infra, de funere comitissee Britannise. — Item baudekynus purpureus, cum una lista pulchra, et nodis, et

ment d'un archévéque de Mayence, en date de 1418. Suivant cet érudit, le baldaquin, au commencement du xive siècle, aurait été moins estimé que la soie en pièces : c'est là une de ces conclusions qui, pour être présentées d'une manière trop absolue, deviennent tout à fait fausses. Sans doute il y avait des baldaquins de soie mélangée de lin ou de coton, comme des baldaquins de soie pure 1; mais, en général, on entendait par ce mot une étoffe de grand prix. Dans la plupart des passages auxquels nous venons de renvoyer, le tissu en question est appelé pretiosus, pretiosissimus, et, dans le premier, il est indiqué comme rehaussé d'or. Il est vrai que ces textes se rapportent au xiir siècle, comme le passage de Vincent de Beauvais signalé par du Cange; mais il n'en est pas autrement pour le xiv siècle. Je n'en veux pour garant que l'historien des archevêques de Trèves, qui, racontant le sacre de Henri VII, en 1308, nous dit qu'il offrit à l'église de Cologne, qui possédait les reliques des trois rois mages, trois baldaquins très-précieux ornés d'orfrois, ainsi que de l'or et des pierres précieuses . Plus loin, le même

Baldaquins de sois mélangée de lin ou de coton.

Baldaquins indiqués comme très-précieux.

avibus infra nodos, de funere domini Ricardi de Mountfichet. » Ibid., art. Ban-dekyni.

Les articles qui précèdent feront mieux comprendre ces vers de la description de Gérion, par Dante :

Lo dosso e il petto et ambedue le coste Dipinte avea di nodi e di rotelle. Con più color sommesse e soprapposte Nos fer mai drappo Tartari nè Turchi, etc. Dell'Inferno, cap. xvii, st. 5, v. 44.

<sup>\* «</sup> Item. 19 panni baudekyni novi de serico puro. — Item. 2 baudekyni de serico puro. — Item. 47 panni baudekini de serico mixto... — Item. 6 baudekyni novi de serico mixto... » Invent. 1315. (Dart's History of Canterbury Cathedral, pag. xvi, the Appendix.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta Trevirens, archiep., lib. II, cap. 11. (Steph. Baluzii Miscellaneorum Liber

écrivain, décrivant le couronnement et la marche triomphale du même prince dans Milan, nous dit qu'il s'avançait à cheval sur un palefroi de très-haute taille, sous un dais fait de samits pourpres et de baldaquins très-précieux <sup>1</sup>.

Prix des haldaquins. Ce qui prouve encore que cette étofse l'était réellement, c'est le prix qu'elle coûtait à la même époque. On trouve mentionnés dans le journal de la dépense du roi Jean, en Angleterre, à la date de juin 1360, « pour une piece de baudequin de soie de Donas (de Damas), contenant 4 dras, pour une chambre... 80 escuz. — Item, 4 pieces de baudequin de soie rouge pour ladicte chambre, la piece 19 escus... — Item, pour 4 pieces d'autre baudequin de soie, 18 escuz piece... pour ladicte chambre... »

Cette étoffe devient plus commune à la fin du xrve siècle. A la fin du xive siècle, il fallait que le baldaquin fût devenu bien commun pour que l'on pût voir, à l'entrée d'Isabeau de Bavière à Paris, douze cents bourgeois de cette ville « tous à cheval et sur les champs, rangés d'une part du chemin et de l'autre part, parés et vestus tous d'un parement de gonnes de baudequin vert et vermeil. » A partir de cette époque, on trouve fréquemment des mentions de baldaquin, et toutes concourent à nous donner l'idée d'une

primus, ed. in-8°, pag. 114. — Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. IV, col. 388, D.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. II, cap. x. (St. Bal. Misc. Lib. I, pag. 121. — Ampl. Coll., col. 393, D.)

Nous trouvons ailleurs la même désignation, qui se rapporte sans doute à une variété de baldaquin : « Domina Elizabetha de la Souche dedit huic ecclesise unum vestimentum... de panno albo quem baldekynum de Damasco vocamus, dorsum vero et pectorale optime serico texuntur et auro. » Nomina benefact. abbat. S. Albani, ap. Dugdale, Monast. Anglic., ult. ed., tom. II, pag. 221, col. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comptes de l'argenterie, etc., pag. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les Chroniques de sire Jean Froissart, liv. IV, ch. 1<sup>er</sup>; édit. du Panthéon littéraire, tom. III, pag. 3, col. 1. — Le Ceremonial françois, édit. in-fol., tom. I<sup>er</sup>, pag. 637.

étoffe des plus riches. Ainsi, dans un inventaire de 1469. nous voyons l'indication « de six cortibaulx de drap d'or de baudequin pour les enssans 1; » et ailleurs, après la mention de trois pièces de baldaquin achetées, le 13 avril 1406, de Michel Moricon, marchand de Lucques à Paris, pour faire un tabart à Jean sans Peur ', après un autre article relatif à seize aulnes de baudequins de plusieurs couleurs, destinés à couvrir la chaire de l'oratoire ducal, et achetés au même marchand pour la somme de 38 écus d'or 3, nous trouvons une pièce de la même étoffe, brochée d'or ', une autre pièce brochée d'or de Chypre, que Philippe le Bon avait fait mettre en sa chapelle « pour couvrir et faire la solennité d'esposées et aultres samblables choses : » enfin, « deux pieces de baudequin, brochié d'or de Chypre, bien riche, pour faire un drap de siege et carreaulx pour son oratoire, à xl salus la piece . » L'épithète de bien riche convenait sans doute aussi au « baudequin brochié d'or à ouvrage de paon, » dont Charles le Téméraire possédait cinq quarterons d'une robe,

<sup>&#</sup>x27; Extrait de l'inventaire des reliques, etc., du chapitre de Saint-Hilaire, etc. (Bibliothèque de l'École des Chartes, 3º série, tom. Ier, pag. 497.)

Les Ducs de Bourgogne, seconde partie, tom. I et, pag. 20, nº 86. Ces trois pièces figurent dans le compte pour 39 francs d'or.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Compte de 1416. (*Ibid.*, pag. 145, n° 460.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Compte de 1432-33. (Ibid., pag. 292, nº 1032.)

On disait aussi un baudequin tout court : « Item, ung baudequin entier hroché d'or. » Inventaire de Charles le Téméraire. ( Ibid., tom. II, pag. 102, n° 2839; pag. 191, n° 3825.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Compte de 1432-33. (Ibid., tom. I<sup>47</sup>, pag. 293, nº 1036.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid., n° 1038. Voyez aussi l'inventaire de Charles le Téméraire, n° 2814 et 3895. (Ibid., tom. II, pag. 101 et 195.)

Non 2841 et 4827. (Ibid., pag. 102 et 191.)

On trouve auparavant « un drap de siege, de drap d'or vert et rouge... à ouvraiges de plumes de paon. » Voyez n° 2194, pag 22.

avec bien d'autres pièces et objets de semblable étoffe, toutes brochées d'or, à l'exception d'une seule « de baudequin vert à ouvrage sans or ', » qui ne précède que de quelques pages « une petite piece de baudequin brochié d'or vert, noir et blanc '. »

Baldaquins , ribaudequins de Lucques.

Marchands italiens d'étoffes de soie dans les Pays-Bas.

Anvers, grand entrepôt

de soieries au moyen âge.

Tous ces baldaquins venaient, selon toute apparence, de Lucques, comme le baldaquin vermeil, donné par Philippe le Bon, à l'église de Saint-Pierre de Gand, « pour sa joyeuse entrée en icelle eglise , » et le « ribaudoquin vermeil, brochié d'or de Lucques, » donpé par le même duc à la chapelle de Notre-Dame d'Arras, « quant il fist faire l'obseque de feue madame la duchesse de Bedfort, sa suer. » Ils étaient apportés dans les Pays-Bas par des marchands italiens, qui en fréquentaient les marchés depuis la fin du xin siècle ou le commencement du xive; du moins Guichardin assigne à l'an 1318 l'arrivée à Anvers de cinq navires vénitiens, chargés d'épicerie et de drogues . Quoique l'historien ne parle pas de soieries, on peut croire avec M. Depping, que les navires en question en portaient aussi dans leurs chargements. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'Anvers, à cette époque, était un grand entrepôt de cette sorte de denrée. Barthélemi de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nos 2842 et 3828. (Les Ducs de Bourgogne, seconde partie, tom. II, pag. 102 et 191.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No. 2901 et 3790. (Ibid., pag. 105 et 189.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Compte de 1420-21. (*Ibid.*, tom. I<sup>er</sup>, pag. 180, nº 602.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Compte de 1432-33. (*Ibid.*, pag. 274, n° 970.) Ce ribaudoquin façonné en poèle, « bordé entour de tiercelin noir, doublé de toille noire, » est compté vingt sous.

D'habitude, un ribaudequin était toute autre chose. Voyez les Mémoires de Pierr. de Fenin, édit. de Mile Dupont, pag. 19, an. 1411; et la Chronique de J. de Lalain, par G. Chastelain, ch. xcrv. (Edit. du Panthéon littéraire, pag. 714, col. 2.)

\*\*Lud. Guicciardini Belgium universum, etc. Amstelodami, apud Joannem Janssonium, 1646, in-fol., pag. 96, col. 1.

Longchamps, abbé de Saint-Laurent de Liége, mort en 1504, ayant à faire emplette d'étoffes pour ornements sacerdotaux, profita d'un petit voyage dans cette ville et y acheta un beau baldaquin, dont il fit pour lui une belle dalmatique bleue <sup>1</sup>. Un pareil emploi, dont on pourrait citer d'autres exemples <sup>2</sup>, achève de nous montrer que le baldaquin n'était inférieur en rien aux autres tissus qui ont déjà passé sous nos yeux.

En Angleterre, où nous avons vu l'étoffe en question répandue au xin° siècle, elle n'avait pas cessé de l'être au xv°; mais, contrairement à ce que présentent nos comptes, dans ceux de nos voisins, au moins dans ceux de la garde-robe d'Edward IV, les baldaquins sont spécifiés comme étant de soie °: ce qui achève de nous convaincre qu'il y en avait d'autre matière. Cette observation s'applique également à un passage de Matteo Villani, dans lequel parlant, sous l'année 1354, d'une litière funèbre, il dit qu'elle était couverte de fines étoffes et de baldaquins de soie: con fini drappi e baldacchini di seta \*.

Le baldaquin paraît avoir été connu en Espagne sous le

Le baldaquin répandu en An-

gleterre au xv° siècle.

Le baldaquin en Espagne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. monast. S. Laurent. Leod., nº 131. (Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. IV, col. 1151, D et E.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> « Item, une vielle couverture d'autel de baudequin. » Inventaire de Charles le Téméraire, n° 2226. (Les Ducs de Bourgogne, 2° partie, tom. II, pag. 27, 28.) — « Item, une chasuble de baudequin vermeil, broché d'or, » etc. Ibid., n° 2255. (Ibid., pag. 31.) Voyez encore n° 3812. (Ibid., pag. 190.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> « For baldskyn of silke, at xxxiij s. viij d. the piece. » Wardrobe Accounts of King Edward the Fourth, A° 1480. (Privy Purse Expenses of Elizabeth of York, etc. London, William Pickering, MDCOCXXX, in-8°, pag. 116.) — « Baldskyns of silk, vij peces. » Ibid., pag. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Istorie di Matteo Villani, lib. III, cap. LXIII. (Rer. Ital. Script., tom. XIV, pag. 198, D.)

même nom, au moins dès la fin du xive siècle: nous croyons, en effet, que le valdoque, nommé en même temps qu'un autre tissu précieux, dans une description des figures de saint Ferdinand et de son épouse, qui existaient encore en 1383 dans la cathédrale de Séville<sup>1</sup>, ne saurait être autre chose.

Mustabet

Dans l'un des romans que nous avons déjà eu plus d'une fois l'occasion de citer, on lit, en tête d'une nomenclature de tissus qui ont passé sous nos yeux, le nom d'une étoffe que nous n'avons point encore vue :

Devant l'entrée d'un vergier

Se fist li rois Bilas logier.

Là ot maint rice tré tendu

De mustabet et de boufu,

De dyaspres et d'osterins

Et de pailes alixandrins,

De cendals d'Andre et d'Aumarie,

Et des autres de Romenie

Des dras de soie estoit li pire.

D'Atis et de Prophelias, Ms. de la Bibl. nat. nº 7191,

fol. 406 recto, col. 2, v. 9.

Nature de cette étoffe ; pays où on la fabriquait. Quelle pouvait être cette étoffe? A coup sûr, elle était précieuse; mais là se borne ce que nous en entrevoyons, et il nous est impossible de dire la matière dont elle était faite, le pays où on la fabriquait. A en croire le même romancier, c'était une étoffe ouvrée, connue sous ce nom en Espagne et en Gascogne, d'où elle venait :

<sup>&#</sup>x27;« E están todos tres vestidos mantos pellotes, é sayas de valdoque, é dicen que tienen vestidos sus paños, camisas, paños menores.... E está en cabo la reyna Doña Beatriz su muger, vestida de paños de turques, » etc. Anales eclesiasticos y seculares de la... ciudad de Sevilla... por Don Diego Ortiz de Zúñiga, etc., tom. II. Madrid, en la imprenta Real, año de 1795, in-4°, liv. VI, pag. 144.

Li quars 1 fu d'ævre bien asise, D'une œvre ouvrée en mainte guise: Mustabet le welent nommer : Ensi le welent apeler Cil Espaignol et cil Gascoing, Qui en counoissent la fachon. Ibid., fol. 108 verso, col. 1, v. 8.

Dans le cas où ces détails seraient exacts, le mustabet serait une étoffe de laine, telle que l'on en fabriquait en Espagne et dans le midi de la France; mais je me demande quelle peut être la racine de ce mot. Il existe, il est vrai, du mot mustabet. dans la langue arabe, un substantif qui présente une physionomie presque identique : c'est مسطنة (mesthabet et misthabet), (misthabè); mais si ces diverses formes du même mot ont été complétement traduites par les lexicographes ; il reste à montrer le rapport qu'il peut y avoir entre une étoffe et un banc, une auberge, ou un cabaret. C'est un soin que je laisse aux orientalistes, en profitant de l'occasion pour leur demander s'ils ne trouvent point un air de famille entre mustabet et motenfes, qui désigne une étoffe d'Europe nommée dans une relation arabe \*.

Un autre tissu que je n'ai pareillement rencontré que dans un seul roman, c'est le samadan. Le jour où Seneheut épouse Gascelin,

Conjectures ar l'étymologie

Motenfes

Samadan.

<sup>1</sup> Le quatrième quartier de la tente de Bilas.

Voyez, entre autres, Francisci a Mesgnien Meninski Lexic. Arabico-Persico-Turcic., tom. IV, pag. 540, col. 1; pag. 575, col. 2; et pag. 576, col. 1.

<sup>3 «</sup> Il (le sultan de Melli, dans le Soudan) porte ordinairement une robe rouge faite d'une étoffe de fabrique européenne (roumiya), qui se nomme motenfes, . » Voyage dans le Soudan, par Ibn-Batouta, traduit de l'arabe par M. le baron Mac Guckin de Slane. (Journal asiatique, mars 1843, pag. 209.)

Vestue l'ont d'un samadan fresté.

Le Roumans d'Auberi et de Lambert d'Oridoun, Ms. de la Bibl, nat, nº 72272, fol. 435 verso, col. 2, v. 42.

Mais je soupconne qu'il y a ici une faute de copiste, et qu'il faut lire samit d'or fresté.

Drap d'Arest.

Je pourrais pareillement, à l'aide d'une conjecture déjà présentée par D. Carpentier<sup>1</sup>, rendre compte du mot Arest, qui figure dans un ancien inventaire anglais; mais je n'y vois rien qui me détermine à me ranger à l'opinion du savant Bénédictin, c'est-à-dire à identifier le tissu de ce nom avec les tapisseries d'Arras. La seule remarque que je veuille faire pour le moment sur le drap d'Arest, c'est qu'il était de soie?, souvent d'une très-grande richesse, et qu'on l'employait fréquemment, à l'égal des autres étoffes que nous avons déjà vues, en dons aux églises et en présents de funérailles.

Drap d'Ache,

A côté des draps d'Arest, il nous faut placer ceux d'Ache, qui figurent dans un ancien inventaire sous le nom d'Acca 5,

Gloss. med. et inf. Latin., tom. I, pag. 386, col. 1, vo Arest.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Item tunica et dalmatica de serico albo diasperato de Arest. » Append. in Hist, S. Pauli, pag. 322.

<sup>3</sup> o Item tres magni panni penduli consuti, in quorum quolibet continentur sex panni de Arest, parvi valoris... Item unus pannus de Arest, — Item unus pannus, cujus campus est aureus, et cum avibus rubeis super ramunculos arborum, et pavonibus contextis inter aves, datus pro anima domini Hugonis de Vienna, Aº Domini mocxcvr. - Item unus pannus, cujus campus est rubeus, cum leonibus et aquilis bicapitibus de aurifilo contextis in philetris rubeis, datus pro anima domini W. de Valencia, militis... — Item duo panni, quorum campus rubeus cum historia passionis Domini, et sepulturæ ejusdem, de dono domini Edwardi regis... A. Domini mccxcvII. » Ibid., pag. 229, col. 1 et 2 ( Panni de Arest ), etc., etc.

<sup>4 «</sup> Item, 50 draps d'Ache... desquiex il en ot 23 en l'eschafaut du roy et de la royne, et 27 pour donner aus eglises, 55 pour piece, valent 137 10 . » Compte de Geoffroi de Fleuri, parmi ceux de l'argenterie, pag. 54.

s « Dominus Willielmus de Clinton, comes Huntingdonise, dedit huic ecclesise unum vestimentum... de panno, quem Accam dicimus, cujus campus est aerius.

que l'on pourrait être tenté de dériver du nom arabe de la ville d'Acre en Syrie; mais je crois plutôt que ce mot est une variante d'un autre qui servait à désigner une étoffe surtout répandue dans le xive siècle. Je veux parler du nac, nak, naque ou nachiz, que je trouve cité depuis le xie, et qui figure dans un inventaire de la cathédrale de Canterbury de l'an 1315, dans le compte de Geoffroi de Fleuri, établi l'année suivante, dans les inventaires de Louis Hutin et de sa femme Clémence de Hongrie, dans un inventaire de l'argenterie de France dressé en 1353, et dans celui de la Sainte-Chapelle qui le fut dix ans plus tard e.

Le nac, ainsi nommé du mot par lequel on désigne en

Nac, nak, naque, nachiz.

Nature du nac; lieu où on le fabriquait.

In reliquis vero partibus resultat auri fulgor. » Nomina benefactorum ecclesiæ sancti Albani, apud Dugdale, Monast. Anglican., tom. II, pag. 221, col. 1.—
« Magister Johannes Appelby, decanus sancti Pauli, dedit huic ecclesiæ unam capam cujus campus est viridis, in quo diversæ bestiæ aureæ inseruntur. Pannus vero Acca vulgariter appellatur. » Ibid., pag. 221, col. 2.

- 1 a ... papa cum nacco equitans... ad ecclesiam Saucti Paulini processit. » Gesta Trev. archiep., sub an. MCXLVIII, no 75. (Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. IV, col. 203, E.) Cf. Gloss. med. et inf. Latin., tom. IV, pag. 597, col. 1 et 2, vo Nactum.
- <sup>2</sup> a Item. Casula de albo panno de Tharse de nak palliata, » etc. Hist. of the Canterbury Cathedral, the Append., n° v1, pag. xvi.
- <sup>3</sup> « Pour 5 naques vermeus... pour faire cote, seurcot et mantel à la roine, 11<sup>1</sup>10° pour piece, » etc. Comptes de l'argenterie, etc., pag. 57. « Pour 1 nachiz, dont le champ est de soie ardant semé de rosetes d'or... pour faire une chappe à la royne, » Ibid., etc., pag. 58.
- 4 « Item une cote d'un veluyau spucie, et une cote de nac vert. » Invent. de Louis Hutin, copie de la Bibl. du château de Fontainebleau. « Item un nassis d'or de Cipre, presié 40<sup>1</sup>. » Inv. des biens de la reine Clémence de Hongrie, en tête du II vol. des Mélanges de Clérembaut, pag. 49, n° 369. ( Veluiaux, çaintures et autres choses et bourses.) Au n° suivant on lit : « Item 2 natez, demie-aune mains, 20<sup>1</sup>. par. » Ces natez seraient-ils la même chose que les nassis?
- \* « ... pour 1 drap d'or appellé nac , de 5 aunes et 3 quartiers de long , prisié 8 escuz. » Comptes de l'argenterie, etc., pag. 325.

<sup>6</sup> Gloss. med. et inf. Latin., tom. IV, pag. 597, col. 2.

arabe cette espèce de tissu, était une sorte de brocart dont il est souvent question dans les écrivains musulmans, comme on le voit par les passages recueillis dans le Dictionnaire de M. Dozy <sup>1</sup>. Cette étoffe se fabriquait, par exemple, dans la ville de Nisabour, comme l'atteste un passage d'Ibn-Batoutah, cité par le même savant <sup>2</sup>, et surtout à Bagdad, ainsi que nous l'apprend Marco Polo : « En Baudac, dit-il, se laborent de mantes faison de dras dorés et de soie. Ce sunt nassit et nac et cremosi, et de deverses manieres laborés à bestes et ausiaus mout richemant <sup>3</sup>. »

Examen d'un passage de Marca Polo. S'il faut en croire M. Defrémery, au lieu de nassit, il faut évidemment lire nassij (nécidj), ce qui signifie un tissu, en général, et désigne particulièrement une étoffe de soie de la même espèce que le nekh. Quant aux étoffes sur lesquelles étaient figurés des animaux et des oiseaux, le même orientaliste croit qu'il faut y reconnaître le thardwehch (طردوهش), sorte d'étoffe de soie qui, comme son nom l'indique, représentait des scènes de chasse. On sait que l'usage de ces représentations est très-ancien en Orient, comme on le voit dans des passages de Philostrate et de Quinte-Curce rapportés par Mongez 4.

<sup>1</sup> Voyez pag. 220, 221, en note.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Voyez pag. 221. On peut consulter aussi, sur le mot en question, les détails donnés par M. Defrémery, en note des Voyages d'Ibn-Batoutah dans la Perse et dans l'Asie centrale, pag. 155, et des Fragments de géographes et d'historiens arabes et persans relatifs aux anciens peuples du Caucase, etc. (Journal asiatique, septembre 1850, tom. XVI, pag. 166, not. 2.) Voyez encore les Voyages d'Ibn-Batoutah dans l'Asie Mineure, traduits par le même. (Nouvelles Annales des voyages, 5° série, 7° année, 1851, uvril, pag. 14.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyage de Marc Pol, éd. de la Société de géographie, ch. xxv, pag. 21. Voyez aussi le texte latin, liv. I<sup>47</sup>, ch. xx1, pag. 314 du même volume.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mémoire sur le costume des Perses, dans les Mémoires de l'Institut national, littérature et beaux-arts, tom. IV, pag. 32.

Il est encore question du nekh et du nécidj dans un autre passage de Marco Polo relatif à une province de Tartarie, relatif à des tissus dont les habitants vivaient de commerce et d'industrie; « car, dit ce voyageur, il se laborent dras dorés que l'en apelle nascisi fin et nach, et dras de soie de maintes manieres. Ausint con nos avon les dras de laine de maintes manieres, ausint il ont dras dorés et de soie de maintes manieres1. »

Autre passage du même écrivain de soie.

Ce passage et celui d'Ibn-Batoutah, qui fait partie de l'un des extraits publiés par M. Defrémery, nous montrent le nac ou l'an-nekh en usage chez les Tartares, qui en habillaient surtout les femmes . Au reste, écoutons encore le vieux voyageur vénitien, il nous dira que, parmi ce peuple, « lez riches homes vestent dras dorés et dras de soie<sup>3</sup>. » etc.

Le nac usage chez les Tartares.

Le nac ou nachiz était donc, comme je l'ai dit plus haut, une sorte de brocart qui nous venait d'Orient; toutefois, quand l'art de fabriquer les soieries eut été introduit dans l'Europe latine, les Italiens ne manquèrent pas de faire aussi du nachiz. Nous le voyons par un fragment de compte d'Étienne de la Fontaine, de l'an 1350, où sont marqués, « pour

Voyage de Marc Pol, ch. LXXIV, pag. 75. Voyez aussi ch. LXXXIX, pag. 97. Le texte latin correspondant an passage que nous venons de citer, se trouve liv. I., ch. LXIII, pag. 359 du même volume.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal asiatique, septembre 1850, pag. 166. Voyez aussi pag. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyage de Marc Pol, ch. Lxx, pag. 68; texte latin, liv. I", ch. Lvi, pag. 352. Plus loin, Marco Polo signale Cacianfu comme une « ville de grant mercandie et de grant ars. Il ont, ajoute-t-il en parlant des habitants, soie en grande habundance. Il hi se font maint dras d'or et de soie de tous fasionz. » Voyez ch. cx, pag. 121, et ch. cx1, pag. 422. L'auteur dit la même chose, presque dans les mêmes termes, des habitants de la cité de Pauchin (ch. cxxx, pag. 158. — Texte latin, liv. II, ch. Lvn, pag. 419), des gens de la province de Nanghin (ch. cxLv, pag. 160), des habitants de la cité de Saianfu (ch. cx.v., pag. 161), de ceux de la cité de Cinghianfu (ch. cxlix, pag. 165), etc., etc.

2 pièces de drap d'or *naciz* de Luques pour offrir... à Rheims, 70 écus, à 15 s. parisis par écu, 52 l. 10 s. parisis <sup>1</sup>. »

Identité du drap d'Ache et du nac.

Avant de quitter le nac, je crois devoir revenir sur un point qui me paraît exiger autre chose qu'une assertion pure et simple. Je veux parler de l'identité que j'ai signalée entre les mots Ache, Acca, et le principal nom de l'étoffe dont il vient d'être question. Comme nous l'avons vu, on disait un nac, et les clercs ignorant la racine de ce mot, l'écrivaient de trois manières différentes. Bientôt, par une opération dont il ne manque pas d'exemples dans notre langue, la première lettre du mot disparut au contact de l'n d'un, et de là nac devint, en latin, acca, d'autant plus que ce mot, étant, à la dernière lettre près, le nom latin de la ville d'Acre, se trouvait en rapport avec la provenance orientale de l'étoffe. Enfin, au lieu de traduire acca par nac qui lui avait donné naissance, on se contenta de transporter matériellement le premier de ces deux mots de la langue latine dans la nôtre, et voilà comment Ache, drap d'Ache, a pu se trouver dans le même compte, avec naque et nachiz, qui peut-être, il faut bien le dire, avaient dans l'esprit du rédacteur une signification différente.

Palmät , palmät side. Chez nos voisins d'outre-Rhin, il est souvent question, dans les poëtes, d'un tissu qu'ils appellent palmât ou palmât stde, et dont je ne trouve pas d'analogue dans les ouvrages de nos trouvères ou de nos troubadours. C'était sans doute une étoffe de soie ornée d'un dessin de palmes et semblable à celle dont parle Fortunat , ou un tissu de filaments de

<sup>1</sup> Comptes de l'argenterie, etc., table des mots techniques, pag. 392, col. 1.

Jusserit et Dominus cum membra redire sepulta, Vestibit genitos tunc stola pulchra tuos;

palmier. Wolfram d'Eschenbach nomme le palmât en décrivant dans son *Parzivâl* les diverses pièces du lit de Gâwân:

Einez was ein pflumît,
des zieche ein grüener samît;
des niht von der hôhen art:
ez was ein samît pastart.
Ein kulter wart des bettes dach,
niht wan durch Gâwâns gemach,
mit einem pfellel, sunder golt
verre in heidenschaft geholt,
gesteppet ûf palmât.
Dar über zôch man linde wât,
zwei lîlachen snêvar.
Man leit ein wanküssen dar,
unt der meide mantel einen,
härmîn niwe reinen.

Description d'un lit tirée d'un ancien roman allemand.

Éd. de Lachmann, st. 552, v. 9, pag. 261, col. 2.

« L'un était tout entier de duvet, sa taie était de samit vert; non de l'espèce fine: c'était un samit bâtard.

Puis une couverture piquée était le toit du lit (la chambre de Gawan n'y gagnait pas), avec un paile de noble or, cherché loin dans le pays des paiens, brodé sur du palmat.

Là-dessus on tirait comme douce housse, deux blancs draps de lit.

On y mettait un oreiller

Aut palmata chlamys rutilo contexta sub auro,

Et variis gemmis frons diadema gerit.

Venant. Honor. Clem. Fortunat. Oper., lib. IX. Ad Chilpericum regem et Fredegundam reginam, v. 423.

### 266 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

et un des manteaux des filles, de la plus pure hermine. »

Matelas de palmát. Au même endroit, le poēte raconte qu'Artus était assis sur un matelas de palmát :

Palmāts ein dicke matraz lac underm künege aldā er saz, dar ûf gestept ein pfelle breit. Juncfrouwen clār und gemeit schuchten îsrîn kolzen an den künec stolzen. Ein pfelle gap kostlîchen pris, geworht in Ecidemonîs, beidiu breit unde lanc, hôhe ob im durch schate swanc, an zwelf schefte genomn.

St. 683, v. 12.

« Un gros matelas de palmat
fut sous le roi, où il était assis;
un large paile y était brodé.
De jeunes filles claires et belles
chaussaient de chaussures de fer
le roi hardi.
Un paile il y avait d'une précieuse valeur,
tissu à Ecidemonis,
et large et long;
haut au-dessus de là il se balança en ombrageant,
tenu à douze bâtons. »

Soie du palmier.

# Gottfried de Strasbourg, parlant du petit chien d'Isolde, dit:

Nu duhte Tristanden, do er ez handelen began, er griffe *palmátsiden* an, sô linde was ez überal.

Tristan und Isolt, herausgegeben von H. F. Massmann.
(Dichtungen des deutschen Mittelalters, tom. II, col. 399, v. 8.)

« Maintenant il semblait à Tristan, quand il commençait à le caresser, qu'il touchait de la soie de palmier, tant il était doux partout. »

Enfin, Conrad de Würtzburg dit dans son poëme sur la guerre de Troie, fol. 206:

Dô schuof ein hemede wol gebriten uz blanker *palmåtstden*, daz er in då versnîden Nicht mohte.

" Là fut une chemise bien étendue de blanche soie de palmier, de sorte qu'il ne voulait pas y couper. "

# Et plus loin:

Doch half din palmåtside dem herren der geniste.

« Cependant la soie de palmier aidait le seigneur qui guérissait. »

Un tissu qu'il est tout aussi difficile de déterminer, est le pliat, blyat, blyant, blihand, dont nous avons déjà vu le nom 'et que l'on rencontre dans les anciens romans allemands et anglais. L'auteur de celui de Tristrem représente ce chevalier vêtu d'une robe de cette étoffe:

Pliat, blyat, blyant, blihand.

In o robe Tristrem was boun,

That he fram schip hadde brought;

Was of a blihand broun,

The richest that was wrought.

Sir Tristrem, fytte first, st. xxxvm, v. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez ci-dessus, pag. 222, un passage de Wigalois der Ritter, pag. 91, v. 2406. Plus loin, nous verrons Conrad de Würtzburg donner à Hélène une robe et un manteau faits de cette étoffe.

In blehand was he cledde.

St. XII, v. 40.

Plus loin, il est question d'un vêtement semblable, de couleur de blihand:

> His robe is of an hewe Bliand withouten les.

> > St. LV. V. 5.

Couleur du blihand : manteau de cette étoffe.

Cette couleur était brune, à s'en rapporter au premier des passages précédents rapproché de celui-ci, que j'emprunte à un roman de la même époque. Cette fois, ce n'est plus une robe de blihand brun, mais un manteau de pareille étoffe, richement brodé et garni d'hermine :

> A cheyer by-fore be chemne, per charcole brenned, Watz grayped for syr Gawan, graypely wt clopez, Whyssynes upon queldepoyntes, pa koynt wer bope; And penne a mere mantyle watz on pat mon cast, Of a broun bleeaunt, embrauded ful ryche, And fayre furred wyth inne w' fellez of pe best, Alle of ermyn in erde, his hode of be same.

Syr Gawayn and the Grene Knyght, st. XVI, v. 875. (Syr Gawayne... by Sir Fr. Madden, pag. 33.)

Signification exacte et racine des mots bleaunt, blihand.

Bleaunt se représente encore plus loin 1; mais cette fois il désigne une sorte de vêtement. On pourrait expliquer de la même manière le blihand du second passage de Sir Tristrem, voire même le troisième, surtout si l'on faisait suivre hewe d'une virgule; mais il n'est pas non plus impossible, et nous l'avons vu pour bien d'autres, que le nom de l'étoffe en question ayant été étendu aux vêtements qui en étaient faits, bleaunt, blihand, dans quelque sens qu'on les prenne,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St. xxm, v. 1928, pag. 71.

ne soient qu'un seul et même mot. Il est bien vrai que bliaus, bliaut, bliaud, en ancien français, comme bliaudus, blialdus, blisaudus, dans la basse latinité, servaient à désigner une sorte de vêtement de dessus : nous en avons déjà vu nombre d'exemples, on en trouve quantité dans le Glossaire de du Cange 1, et le mot est encore en usage dans de certaines provinces de France et en Flandre, parmi le peuple, pour désigner un surtout ou sarrau de toile à l'usage des hommes, vêtement que l'on appelle encore blaude et blouse, et qui, pour le dire en passant, est généralement bleu; mais la parenté de bliaud avec blihand est encore à démontrer. Je suis donc porté à partager l'opinion d'Ihre, qui voit dans ce substantif le nom d'une riche étoffe dont on faisait des habits<sup>2</sup>, et les extraits suivants suffiront, je l'espère, pour appuyer cette interprétation. Un vocabulaire allemand de 1482, rend le mot blyand par « byssus jacinthus, Edel seyden gewandt. » Dans le dictionnaire gallois de Davies nous avons « Bliant, sindon ; » et dans celui de W. Owen, on trouve le même mot traduit par fine linen, as, cambric, or lawn', etc. J'ouvre l'ancienne chronique suévo-gothique rimée citée par Ihre, et je vois l'étoffe en question classée avec le baldaquin:

> Och war thera bröllops klædhi Af baldakin ock *blyant*.

<sup>&#</sup>x27; Tom. I', pag. 703, col. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Glossarium Suiogothicum, etc. Upsalise, an. MDCCLXIX, in-fol., pag. 216, col. 2, v° Blyant.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Antiq. ling. Britannica... Diction. duplex, etc. Londini, 1632, petit in-fol., non paginé.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A Dictionary of the Welsh Language, etc. London: printed for E. Williams, 1803, deux vol. in-8°, sans pagination.

« Et étaient leurs habits de noce de baldaquin et de blyant. »

Dans un manuscrit sur saint Brandan, cité par Scherz, on lit: « Der mantel was von bliant darauf ein zobel wohl bewand. »

Il est possible, comme cela arrive fréquemment, que deux mots aient été confondus, et que blique n'ait aucun rapport avec bliant, de quelque manière qu'on l'écrive; ou bien, je le répète, le nom d'une étoffe peut avoir, avec le temps, servi à désigner l'habit qui en était habituellement fait. Ihre voudrait que blihand fût dérivé du gothique blya, briller, et il a peut-être raison. Benecke, dans son édition du Wigalois, explique pliat par ein kostbarer Seidenstoff, et Oberlin, dans ses spécimens de Conrad de Würtzburg, le rend par byssus 3.

Toutefois je soupçonne pliat, en particulier, d'avoir une autre origine dont personne ne s'est douté jusqu'à présent, et de dériver d'une source romane. Il paraîtrait qu'à une époque ancienne il y avait une sorte de tissus précieux que l'on appelait ployés, peut-être parce qu'ils nous venaient d'Orient dans des boîtes, comme encore aujourd'hui les crêpes de Chine, tandis que les soieries communes étaient roulées :

Tissus dits ployes.

Des soumiers i ot mors, mult ricement cargiés

<sup>1</sup> Glossarium Germanicum medii ævi, etc., ed. Jer. Jac. Oberlino, tom. II, col. 1231, via Pliat, Pliant. Cf. col. 1232, vo Plyat.

Wigalois der Ritter, etc. Berlin, 1819, in-8°, pag. 679.

Diatribe de Conrado Herbipolita, etc., auct. Jerem. Jac. Oberlino. Argentorati, A. MDCCLXXXII, in-4°, pag. 48, not. bb.

De rices dras de soie et de pales *ploiés*, Et de fin or d'Arrabe qui mult est convoitiés <sup>1</sup>. Li Romans d'Alixandre, pag. 451, v. 33.

Il n'est pas défendu de conjecturer que la botte de fabrique orientale où la chasuble de saint Regnobert est encore conservée, pourrait bien être celle dans laquelle serait venu ployé, d'Espagne, d'Afrique ou d'Asie, le paile qui fut transformé plus tard en ornement d'église.

Nous avons à parler encore de deux tissus dont l'existence ne nous est révélée que par une seule mention pour chacun Hulla, Catais.

<sup>1</sup> Les nombreuses mentions de l'or arabe que l'on trouve dans les écrivains du moyen âge, montrent combien grande était sa célébrité. Gui, évêque d'Amiens, nous dit que la couronne de Guillaume le Conquérant en était faite :

Misit Arabs surum, gemmas a flumine Nilus.

Widonis Carmen de Hastinges prælio, v. 759. (Chron. anglonorm., tom. III, pag. 34.)

On lit ailleurs:

De l'or d'Arabe vit la mer tanceler.

La Chevalerie Fivien, Ms. de la Bibl. nat. nº 6985, fol. 104
verso, col. 2, v. 31. Voyez ausai fol. 195 recto, col. 3, dernier vers.

Je vous dorroi .M. mars d'or arrabis

Du grant tresor que Lambert ot conquis.

Le Roman d'Aubery le Bourgoing, Reims, 1849, in-8°, pag. 126.

En la cambre de la bastrie U l'ors d'Arrabe reflambie, etc. C'est de Troies, Ms. nº 6987, fol. 95 verso, col. 4, v. 43.

Auparavant, fol. 71 verso, col. 3, v. 53, il est question de l'or espagnol, qui est vraisemblablement le même que l'or arabe. Voyez encore li Romans d'Alizandre, pag. 122, v. 29, et pag. 390, v. 15; le Roman de Guillaume d'Orange, Ms. n° 6985, fol. 207 recto, col. 3, v. 37, et Henry de Knyghton, De Eventibus Angliæ, lib. I, cap. v. (Hist, Anglie. Script. X, tom. II, col. 2322, l. 32.)

Je soupçonne encore l'or d'Arcage nommé dans le Roman de Perceval (Ms. suppl. fr. n° 430, fol. 171 verso, col. 1, v. 11), d'être de l'or espagnol; du moins nous trouvons dans un roman dont la scène se passe de l'autre côté des Pyrénées, un personnage appelé Balcabe d'Arcage. Voyez li Romans de Cleomades, Ms. du fonds La Vallière n° 52, fol. 95 recto, col. 2, v. 25.

Provenance

Etymologie du mot hulla.

Provenance du catais; étymologie de re mot.

Lacune signalée dans le Glossaire de du Cange. d'eux; mais cette indication suffit pour nous convaincre du haut prix des étoffes en question, et les recherches auxquelles nous nous sommes livré sur le nom qu'elles portaient au moyen åge nous renseignent parfaitement sur leur provenance. L'une, appelée hulla dans une lettre d'Innocent III, qui reproche aux moines de Monreale en Sicile d'avoir donné à un certain Capparoni une précieuse dalmatique de ce tissu enlevée au trésor de l'archevêque<sup>1</sup>, avait été fabriquée dans le pays, si elle ne venait pas ou de l'Orient ou de l'Espagne musulmane; en effet en arabe, hollah (ملت), pluriel holul (حلل), signifie un manteau! Le second tissu, nommé avec d'autres étoffes de prix, dans un inventaire de 1231, venait de la Chine, si l'on peut tirer une pareille induction du nom de catais, qui lui est donné dans ce document : chacun sait en effet que nos ancêtres appelaient ainsi le Céleste Empire, par suite d'un emprunt également fait aux Arabes, qui en désignent la partie septentrionale sous le nom de Khitaii (نطن). Il n'est point inutile d'ajouter que hulla, comme

<sup>&#</sup>x27; « Insuper, thesauro ecclesiæ (Montis Regalis) profligato... prædictum Capparonum... datis uxori suæ magnis cupis argenteis et dalmatica de hulla, valente plus quam mille tarenos, ad hoc induxistis, ut homines ipsius archiepiscopi caperet, torqueret et mutilaret, » etc. Innocentii PP. III epistol. monachis Montis Regalis, Jati et Calatetrasii castella tenentibus, etc., A. D. 1203. (Innocent PP. III Epist. lib. VI, ep. xcm, ap. Bréquigny, Diplomata, chartæ, etc., pars alt., tom. 1, pag. 303, col. 1.)

M. Freytag traduit ce mot par « Vestis qua nudum corpus tegunt et pallium sive striatum sit sive alio modo textum. » Voyez Lexicon Arabico-Latinum, etc., tom. I", pag. 413, col. 1.

s « Et est ibi... quædam capa de purpura... Et est ibi capella episcopi in qua habet dalmaticam de samit purpureo et capam de catais deauratam... et sandalias de samit purpureo deauratas, » etc. Memoriale indument, ecclesiast, quæ fuere dom. Fulconis... episc. Tolos. (1231), ap. Guill. de Catel, Memoires de l'histoire du Languedoc, etc. A Tolose, par Pierre Bosc, m. dc. xxxiii., in-folio, liv. V, pag. 902. Voyez encore pag 901.

DES ÉTOFFES DE SOIE, D'OR ET D'ARGENT.

273

catais, a été omis par du Cange et par les divers éditeurs de son Glossaire.

Avant de dire adieu à l'Allemagne, où j'étais tout à l'heure, je demande à dire un mot d'un tissu que l'on y fabriquait, ou plutôt à citer deux passages d'un ancien roman dans lesquels il en est question :

D'un mout delié *ysenbrun*D'Alemaigne, noir et deugié,
A fleurs, à foellies detrencié,
Est couvers li cevaus de pris.

D'Amaldas et d'Idoine, Ms. de la Bibl. nat. n° 6987,
fol. 323 verso, col. 4, v. 43.

Som blanc escu qu'il ot couvert De l'isembrun noir detrencié, Li a .j. des vallés baillié.

101. 101. 324 recto, col. 4, v. 5.

Ces deux passages prouvent que l'isembrun, quoique certainement il ne fût point de soie<sup>1</sup>, était quelquefois considéré comme un tissu précieux, et nous justifient de lui avoir donné place ici; seulement nous nous en tiendrons à ces citations, renvoyant pour le reste au Glossaire de du Cange <sup>2</sup>.

Nous prendrons le même parti pour les chemises d'outremer appelées *berniscrist* dans une charte de l'an 800°. Sans doute ce nom était aussi celui de l'étoffe dont elles étaient

Berniscrist.

Desus les altres dras out d'isebrun mantel...

N'out vestu vair ne gris, ne samit ne cendel.

Leben des h. Thomas von Canterbury, alt-franz

Leben des h. Thomas von Canterbury, alt-französisch, herausgegeben von Immanuel Bekker, pag. 456, v. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gloss. med. et inf. Latin., tom. III, pag. 903, col. 1, v° Isembrunus, et pag. 460, col. 3, v° Galabrunus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Collection des cartulaires de France, tom. III. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin. A Paris, m DOCC XL, in-4°, pag. 66.

faites; mais cette étoffe, d'où venait-elle? D'Irlande ou d'Afrique? Pourquoi était-elle nommée ainsi? C'est ce que je ne puis pas plus décider que M. Génin 1, qui aurait bien pu renvoyer au Glossaire de du Cange, où se trouvent rassemblées toutes les conjectures hasardées sur ce sujet 2. Devine qui pourra quelle était la substance des berniscrist; toujours est-il que ce n'était point de la soie, puisqu'elles servaient à l'habillement des moines.

Fusticotinctum.

Nous sommes tout aussi fondé à croire que le fusticotinctum, nommé par Reginald de Durham, n'était pas plus précieux. Il est vrai que l'historien des miracles de saint Cuthbert parle de ce tissu comme destiné à faire des habits honorables (indumenta honoratiora) à une jeune fille en âge d'être mariée; mais c'est après nous avoir dit que le père, vir quidam, n'avait ni bien ni crédit, et que sa femme et lui avaient fait tout leur possible pour habiller d'une façon convenable leur unique enfant. Le fusticotinctum, où je suis assez tenté de voir de la futaine de couleur, pouvait bien mériter l'épithète que lui donne Reginald; mais à coup sûr ce n'était pas ce que nos ancêtres auraient appelé un paile cier.

Mots
par lesquels les
tissus étaient
ordinairement
désignés au
moyen áge.

Ce mot de paile, par lequel nous avons traduit le pfelle allemand, et qui doit l'être dans notre langue actuelle par

<sup>1</sup> La Chanson de Roland, introd., ch. III, pag. XLIII, en note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gloss. med. et inf. Latin., tom. I, pag. 661, col. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regin. mon. Dunelm. Libellus de admir. B. Cuthb. virtut., etc., cap. cvIII, pag. 243. Dans ce chapitre, il s'agit d'une jeune fille punie par saint Laurent, pour avoir travaillé le jour de sa fête. Le moine de Fontenelle, qui nous a conservé les miracles de saint Wandrille, rapporte pareillement la vengeance que le saint tira d'une femme qui tissait dans une circonstance semblable. Voy. Acta sanct. ord. S. Bened., sièc. II, pag. 547.

étoffe de prix 1, joue un grand rôle dans l'histoire des tissus précieux au moyen âge, qui le plus souvent étaient désignés par ce terme vague, ou par celui de drap, accompagné du nom d'un lieu de production ou de provenance, quand ils n'étaient pas indiqués plus brièvement encore par ce nom de lieu tout seul.

Le premier, dans l'ordre alphabétique, est celui de l'Afri- Étoffes d'Afrique. que. Charles Martel, ayant chargé d'un message auprès de Gérard de Rossillon, Pierre, fils de Gautier, celui-ci fait sa toilette:

> A la guia de Fransa si conreat.... Braguas viest e camia tot de cansil, Causas causet de pali, d'un african, Sollars vermelhs ab flors que son denan . . Un pelisso vestit tot nou ermin, Ben entalhat ab bestas de marmori; Afiblet un mantel frecs sembeli:

Toilette d'un personnage d'une ancienne chanson de geste.

Riche chape de poille avoit. Ms. suppl. fr. aº 480, fol. 484 recto, col. 2, v. 49.

Dans la basse latinité, le substantif pallium avait un sens beaucoup plus étendu, et se disait des tentures et des tapisseries, qui n'étaient pas toujours en soie. Au milieu de mille exemples, j'en choisis un dans l'histoire d'Ingulph; cet écrivain, après avoir fait mention du don fait par l'abbé Egelvie, mort en 902, de plusieurs tapis de pied, grands et petits, représentant des lions ou des fleurs, ajoute : « Dedit etiam multa pallia suspendenda in parietibus ad altaria sanctorum in festis, quorum plurima de serico erant, aureis volucribus quadam insita, quadam intexta, quadam plana. » (Rer. Anglic. Script. post Bed. præcip., ed. H. Savile; Francof. M.DCI., pag. 889, lig. 17.)

On lit auparavant, dans le même recueil, ce qui suit sur Siricius, archevêque de Canterbury, de 1000 à 1005 : « ... nutriculæ suæ (Glastoniensi cœnobio ) septem dedit pallia, de quibus in anniversario ejus tota antiqua ornatur ecclesia. » Will. Malmesb. de Gest. reg. Anglor., lib. II, cap. q. (Ibid., pag. 75, lin. 35.)

<sup>1</sup> Voyez sur ce mot, conservé dans l'anglais pall et dans notre substantif poéle. une note de Ritson. (Anc. Engl. metr. Rom., tom. III, pag. 405.) On lit dans le Roman de Perceval :

#### 276 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

La voltura d'un *pali* vermeil polpri, Am bela orladura d'un ufarin, Ac anel e boto de mier aur fi.

> Roman de Gérard de Rossillon, fol. 42 recto, col. 2, dernier vers.

Nous avons vu plus haut des marchands

Qui portoient cendals et pailes effriquanz.

Seneheut, le jour de son mariage avec Gascelin,

Si fu vestue d'un paille auffriquant.

Roman d'Aubri le Bourguignon, Ms. de la Bibl. nat. nº 7227<sup>5</sup>, fol. 222 verso, col. 2, v. 24.

Au camp des Grecs devant Troie,

Mainte aigle d'or resplendissant Et maint cier paile escarimant, Vert et vermel et *aufricant* I puet-on trouver sans mesure.

> Cest de Troies, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 83 verso, col. 3, v. 54'.

La courtepointe du lit de la fée, maîtresse de Gugemer, était de drap d'Afrique tissu d'or. Ce chevalier, dit Marie,

En mi la nef trovat un lit.... D'un *drap d'Aufrique* à or tissu Ert la coute qui dedens fu.

Lai de Gugemer, v. 472. (Poésies de Marie de France, tom. Iec, pag. 62.)

Africanæ opes.

N'y aurait-il pas ici un souvenir des Africanæ opes, dont parle Vopisque dans le vingtième chapitre de sa biographie de Carin, expression par laquelle nous entendons, avec Casaubon, des tuniques d'Afrique renommées, ou par la matière, ou par la main-d'œuvre, ou par la couleur?

<sup>1</sup> Voyez encore plus loin, fol. 90 recto, col. 4, v. 14.

Quoi qu'il en soit, la ville de cette partie du monde la plus célèbre par ses tissus, était Alexandrie, dont les *pailes* sont devenus comme un lieu commun de nos anciens romans, où ils sont nommés à chaque instant :

Tissus (l'Alexandrie.

Son chapel n'iert pas de festus,
Ainz estoit d'un noir sebelin,
Couvert d'un poille alexandrin.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr., n° 430, fol. 73 verso,
col. 2, v. 33.

Ne i ot nul n'eust robe vaire

De rice palle d'Alixandre.

Roman d'Erec et Enide, Ms. la Vallière n° 78, fol. 434

verso, col. 4, v. 23.

Chascun aveit vestu bliaut ynde u purprin, E Horn ert conrect d'un paile alexandrin. Roman de Horn et Rimenkild, pag. 2, v. 42.

Alixandres li rois fu levés par matin Vestus d'une cemise deliie de lin, Et caucés unes cauces de pale alixandrin. Li Romans d'Alixandre, pag. 423, v. 30.

L'une li vait aparillier....

Cauches de paille alixandrin.

Le Roman des Aventures de Fregus, pag. 174.

Rois Anséis fû en la tour perrine....

Voit tante ensengne de paile alixandrine.

Roman d'Anséis de Carthage, Ms. de la Bibl. nat. n° 7494,

fol. 22 recto, col. 4, v. 4.

Dusk'en la vile ensi s'en vont,
Où tant d'apparaus véu ont....

Tant drap de soie alixandrin, etc.

Roman de la Manchine, pag. 282.

Li covertors vint d'Alixandre; Si est dedens de salemandre Qui hors de feu ne seit garir,

Ne fus ne puet son poil bruir.

Devant le lit gist uns tapis,

Qui est de plumes de fenis 1.

Partonopeus de Blois, tom. 100, pag. 38, v. 1081.

Mais les pailes alixandrins sont-ils bien des pailes d'Alexandrie en Égypte, plutôt que des étoffes de Grèce, patrie d'Alexandre? Nous faisons cette question, parce que nous nous souvenons d'avoir lu dans une chanson de geste ces deux vers qui feraient pencher vers la seconde opinion:

Il n'ot si bel enfant ne de telle doctrine

Dès si jusques en Gresse, la terre alixandrine

Li Romans de Bauduin de Sebourc, chant le, v. 458;

tom. le, pag. 5.

Frequentes mentions des étoffes d'Alexandrie dans les étrivains arabes.

Toutefois, on revient facilement à la première en voyant les étoffes d'Alexandrie nommées à tout moment dans les ouvrages arabes. Par exemple, on lit dans les Mille et une Nuits: « Le calife ôta deux habits de soie, l'un d'étoffe d'Alexandrie, l'autre d'étoffe de Baalbek . » Ailleurs, ce sont cinq pièces d'étoffes d'Alexandrie mentionnées par un historien musulman .

<sup>&#</sup>x27; Voyez, tom. II, pag. 181, la description du lit de Mélior, à la suite de laquelle est rapportée une tradition sur le phénix, dont la plume rembourrait un oreiller.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Édit. de Habicht, tom. III, pag. 139. — Dict. dét. des noms des vêtem. chez les Arabes, pag. 82 et 83.

Comme le fait remarquer plus loin M. Dozy, pag. 402, not. 2, la ville de Baalbek était plus connue par ses étoffes de coton blanc; suivant Ibn-Batoutah, elle était fameuse par la fabrication de certaines couvertures. Voyez encore un passage d'Ebu-Aïas cité par M. Quatremère (Histoire des sultans mamlouks de l'Égypte, tom. Ier, pag. 150, not. 23), et une note de M. Defrémery. (Nouvelles Annales des voyages, février 1852, tom. Ier, pag. 135.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histoire d'Égypte, de Nowaïri, citée par M. Dony, pag. 368, en note.

En voyant ces denrées désignées par le nom de cette ville, on serait tenté de croire qu'elles y étaient fabriquées; cependant il est probable qu'on se tromperait. Alexandrie n'était que l'entrepôt des marchandises de l'Orient et de l'Occident, le marché principal où venaient s'approvisionner les grands négociants du moyen age. Marin Sanut, qui écrivait vers l'an 1320 son Liber secretorum fidelium crucis, nous apprend que les navires des Latins y apportaient, entre autres denrées, de la soie, des draps, des laines, des soieries et des toiles 1. Comme on le voit, les temps étaient changés; mais il n'est pas moins sûr qu'Alexandrie recevait en même temps des étoffes de la Perse et de l'Inde par les caravanes, et que, malgré la rude concurrence que leur faisaient les grandes manufactures de l'Occident, ces étoffes soutenaient toujours leur antique réputation et n'avaient point cessé d'être recherchées.

En 1368, le commerce de soieries, de draps d'or et d'autres denrées de prix, qu'Alexandrie faisait avec l'Europe l'Europeen 1368. par l'intermédiaire des Italiens, était encore si considérable, que les communes italiennes, menacées d'une ruine complète par la guerre d'outre-mer, firent tous leurs efforts auprès du pape pour mettre un terme à celle qui était engagée entre le roi de Chypre, Pierre I', et le sultan d'Égypte ', guerre pendant le cours de laquelle bien des richesses du genre de celles qui nous occupent avaient péri ::

Alexandrie, entrepôt des marchandises de l'Orient et de l'Occident.

Commerce d'Alexandrie avec

Lib. I, pars 1, cap. v. Hanoviæ, typis Wechelianis... MDCxI, in-fol., pag. 24.

Des relations politiques et commerciales de l'Asie Mineure avec l'île de Chypre, sous le règne des princes de la maison de Lusignan, par M. de Mas Latrie, 2º article. (Bibl. de l'École des chartes, 2º série, tom. Ier, pag. 518.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guillaume de Machaut, parlant du sac de Satalieh en 1361, dit :

Et pour ce que marchandise Estoit toute perdue à Pise, A Venise, à Romme, à Gennes. De draps d'or, de sove et de pannes... Et encement en Rommenie, En Puille, en Calabre, en Sesile Et en maint autre bonne ville. Plusieurs cités tramis avoient Au saint pere et li supplioient Très-humblement que bon accort Mettre li pléust en descort Du roy de Chippre et du soudan.

> La Prise d'Alixandre, Ms. de la Bibl. nat., suppl. fr. nº 43, fol. ce. xxxiii recto, col. 2, v. 26.

Renommér des étoffes d'Alexandrie au xvº siècle.

Dans le siècle suivant, les étoffes d'Alexandrie étaient encore comptées au nombre des plus précieuses. En 1414, le sultan Mohammed I" ayant envoyé à Nasser Mohammed, sultan d'Égypte, pour le congratuler sur son avénement au trône, des présents consistant en cinq neuvaines de pièces d'étoffes de Grèce, trois de celles qui se fabriquaient dans le pays des Francs, et en deux paquets d'étoffes de Perse, celui-ci lui répondit en lui envoyant à son tour, deux beaux chevaux richement harnachés, cinq neuvaines de pièces d'étoffes d'Égypte, et quatre de celles des Indes et d'Alexandrie<sup>1</sup>.

Célébrité des étoffes de Tennis, de Damiette, de Schata,

Alexandrie n'était pas le seul point de l'Égypte qui fût réputé pour ses belles étoffes; Tennis, Damiette, Schata et

> Et de fin or qui reflamboie, Ardoir, etc.

> > La Prise d'Alixandre, Ms. de la Bibl. nat., suppl. fr. nº 43, fol. ec.xiiij verso, col. 3, v. 9. - Des Relat. polit. et comm., etc., pag. 494.

' Notice d'un Recueil de pièces en turk, en arabe et en persan, etc., par le Con Langlès. (Notices et extraits des manuscrits, etc., tom. V, pag. 674, 675.)

bien d'autres localités, étaient célèbres par leurs produits dans ce genre d'industrie : « Tennis, dit l'un de nos plus illustres savants, étoit une grande ville qui renfermoit beaucoup de monumens antiques. Ses habitans étoient riches, et s'adonnoient au commerce. La plupart étoient tisserands. On fabriquoit à Tennis des robes de lin si belles, qu'il ne s'en faisoit point ailleurs qui pussent leur être comparées. On y fabriquoit pour le khalife une robe appelée Badnah, dans laquelle il n'entroit pour la chaîne et la trame que deux oukiah de fil, le reste du tissu étoit d'or. Cette robe étoit d'un travail achevé, et n'avoit pas besoin d'être façonnée et cousue. Le prix alloit à mille dinars. Il n'y avoit au monde que les fabriques de Tennis et de Damiette où une robe toute de coton, et dans laquelle il n'entroit pas d'or, se vendît cent dinars 1. »

Un peu plus loin, M. Quatremère, traduisant Makrizi, étoffes de Dabik, s'exprime ainsi : « A Dabik, à Domaïrah, à Touneh, et dans de Touneh, etc. les autres îles du lac, on fabriquoit des étoffes fines, mais qui n'approchoient pas de celles de Tennis, de Damiette et de Schata. Jusqu'après l'année 360, l'exportation de ces étoffes pour l'Irac seulement, alloit annuellement de vingt à trente mille dinars; mais le vizir Iakoub-ben-Keles ayant été chargé de l'administration des finances, anéantit, par ses vexations, cette branche de commerce. Tennis et Damiette étoient habitées par des chrétiens tributaires '. »

Je lis encore dans le même ouvrage, dont l'auteur puise voile de la Kabah

fabriqué à Touneh.

<sup>1</sup> Mémoires géographiques et historiques sur l'Égypte, etc., par Ét. Quatremère. Paris, F. Schœll, 1811, in-8°, tom. Ier, pag. 308.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., pag. 309.

toujours à la même source : « Parmi les lieux qui faisoient partie du territoire de Tennis, on comptoit le bourg nommé Touneh, où se fabriquoient des étoffes pareilles à celles de Tennis. Quelquefois même on y faisoit le voile de la Kabah. » « J'ai vu, dit Fakehy, un tapis donné par Haroun-al-Ras-« chid; il étoit de l'étoffe appelée kabaty, et on y lisoit ces « mots : Au nom de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit « sur le khalife Raschid-Abdallah Haroun, prince des fidèles « (que Dieu répande sur lui ses faveurs!). Ce tapis a été fait « par ordre de Fadl-ben-Reby, dans la fabrique de Touneh, « l'an 190 ¹. »

Voile de la Kabah

Schata partageait avec cette localité l'honneur de fournir des tapis à la Kabah. Fakehy rapporte, en effet, avoir vu dans ce temple un voile dont il donnait une description presque entièrement semblable, sinon qu'il portait le nom de Schata et la date de 191<sup>2</sup>.

Étoffes de Dabik.

Dabik, dont je dirai encore un mot d'après Makrizi traduit par M. Quatremère, est un bourg du territoire de Damiette; c'est de là que l'on tirait les robes tissues d'or, les turbans de lin de diverses couleurs, et l'étoffe à fleurs d'or dite dabiky. On y fabriquait des turbans de lin, enrichis d'une broderie d'or, qui avaient cent coudées de longueur. La quantité d'or qui entrait dans chacun, allait à cinq cents dinars, sans compter la soie et le fil.

Anecdote rapportée par Nowaïri. A ces témoignages ne se bornent pas les passages des écrivains orientaux relatifs à l'industrie textrine en Égypte.

<sup>1</sup> Mémoires géographiques et historiques sur l'Égypte, etc., tom. Ist, pag. 335, 336

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., pag. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., pag. 340.

On lit, par exemple, dans l'histoire de ce pays par Nowaïri, qu'un certain musulman, en possession de la faveur de son maître, en était venu à ce point d'orgueil qu'il faisait fabriquer pour son usage, à Damiette et à Tennis, des habits qui ne devaient servir qu'à lui seul; ils étaient faits de laine blanche, tissue d'or <sup>1</sup>. En les portant, il revêtait par-dessus ceux-ci des goffdrahs de soie <sup>2</sup>.

Nous ne savons à quelle époque ce passage se rapporte; mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'au commencement du xive siècle, on faisait beaucoup d'étoffes de lin en Égypte, soit en employant cette substance seule, soit en la mêlant avec de la soie apportée du dehors; ces marchandises étaient continuellement enlevées par des navires chrétiens et sarrasins, qui les acheminaient vers l'Océan, pour les pays du nord, par la Turquie et l'Afrique 3.

D'après tout ce qui précède, il n'y a donc rien que de très-croyable dans le récit que font Bernard le Trésorier et Jacques de Vitry, quand ils disent que les croisés, s'étant emparés de Damiette, en 1219, y trouvèrent, entre autres richesses, abondance d'étoffes de soie chez les négociants, pannos sericos negotiatorum in abundantia \*.

Étoffes de lin fabriquées en Égypte.

¹ Voyez, pag. 392, en note, de l'ouvrage cité plus bas, un autre passage de Nowaïri, dans lequel il est question du brocart de Damiette et de Tennis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, pag. 318.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. secret. fid. Crucis... cuj. auct. Marin. Sanut., lib. I, pars I, cap. III; ed. MDCXI, pag. 24, lin. 20.

Voyez sur l'excellent lin de Beni Suayd, dit d'Alexandrie, que l'on transportait en beaucoup de pays d'Europe, le Diet. dét. de M. Dozy, page 39, note 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bern. Theseur. de Acquisit. Terræ sanctæ, cap. cc, apud Murat., Rer. Ital. Script., tom. VII, col. 838, B. — Jacobi de Vitriaco Histor. Orient., lib. III. (Gesta Dei per Francos, etc., pag. 1141, lin. 8.) L'auteur applique aux Égyptiens deux passages de l'Écriture ainsi indiqués en marge: Apoc. 19, 6, 16, et Isaiæ 19, 9.

La soie défendue aux hommes chez les musulmaus.

Ces étoffes étaient vraisemblablement destinées à l'exportation, d'autant plus qu'au moyen âge les musulmans faisaient peu d'usage de la soie, seulement permise aux femmes et désendue aux hommes. Le Prophète s'est prononcé en termes très-forts contre les vêtements de cette matière : « Quiconque, dit-il, s'est revêtu de soie dans cette vie, bien certainement il ne s'en revêtira pas dans la vie future. » Et encore : « Celui-là seulement se revêt de soie, qui n'a point de part à la vie future. » Les Hanéfites permettent aux hommes de porter des vêtements dont la chaîne est de soie et la trame d'une autre étoffe. Le contraire, savoir que la trame soit de soie et la chaîne d'une autre étoffe, n'est licite que dans la guerre (Molteka). Les Malékites ne sont pas d'accord entre eux, s'il est permis de porter l'étoffe appelée , dont la chaîne est de soie et la trame de laine; mais la plupart des docteurs le condamnent '. Il faut prendre garde, cependant, que la soie prohibée pour les habits, ne l'est point ailleurs; ainsi on lit dans l'ouvrage intitulé Madjma al anhor : « La loi ne défend pas que la couverture du berceau soit faite de soie, parce qu'elle n'est point un vêtement 1. »

Étoffes d'Almeria. Si d'Afrique nous passons en Europe, sans sortir de paenise, comme eussent dit nos ancêtres, nous trouverons tout d'abord les pailes d'Almeria, ville de la côte méridionale d'Espagne 3, qui jouissait d'une réputation proverbiale pour

<sup>1</sup> Dictionnaire détaillé des noms des vétements chez les Arabes, pag. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Édit. de Constantinople, tom. II, pag. 259, citée par M. Dozy (ibid., pag. 411, en note).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Au rebours de Matthieu Paris, qui appelle Ceuta une ville d'Espagne (*Hist. Maj.*, pag. 430, lig. 52, an. 1236), un de nos trouvères a l'air de croire qu'Al-

la beauté et la finesse de ses tissus de soie<sup>1</sup>, vantés dans mille endroits de nos vieilles chansons de geste, de nos anciens poëmes:

Soldans l'avoit tramis del regne de Persie

A Soliman de Nique, que il s'avouerie

Li envoiast de l'an, quinze muls de Surie...

Et vingt somiers cargiés de pailes d'Aumarie.

La Chanson d'Antioche, ch. 1<sup>er</sup>, coupl. xIII; édit. de M. P.

Paris, tom. 1<sup>er</sup>, pag. 23.

Il reviersa le pale de soie d'Aumarie.

Li Romans d'Alixandre, pag. 532, v. 32.

Evos Audain la bele, l'eschevie; Vestue fuit d'un paile d'*Amarie* A un fil d'or tressié par maistrie.

Roman de Gérard de Vienne, v. 1771. (Der Roman von Fierabras, pag. xxx, col. 1.)

Ces pailes d'Almeria devaient être du siglaton, ou au moins du samit, d'autant que l'on en faisait des manteaux et des tentures :

Manteaux, tentures en soie d'Almeria

meria était située en Afrique. Voyez li Romans de Bauduin de Sebourc, ch. xvn, v. 503; tom. II, pag. 439.
Un peu plus loin, on lit:

Une baniere porte de soie d'Aumarie.

Ch. xxm, v. 843; tom. II, pag. 334.

Un autre trouvère a l'air de vouloir placer Almeria en Esclavonie :

N'ot pas li cuens alé plus d'une archie, Quant d'un agnet li saut de Turs .x .m. De la mesnie Martemas d'Aumarie, .j. riche roi des mielz d'Esclavonie. Roman de Guillaume d'Orange, Ms. de la Bibl. nat. u° 6985, fol. 186 recto, col. 3, v. 37.

¹ Proverbes et dictons populaires aux xm² et xv² siècles, publiés par G. A. Crapelet, pag. 93. — Rogeri de Hoveden Annalium pars poster., Richardus primus. (Rer. Anglic. Script. post Bed. præcip, ed. m.DCI., pag. 671, lin. 13.)

Un mantel prinst de soie d'Aumarie.

Roman d'Anséis de Carthage, M. de la Bibl. nat. nº 7194, fol. 5 recto, col. 2, v. 26.

Ele defuble son mantel d'*Aumarie*, Au messagier le done en baillie.

Li Romans de Raoul de Cambrai, coupl. CCCXXIX, pag. 348.

Garde tost soit ceste ville joinchie, Et portendue de soie d'Aumarie.

Enseignes en soie d'Almeria. Toutefois, on en taillait aussi des enseignes, ce qui donne à penser qu'Almeria nous expédiait aussi du ceudal, et faisait, sous ce rapport, concurrence à Alexandrie, dont les pailes se transformaient souvent en pennons et en gonfanons:

Par mi le cors li passe l'ensegne d'Aumarie.

Li Romans d'Alixandre, pag. 29, v. 34.

N'i a cel n'ait roiele et fort cane brunie, Et teus i ot ensegne de soie d'Aumarie.

1bid., pag. 419, v. 46.

Là véissiez tantes hanstes brandie

Et tante anseigne de soie d'Amarie.

Extraits du Roman de Gérard de Vienne, v. 1611. (Der Roman von Fisrabras, pag. xxvm, col. 2.)

Ancienne prospérité de la culture et de la fabrication de la soie dans le royaume de Grenade. Il ne faut pas croire que cette réputation des étoffes de soie d'Almeria vint de ce que cette ville était, sous la domination des Arabes, le port d'où partaient et où arrivaient les navires levantins'; à l'époque à laquelle appartiennent les textes que je viens de citer, et même auparavant , la culture et la fabrication de la soie étaient des plus prospères à Al-

<sup>1</sup> Depping, Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe, tom. 1er, pag. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il est bien entendu qu'antérieurement au xm siècle, l'Espagne, comme le reste de l'Europe, tirait d'Orient ses étoffes, ses vêtements de prix : le Forum judicum ne

meria, et en général dans le royaume de Grenade, dont cette ville faisait partie : « Dou royaume de Grenate vient cire, soie, figues, raisins et amendes, » est-il dit dans une espèce de catalogue des marchandises apportées en Flandre et dans le pays de Bruges, aux xiii et xiv siècles !. Othon de Friesingen, rapportant, en 1154, l'arrivée d'une ambassade génoise à la cour de Frédéric I<sup>st</sup>, parle du sac récent de deux villes notables d'Espagne, Almeria et Lisbonne, célèbres par leurs manufactures de soieries .

laisse aucun doute à cet égard. Voyez liv. XI, tit. III, art. 1<sup>et</sup>. (Fuero Juzgo, édit. de 1815, in-folio, pag. 137, col. 1; pag. 173, col. 1.)

Parmi les présents que les walis Ahmed ben Saïd Ahou Amer et son frère Abdelmelic firent au khalife de Cordoue Abderhaman en 950, il y avait, au dire d'Ibn Khalican, trente pièces de toile d'or et de soie, quarante-huit couvertures de cheval ou caparaçons d'or et de soie, tissés à Bagdad, quatre mille livres de soie en écheveaux, trente tapis de Perse, etc. Voyez Conde, Historia de la dominacion de los Arabes en España, etc. Madrid, 1820, in-4°, cap. Lxxxiv, tom. Ier, pag. 442. Suivant toute apparence, la totalité de ces étoffes provenait de fabriques orientales.

1 Prov. et dict. popul. aux xIIIº et XIVº siècles, pag. 132.

<sup>9</sup> Ottonis de Gestis Frid. I. imp. Liber secundus, cap. XIII. (Germaniæ historicorum illustrium... Tomus unus, ed. Chr. Urstisio, pars prior, pag. 484, lin. 50.)

Au lieu de recourir à l'ouvrage d'Othon, qui se trouve encore ailleurs, M. de Santarem a préféré citer un mémoire de M. Pardessus, qui en a fait usage sans nommer les deux villes maures saccagées par les Génois : il est résulté de cette négligence que le savant Portugais s'est privé d'un témoignage précieux, qui lui eût permis de faire remonter jusqu'au xn° siècle, au plus tard, l'introduction de l'industrie de la soierie en Portugal. Voyez de l'Introduction des procédés relatifs à la fabrication des étoffes de soie dans la Péninsule hispanique sous la domination des Arabes, etc. Paris, Maulde et Renou, 1838, in-8°, pag. 40.

Au reste, il faut dire que le passage d'Othon de Friesingen ne paraît pas avoir été connu des écrivains qui, chez nous comme en Portugal, se sont occupés de l'histoire de ce pays. Pour n'en citer qu'un seul, M. A. Herculano, dont l'ouvrage est justement estimé, n'en fait aucune mention dans son Historia de Portugal, liv. II, où il parle de la prise de Lisbonne par les croisés. Voyez tom. I<sup>er</sup> (Lisboa, em casa da viuva Bertrand e filhos, m docc xlvi, in-8°), pag. 379, et notes xxH et xxIII, pag. 505-509.

Mais l'Almeria nommée par Othon est-elle bien la ville du royaume de Grenade? A voir la distance qui la sépare de Lisbonne, il est permis d'en douter, et de pen-

Au premier aspect, il ne semble pas que par ce mot il faille entendre les draps d'or et d'argent; autrement on ne s'expliquerait guère les prétentions des Maures de la première de ces deux villes, qui, ayant fait prisonnier l'amiral catalan, chef de l'expédition, demandaient, pour sa rançon, entre autres valeurs, cent draps d'or fin; mais il faut prendre garde que ce n'est plus un chroniqueur qui parle, mais un poëte, un rimeur de romances, bien postérieur au xue siècle:

Cien doncellas pide el Moro...
Y cien paños de oro fino, etc.

\*Romancero Castellano... por G. B. Depping, édit. de
1844, tom. II, pag. 283, n° 203.

Cette prospérité cesse de bonne heure. La seule chose qu'il faille conclure du dernier de ces vers, c'est que, du temps de l'auteur, on ne fabriquait plus à Almeria de ces riches étoffes brochées d'or, pour lesquelles cette ville était autrefois célèbre.

Témoignages des écrivains arabes relativement aux fabriques d'Almeria. Dans un passage d'Ibn-Saïd, cité par Al-Makkari<sup>1</sup>, on lit : « Les villes d'Almeria, de Malaga et de Murcie, possèdent seules des fabriques de l'étoffe appelées waschi, qui est en-

ser qu'à l'exemple de Henri de Huntingdon (Hist., lib. VIII, apud Savile, Rer. Anglic. Script. post Bed. præcip., ed. m.DCI., pag. 394, lin. 53), l'historien de Frédéric I'' a voulu parler d'Almada, village situé en face de la capitale du Portugal, de l'autre côté du Tage, et dont le nom est correctement donné par Roger de Hoveden. (Annal., pars prior, ibid., pag. 489, lin. 8.) Qui sait si à cette première erreur, Othon n'en aura pas ajouté une seconde, celle d'attribuer à la fausse Almeria, et, par suite, à Lisbonne, ce qui appartenait peut-être exclusivement à la véritable? Lisbonne a été certainement un entrepôt de draps d'or et d'étoffes de soie; mais c'est à la fin du moyen âge, quand des flottes venaient y apporter les richesses de l'Inde. Voyez Alfonsi Ciacconii epist. IV ad principem cardinalem, A. D. MDLXX. (Vet. Script. et mon. ampl. Collect., tom. I, col. 1324, D.)

<sup>&#</sup>x27; Histoire d'Espagne, Ms. de Gotha, fol. 40 verso.

tremélée d'or, et dont la belle fabrication met en étonnement les Orientaux qui en voient un échantillon<sup>1</sup>. »

Un autre écrivain arabe, lbn-al-Khatib, vante le commerce et la richesse d'Almeria: « Il y avait dans cette ville, dit-il, un bassin, où l'on construisait de très-beaux navires; la côte était sûre et bien fréquentée. Mais ce qui rendait Almeria supérieure à toute autre ville du monde, c'étaient ses diverses manufactures de soie et d'autres étoffes, telles que le dibáj', qui est une sorte de drap de soie préférable, pour la qualité et la durée, à tout ce qui se fait ailleurs; le tiráz, cette étoffe dispendieuse sur laquelle les noms des sultans, des princes et d'autres riches personnages, sont inscrits, et dont il n'existait pas moins de huit cents métiers à la fois'. Pour les tissus de soie de qualité inférieure, comme le holol' et les brocarts, il y avait mille métiers; le même nombre était sans relâche occupé à tisser l'étoffe appelée

Étoffes fabriquées à Almeria.

<sup>1</sup> Dictionnaire détaillé des noms des vétements chez les Arabes, pag. 134, en

Un mot de l'Histoire des Abbasides de Nowairi, rapporté un peu plus bas par le même auteur, fait soupçonner que le waschi était une espèce d'écarlate. Édrisi (Géographie, trad. de M. Amédée Jaubert, tom. II, pag. 168) nous apprend que l'on fabriquait aussi cette espèce d'étoffe à Ispahan. Suivant un auteur persan (مور البلدان), Siwer-al-boldan, les Figures des pays) cité par Sir William Ouseley (Travels in various Countries of the East, etc. London, 1819-21, in-4°, tom. II, pag. 109, en note), on en faisait aussi à Djehrom dans le Fars.

Voyez encore d'autres exemples de l'emploi des mots waschi et dabihi, dans les Additions et corrections du Dictionnaire de M. Dozy, pag. 437, et dans l'Essai sur l'histoire des Arabes, etc., par Caussin de Perceval. Paris, Firmin Didot frères, 1847-48, trois vol. in-8, liv. III, tom. I. pag. 302.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez ci-dessus, pag. 250.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suivant Makarri, cité par M. Quatremère, a dans la ville d'Almeria se trouvaient huit cents métiers pour tisser les écharpes de soie. » Voyez Histoire des sultans mamlouks de l'Égypte, tom. II, I<sup>10</sup> partie, pag. 103, not 123.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vovez ci-dessus, pag. 272.

iskalaton<sup>1</sup>. On en comptait aussi mille employés à la fabrication de robes appelées al-jorjáni (géorgiennes, s'il faut en croire Don Pascual de Gayangos), mille encore à celles des étoffes nommées isbaháni, c'est-à-dire d'Ispahan, et tout autant pour les 'atabi <sup>2</sup>. Les manufactures de damas pour rideaux et turbans de femmes, de couleurs gaies et éblouissantes, employaient un nombre de bras égal à celui des bras occupés à confectionner les articles ci-dessus<sup>2</sup>. »

Renommée du commerce et de la richesse d'Almeria, Dans un autre ouvrage, Ibn-al-Khatib vante le commerce et la richesse d'Almeria . Autant en fait le géographe maure Siradj-Eddin Omar ben al-Wardi . Dans le livre attribué à Rasis, on trouve également l'éloge des manufactures de cette ville : « Almeria, y est-il dit, est au Levant; c'est la clef du gain et de tout bien, et la demeure des habiles maîtres de galères; on y fait beaucoup d'étoffes de soie brochées d'or et très-nobles . » Un autre écrivain arabe, cité par Conde, nous apprend que le roi maure Aben Alahmar, qui régnait en 1248, protégea beaucoup la culture et la fabrication de la soie; et il ajoute que cette fabrication avait fait de tels pro-

Voyez ci-dessus, pag. 233, 234.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez ci-dessus, pag. 245, et l'Histoire des sultans mamlouchs de l'Égypte, tom. I<sup>47</sup>, I<sup>47</sup> partie, pag. 209 et 241; tom. II, I<sup>47</sup> partie, pag. 70, 71.

<sup>\*</sup> The History of the Mohammedan Dynasties in Spain; extracted from... Ibn-al-khattib, by Ahmed Ibn Mohammed al-makkari... translated... by Pascual de Gayangos, etc. London: printed for the Oriental Translation Fund, etc., M.DCOC.XL.-XLIII., in-4°, book I, ch. II, vol. I, pag. 51 et 358.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abou Abdallah ben al-Khatib al Salem, Granatæ ejusque regum Historia, pars secunda: De Granatæ Regionibus, locisque ad eam pertinentibus, ap. Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, tom. II, pag. 254, col. 1.

<sup>\*</sup> Ibid., tom. II, pag. 1, co. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vida de san Indalecio y Almeria ilustrada, etc., por el Doctor Don Gabriel Pasqual y Orbaneja, etc. Almeria, por Antonio Lopez Hidalgo, 1699, in-folio, part. I, cap. vii. — Historia de Granada... por D. Miguel Lafuente Alcántara.

grès, que la soie de Grenade était préférée à celle de Syrie 1.

Mais le royaume de Grenade n'était point le seul favorisé Culture de la soie sous ce rapport. La culture de la soie, introduite dans la péninsule lbérique, avant le xir siècle, comme nous le soie brute et ouvoyons par le traité d'un auteur arabe de Séville, qui vivait les Ommisdes. à cette époque, était déjà florissante au x, s'il faut en croire les écrivains de cette nation consultés par Conde; ils nous apprennent qu'au temps des califes de Cordoue, de la dynastie des Ommiades, et notamment sous le règne d'Abderrahman III, l'Espagne envoyait au dehors une grande quantité de soie brute et d'étoffes de soie. Les Arabes de la Péninsule exportaient ces denrées, non-seulement chez nous, mais principalement pour le nord de l'Afrique et pour la Grèce, et, en échange, ils rapportaient de ces pays, surtout d'Alexandrie, plusieurs autres articles de luxe.

Ce qu'il y a de bien certain, c'est que les étoffes d'Espagne

Renommée des étoffes d'Espagne dès le xº siècle.

en Espagne au

exportation de

Granada, imprenta y librería de Sanz, 1843-46, in-8°, tom. II, pag. 153, en note. Voyez encore tom. III, pag. 105, en note.

On trouvera des détails sur Almeria durant la domination des Maures, dans les Recherches sur l'histoire... de l'Espagne pendant le moyen age, par R. P. A. Dozy, tom. I" (Leyde, chez E. J. Brill, 1849, in-8°), pag. 82-86; et une longue note sur Ahmed Ibn Mohammed Ibn Músa Ar-rázi, parmi les Notes and Illustrations de The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, vol. I, pag. 314, not. 10, au liv. Isr, ch. rer. Voyez encore, sur le même sujet, la not. 40, pag. 320 et 321.

<sup>1</sup> Historia de la dominacion de los Arabes en España, etc. Madrid : imprenta que fué de Garcia, 1820-1821, in-4° esp., tom. III, pag. 37, 38.

Libro de agricultura, su autor el doctor excelente Abu Zacaria Iahia... Ebn el Awam, sevillano, traducido al castellano y anotado por Don Josef Antonio Banqueri, etc. Madrid, en la Imprenta real, ano de 1802, in-fol., part. I, tom. I, cap. vII, art. 23 (Del plantío del arbol fersád, que es el moral, ó el llamado moral arábigo ó de seda), pag. 289-292.

Voyez sur l'introduction de la soie en Espagne, le peu que donne le chanoine Escolano dans sa Decada primera de la historia de... Valencia, etc., primera parte.

étaient célèbres dès le IX siècle; Anastase le Bibliothécaire en parle en quatre endroits sous le nom de spaniscum, qu'il emploie comme substantif et comme adjectif; et en plaçant ce tissu à la suite du fundatum et du stauracin, il nous donne suffisamment à entendre qu'il était de grand prix et sans doute de soie comme eux. Un biographe de saint Ansegise, abbé de Fontenelle, mort en 835, place de même une couverture d'Espagne, stragulum Hispanicum unum, à la suite de tapis ou de tentures (car le mot pallia signifie tout cela) de fundatum et de stauracin.

Tapis d'Espagne.

A une époque qu'il nous serait difficile de préciser, un poëte latin vantait les tentures précieuses à sujets, et les tapis d'Espagne; mais là on voit que ce sont des tissus de laine:

Tunc preciosa suis surgunt aulaea figuris
Ac in se raptis ora tenent animis;
Tunc operosa suis Hispana tapetia villis
Hinc rubeas, virides inde ferunt species.

De Conflictu Ovis et Lini, v. 567. (Poésies populaires latines
antérieures au xm² siècle, par M. Édélestand du Méril,
pag. 396.)

Etoffes d'Espagne citées par d'anciens écrivains grecs et latins. Il est tout aussi malaisé de déterminer la matière des étoffes qu'un écrivain byzantin du xii siècle nous dit fabriquées en Espagne et aux colonnes d'Hercule, et de là transportées par le commerce dans l'antique Macédoine et à Thessalonique 3;

En Valencia, por Pedro Patricio Mey, 1610, in-folio, lib. IV, cap. vi (Del origen de la seda, y quien la traxo a España, y en especial a... Valencia, etc.), col. 704-707.

<sup>&#</sup>x27;Anast. Biblioth., De Vit. Roman. Pont., n° cv. S. Leo IV, A. C. 847. (Rer. Ital. Script., tom. III, pag. 231, col. 2, D; pag. 243, col. 1, B; pag. 244, col. 2, A; pag. 245, col. 2, B.)

Acta sanctor. ord. S. Bened., sec. IV, pars prima, pag. 634.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Trimario, sive de Passionibus ejus, dialogus, etc., ed. C. B. Hase. (Notices et

mais l'expression τῶν ἐπίπλων τὰ κάλλιστα nous permet de croire qu'elles étaient de soie en tout ou en partie, ou du moins qu'elles étaient comptées parmi les tissus précieux.

Il faut entendre ainsi le mot pallia, que nous trouvons dans un autre poëme du xnº siècle, contenant la relation des faits et gestes des Pisans dans l'île de Mayorque en 1114 et 1115:

Circuiens properat captam gens sancta per urbem, Ferrea captorum dissolvens vincula fratrum, Cui fuerant ostrum, byssus, seu purpura, vestes, Aurum cum gemmis, Hispanaque pallia prædæ.

> Laurentii Veronensis... Rerum in Majorica Pisanorum... anno salutis mcxrv et mcxv, lib. VII. (Rerum Ital. Script., tom. VI, pag. 467, col. 2, E.)

Un historien anglais du xmº siècle, racontant un événement de la fin du précédent, le mariage de Philippe, comte de Flandre, avec Béatrix, fille du roi de Portugal, est, à ce qui me semble, beaucoup plus explicite sur l'espèce des étoffes que l'Espagne produisait alors: « Le roi, dit Raoul de Dicet, chargea les navires envoyés de Flandre, des trésors de l'Espagne, c'est à savoir d'or, d'habits en draps d'or ou ornés de broderies d'or, de pierres précieuses, d'étoffes de soie et plus tard de vivres de tout genre en abondance <sup>1</sup>. »

Il n'y avait pas jusqu'à Saragosse qui ne produisit des draps d'or et de soie. On le voit par ces extraits d'un roman du xm<sup>e</sup> siècle: Étoffes d'Espagne au Xu<sup>o</sup> siècle.

Draps d'or et de soie de Saragosse.

#### Colcie s'est eneslepas

extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale, etc., tom. IX, seconde partie, pag. 173.)

<sup>1</sup> Ymagines historiarum aut. Radulfo de Diceto, sub an. 1184. (Hist. Anglic. Script. X, tom. I, col. 623, lin. 35.)

En un cier lit d'or et d'argent...

Keute i ot grant, et fu de paile,
Ainques millor n'ot à Tessaille,
Et linceus blans, deugiés, de soie...

Molt i ot rices orilliers...

Covreteors rices assés;
D'unes bestes fu tous orlés
Et reluisans com ors pieumens...

Vols fu d'un drap sarragoçois
D'or et de soie trestos frois.

C'est de Troies, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 74 recto,

col. 8, v. 4.

Quant remés fu en l'auketon, Qui fu d'un drap sarragoçois... Or est rompus et sans colour, etc. Ibid., fol. 89 verso, col. 2, v. 26.

Hector fu vestus ricement
D'un drap vermel saragoçois
Ouvrer (sic) à lioncels d'orfrois.

Ibid., fol. 92 verso, col. 2, v. 42.

Escu et lance et confanon
Ot de l'uevre saragoçoise.

Ibid., fol. 404 recto, col. 2, v. 58.

On sait maintenant comment il faut entendre ces deux vers de l'un de nos trouvères, probablement contemporain du chroniqueur:

Couverture et entreseigne
Avoit cascuns de drap d'Espaingne.

D'Atis et de Prophelias, Ms. de la Bibl. nat. nº 7191, fol. 139
recto, col. 2, v. 2.

Prospérité de l'industrie de la soie en Espagne au xm² siècle. Au xm<sup>e</sup> siecle, époque du mariage du comte de Flandre avec Béatrix, l'industrie de la soierie était si prospère dans la Péninsule, que le célèbre géographe Édrisi, qui la parcourait alors, pouvait dire qu'il y avait, dans le seul territoire de Jaen, trois mille villages où l'on élevait des vers à soie¹. Quant à Séville, nous savons que, sous la domination des Maures, elle comptait à elle seule six mille métiers pour les étoffes de soie. On voit par là ce qu'il faut penser de l'étrange assertion de Cascales, qui donne pour certain que la culture de la soie n'existait pas en Espagne antérieurement au xv° siècle, et cela, parce que dans le royaume de Murcie, où l'on s'occupe surtout d'élever des vers à soie, il n'a pas trouvé, dit-il, de trace de cette industrie dans les archives de la capitale ³. Nous verrons plus tard le drap de Mulce ³ cité par Chrestien de Troyes, qui florissait à la fin du xn° siècle, et, au xm², nous trouvons les étoffes de Murcie rangées, avec celles d'Almeria, parmi les plus précieuses ³.

Malgré toutes ces diverses sources de production, l'Espagne, à ce qu'il paraît, était toujours tributaire de l'étranger

Importation de tissus de soie en Espagne.

Li rois de Mulce et d'Aumarie...

Tous fu covers d'un drap de soie.

D'Atis et de Prophelias, Ms. de la Bibl. nat. nº 7494, fol. 462

verso, col. 2, v. 27.

Querent cendals et singlatons...

Cers dras de Murce et d'Aumarie,

Et des mellors de Romenie.

D'Atis et de Prophelias, Ms. de la Bibl. nat. n°7494, fol. 428

verso, col. 4, v. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Géographie d'Édrisi, traduite de l'arabe en français... par M. Amédée Jaubert, etc., tom. II, pag. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Discursos históricos de Murcia y su reyno, etc., segunda impresion... Año de 1775, en Murcia, por Francisco Benedito, in-folio, discurso XVI, cap. 1, pag. 330, col. 1.

Il n'y a pas à douter que ce mot ne signifie Murcie, nom que les trouvères accolaient à celui d'Almeria :

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les parents et les amis d'Athis et de Gayte, en vue de l'union prochaine de ces deux personnages,

.

pour les tissus de soie, du moins pour les plus magnifiques, ceux que Pachymère nous montre sortant des mains des ouvriers grecs <sup>1</sup>. Nous sommes, en effet, tenté d'identifier avec elles les riches draps d'or, de soie et de pierreries, dont était couvert, suivant un poëte, le banc que le Cid avait gagné au roi maure de Valence lorsqu'il le vainquit dans cette ville <sup>2</sup>.

Une autre romance, dont le fond appartient à l'histoire du xive siècle, nous représente un roi d'Aragon, peut-être Jayme II, contemplant la mer d'Espagne, sur laquelle naviguaient des vaisseaux chargés de soie et de riches étoffes, les uns vers le Levant, les autres vers la Castille ; je me hâte d'ajouter qu'il est fort possible que le poête ait voulu parler d'étoffes exportées des royaumes de Grenade et de Séville pour la Castille et le Levant. Les règlements municipaux dont les manufactures de ces villes ont été l'objet , suffiraient

Règlements municipaux relatifs aux manufactures de soie de Grenade et de Séville; aliments de ces fabriques.

Voyez encore a Don Martin de Ulloa, Discurso sobre las fábricas de seda de Sevilla, que está en el prim. tom. de las Memorias de la Real sociedad patriótica de aquella ciudad, » cité par D. Juan Sempere dans son Historia del Luxo, tom. II, pag. 34, en note, et par Capmany, dans le tom. III de ses Memorias históricas sobre la marina, comercio, y artes de la antigua ciudad de Barcelona, pag. 349, not. 7, et pag. 352, not. 10. Ce dernier ouvrage renferme, pag. 344-355, un bon aperçu de l'industrie de la soie en Espagne, principalement à Séville et à Tolède.

Nous croyons savoir que les règlements municipaux de cette dernière ville n'ont jamais été imprimés, sort qui leur est peut-être commun avec ceux de Grenade.

Enfin nous renverrons encore le lecteur curieux de se rendre compte de l'histoire de la culture et de l'industrie de la soie en Espagne, à un ouvrage important, et cependant peu connu, intitulé: Memorias políticas y económicas sobre los frutos,

Voyez ci-dessus, pag. 44

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Romancero de romances caballerescos é históricos, éd. de D. Ag. Duran, in-8°, part. II, pag. 152, col. 2.

<sup>3</sup> Romancero castellano, édit. de 1844, tom. Ier, pag. 404, nº 289.

Voye. Ordenanças de Sevilla... año de 1632, in-folio, fol. 183 verso — 185 verso (De los texedores de terciopelo); fol. 185 verso — 187 verso (De los hiladores del torno de seda); fol. 187 verso — 190 verso (De los sederos); fol. 191 recto — 194 verso (De los toqueros).

à eux seuls pour nous apprendre que l'industrie de la soie y fut de plus en plus florissante pendant toute la durée du moyen âge; ces fabriques étaient alimentées par les campagnes environnantes, où la culture de la soie était généralement répandue, ainsi que le prouvent les lois fiscales qui la régissaient 1. Il fallait qu'elle le fût bien dans les Alpujarras, sous Charles-Quint, pour que, comme on le voit par la Chronique de D. Frances de Zuñiga, Fernando d'Aragon, duc de Calabre, troisième mari de la reine Germaine, pût tirer un revenu de 20 000 maravédis, d'autres disent de 30 000 ducats, des vers à soie de ces montagnes 1.

Avec un pareil état de choses, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'usage de la soie ait été grandement répandu en Es- Espagne pendant pagne à toutes les époques du moyen age. Jeter ici un coup d'œil sur les lois somptuaires de ce pays serait nous embarquer sur une mer nouvelle, suffisamment explorée par Sempere '; nous nous bornerons à signaler les draps d'or et de

Abondance des soieries en le moyen age; draps d'or et de soie donnés en 4327 à une infaute de Castille; riches étoffes trouvées dans les coffres de l'un des ministres de Don Pèdre le Cruel.

comercio, fabricas y minas de España... por don Eugenio Larruga. En Madrid: año de mnocexxxvii-xcii, vingt-na volumes petit in-4°.

<sup>&#</sup>x27; Voyez Recopilacion de las leyes destos reynos, etc., Alcala de Henares, año de M.D.XCVIII., in-folio, libr. IX, tit. xxx (De los derechos de la seda del reyno de Granada, y condiciones que se arrienda), segund. part., fol. 366 verso, col. 1 - fol. 376

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber den Hoffnarren Kaiser Carl's V., genannt El Conde don Frances de Zuñiga, und seine Chronik, von F. Wolf. (Sitzungberichte der Kaisent. Ahademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe, in-8°, vol. V, pag. 51, livraison de

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Toutefois il ne serait pas difficile de signaler dans ce livre nombre d'omissions, surtout pour ce qui regarde les juifs. Dans le cas où quelqu'un songerait à le réimprimer, ou ce qui vaudrait mieux, à le refaire, je l'engagerais à recourir à un manuscrit de la Bibliothèque nationale, supplément hébreu n° 79, fol. 20 verso et 21 recto : il y trouvera des règlements faits par une assemblée de rabbins et de notables juifs, sous la présidence de D. Abraham de la Corte, à Valladolid. en 1432.

909

soie, aussi nombreux que variés, que D. Pedro de Luna, archevêque de Saragosse et frère de D. Jayme, roi d'Aragon, apporta, en 1327, à l'infante Léonore, sœur d'Alphonse XI, à l'occasion de son mariage avec le roi d'Aragon du même nom 1, et nous ferons remarquer la prodigieuse quantité de pareilles étoffes que possédait l'un des ministres de D. Pèdre le Cruel, dans la maison duquel, située à Tolède, on trouva, entre autres choses, cent vingt-cinq coffres de draps d'or et de soie 2.

Un pareil amas de tissus précieux pouvait avoir plus d'une origine : ou don Simuel en retenait une partie en nantissement pour des prêts d'argent, ou il faisait le commerce des soieries, qui alors se trouvait presque exclusivement entre les mains des banquiers et des changeurs, tous juifs, comme Simuel, ou italiens. Ces derniers, qui devaient naturellement rechercher les marchandises peu encombrantes, d'une défaite facile et d'une valeur équivalente à celle des métaux précieux, ne pouvaient manquer d'entrer en relations d'affaires avec l'Espagne méridionale, si abondante en soies brutes et ouvrées : aussi voyons-nous de bonne heure les Génois sur le littoral des royaumes de Valence et de Grenade. On trouve dans les archives secrètes du gouvernement, à Gènes, un traité de paix et de commerce entre la république et le roi mahométan de Valence, Boabdele (Abou-Abdallah) Mahomet, fils de Saïd, conclu pour dix ans, l'an 544

Les Génois de honne heure sur le littoral des royaumes de Valence et de Grenade.

¹ Crónica de D. Alfonso el Onceno, etc., seg. edic. por D. Francisco Cerdá y Rico, part. I. En Madrid: en la imprenta de D. Antonio de Sancha, año de w.DCC.LXXXVII., in-4°, cap. LXXXI, pag. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pero Lopez de Ayala, *Crónica del rey D. Pedro*, año onceno (1360), cap. xxII; édit. de D. Eugenio de Llaguno Amirola, tom. I\*\*, pag. 323.

de l'hégire (1149 de Jésus-Christ). Le roi, entre autres clauses, exempte de tout droit et de toute avanie les Génois qui feront le commerce dans ses États, et leur accorde deux fondaco, l'une à Valence et l'autre à Denia, pour y demeurer et y faire le commerce. De leur part, les Génois établis à Almeria et Tortosa ne feront aucun tort aux sujets du roi, etc. 1 Dans un autre traité en date de 1278, entre Boabdile Macomet (Mohammed Abou-Abd-allah, deuxième roi de la famille des Benou-Naser), roi de Grenade, et son fils, d'une part, et Samuel Spinola et Boniface Embriaci, ambassadeurs de Gènes, d'autre part, on trouve le détail des différentes marchandises que les Génois exportaient des États des Sarrasins d'Espagne .

Si nous nous sommes étendu si longuement sur les étoffes Drap antigonois. de l'Espagne, et en particulier sur celles d'Almeria, il nous serait difficile d'en agir de même pour le drap antigonois. La seule chose que nous en puissions dire, c'est qu'il n'était pas ordinaire; car nous ne l'avons jamais vu cité qu'une seule fois dans un roman, où il est associé à un travail precieux:

Une mance ridée, plus blance que n'est nois, Ouvrée ricement d'un drap antigonois, Ot li bers en son branc, à guise de François. Li Romans d'Alixandre, pag. 122, v. 21.

Nous n'avons pareillement trouvé le drap d'Antioche cité Drap d'Antioche. que dans un seul roman, celui de Perceval, qui est du

<sup>2</sup> Ibid., pag. 110, 111.

<sup>1</sup> Rapport sur les recherches faites dans les archives du gouvernement et autres dépôts publics à Gènes, par M. Silvestre de Sacy. (Histoire et mémoires de l'Institut royal de France, classe d'histoire et de littérature ancienne, tom. III, pag. 105.)

xu' siècle 1; mais au xur et au xiv, il est à tout moment question de cette étoffe dans les inventaires. Dans l'un, qui est de 1295, c'est une chape d'un certain drap d'Antioche sur champ noir, avec des ornements tissus en fil d'or ; dans un autre, qui porte la date de 1315, c'est une chasuble rouge appelée Antioche, avec des oiseaux rouges brodés ', ce sont des vêtements de drap blanc d'Antioche diapré ', de drap rouge d'Antioche avec des oiseaux bleus à tête d'or, enfin de drap bleu d'Antioche avec des oiseaux d'or . Tous ces détails prouvent à suffisance que l'étoffe en question était des plus riches, et il n'y a pas à douter qu'elle ne fût de soie, comme le drap d'Arest que nous avons déjà vu , et qui devait son nom à une ville de Syrie voisine d'Antioche 7. En se reportant à un passage que nous avons cité plus haut à propos du diapre, on sera disposé peut-être à considérer le drap d'Antioche comme rentrant dans cette catégorie de tissus.

> D'autre part l'yaue en mi le pré Avoit tendu .i. riche tré D'un drap d'Antioche molt chier. Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 458 recto, col. 2, v. 4.

<sup>3 «</sup> Item capa ejusdem de quodam panno Antiocheno, enjus campus niger, cum ereminis de aurifilo contextis. » Visit. facta in thesaur. S. Pauli Lond., etc. (The Hist. of St. Paul's Cathedral, append., no xxvin, pag. 318, col. 2.)

Ornam. ecclesiast. in vest. eccles. Christi Cantuar., etc. (The Hist. and Antiquit. of the cathed. Church of Canterbury, by J. Dart, the append., no ve, pag. iv.)

<sup>4</sup> Ibid., pag. vi et ix.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., pag. ix. Voyez ci-dessus, pag. 32, not. 3, et encore pag. 208 et 236.

<sup>4</sup> Voyez pag. 260.

Je veux parler de Hårem (حارم), dont les historiens des croisades ont plus ou moins altéré le nom, devenu 'Areth sous la plume de l'archevêque Baudry, l'un d'eux. Voyez Historia Ierosolymitana, liv. II, dans le recueil de Bongars, pag. 102, lig. 10, pag. 104, lig. 55; et Histoire des sultans mamlouks de l'Égypte, par M. Quatremère, tom. Ier, deuxième partie, append., pag. 265.

Il m'est plus facile de dire ce que pouvait être le drap d'Aquitaine, mentionné deux fois dans le même roman :

Drap d'Aquitaine.

En son tref l'ont coucié sor .i. drap d'Aquitaine.

Li Romans d'Alixandre, pag. 67, v. 11.

Caperon ot et mances d'un cier drap d'Aquitaine.

Ibid., pag. 478, v. 7.

Suivant toute apparence, le trouvère a donné le nom d'Aquitaine aux draps de Languedoc, province célèbre de bonne heure par ses manufactures d'étoffes de laine 1. Outre Narbonne, Béziers, Carcassonne, Perpignan, Castelnaudary, Montréal, Limoux, etc., nommés par Uzzano2, il y avait encore Avignonet, aujourd'hui commune de deux mille deux cent soixante-sept habitants, qui n'est pas même un chef-lieu de canton, et que Froissart appelle « une grosse ville et marchande et où on fait foison de draps 3. »

Viennent ensuite les pailes, les draps de soie, la soie de Bagdad, que nous avons déjà vus sous le nom de baldaquins, de baudequins, étoffes en pure soie, ou mélangées de coton, qui se fabriquaient dans cette ville, ou y étaient apportées par les caravanes, et de là se disséminaient dans les ports du littoral, fréquentés par les navires latins:

Raoul me sires est plus tel que Judas,

Étoffes de soie de Bagdad.

<sup>1</sup> Voyez l'Hist. du comm. entre le Levant et l'Europe, etc., tom. Ier, pag. 299, 300.

Pratica della mercatura, cap. LXIII: Valuta di panni di Lingua d'Oca. (Della Decima, etc., tom. IV, pag. 174, 175.)

<sup>\*</sup> Chroniques de sire Jean Froissart, liv I\*\*, part. II, ch. xix; édit. du Panthéon littéraire, tom. I\*\*, pag. 315, col. 1.

<sup>4</sup> a On lit dans Ibn-Khaldoun (Histoire d'Espagne...): a Quarante-huit convera tures de brocart, fabriquées à Bagdad, pour en parer les chevaux. » Dict. dét. des noms des vét. chez les Arabes, pag. 402, not. 2. Voyez ci-dessus, pag. 287, lig. 5 et 6 des notes.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Voyez ci-dessus, pag. 253, not. 1.

Il est me sires; chevals me donne et dras Et garnemans et pailes de *Baudas*.

Li Romans de Raoul de Cambrai, coupl. Lx, pag. 56.

La roîne out de soie dras, Aporté furent de *Baudas*.

Le Roman de Tristan, tora. Ier, pag. 185, v. 3867.

E cenh una correya de seda de Baudrat.

Der Roman von Fierabras, v. 2028, pag. 63.

Pailes de Biterne ou Bisterne. Puis ce sont les pailes de Biterne ou Bisterne, lieu dont je serais bien embarrassé pour indiquer la position au juste :

Bien fu vestue d'un paille de Biterne.

Le Roman de Garin cité par du Cange, Gloes. med. et inf. Latin., tom. I, pag. 500, col. 2, vº Aurifrigia.

La reine Candace, voulant faire un présent à Alexandre représenté par un ambassadeur,

.C. pales de *Bisterne*, trestous d'une color, Li a fait aporter à .i. sien vavasor :

« Antigone, fait-ele, ce donras ton signor,

Et tu, qui es mesages, aras por soie amor

.J. mantiel sebelin d'un pale paint à flor;

Et tant ti conpagnon seront por toi millor,

Cescuns ara .ii, pale d'Inde superior.

Li Romane d'Alixandre, pag. 382, v. 28.

Le roi et son fil et s'oissor

A fait seoir el lieu greignor;

Desor .j. paile de Bisterne

Sist la roine de Palerne.

Roman de Guillaume de Palerme, Ms. de la Bibl. de l'Arsesenal, B.-L. fr. in-4°, n° 478, fol. 439 verso, col. 2, v. 20.

Pays désigné au moyen àge par le nom de Biterne ou Bisterne. Quelle idée nos ancêtres pouvaient-ils attacher à ce nom de *Biterne* ou *Bisterne*? C'est ce qu'il n'est peut-être pas impossible de découvrir. Remarquons d'abord qu'il se trouve quelquefois accolé à un nom d'homme :

A cies paroles ès pognant Alori, Oui de Bisterne iert fix à l'aumarchis. La Chevalerie Ogier de Danemarche, tom. Iet, pag. 13, v. 300.

Lors point et broche le cheval, Et vait ferir .j. chevalier, .J. damoisel fil d'un princier; Poonciax ot non de Bisterne. Roman de Guillaume de Palerme, Ms. de l'Arsenal, B.-L. fr. in-4°, nº 478, fol. 434 verso, col. 4, v. 44.

D'après le premier de ces deux passages, auquel on en pourrait joindre bien d'autres', il semblerait que le nom de Bisterne serait celui d'un pays musulman; mais il y a fort à parier que nos anciens trouvères ne se rendaient pas bien compte du sens primitif de ce mot, qui revient sans conteste à la géographie fantastique du moyen âge. On le voit par Itinéraire d'un l'itinéraire d'un héros de roman:

héros de roman.

Blancandins o son dru Sadoine S'en vont par mer à fier estoire; Passent les roces de Montoire Et les illes de Bocident, Très par devant l'Arbre qui fent, Et passent Europe le grant : Illuec conversent li gaiant; Passent les (sic) de Logusserne Et de Baudaire et de Biterne Et le goufre de Saternie, Et passent devant Femenie. U il n'en a se femes non: Et passent le regne arragon, Tant que il voient Alixandre

<sup>&#</sup>x27; Voyez le Glossaire et index de mon édition de la Chanson de Roland, pag. 175, col. 1 et 2.

Et la grant tor de Salimandre,

Et Persie qui tostans art.

Tant ont costoié cele part

Le grant palagre de Surie,

Que il ont Tormadai coisie.

De Blancandin, Ms. n° 6997, fol. 266 recto, col. 4, v. 42.

Étymologie du mot Biterne. A mon avis, Biterne dérive, non pas du nom des Bastarnes, peuple scythique dont il est fait mention dans l'histoire romaine dès le temps de Philippe de Macédoine et de Persée<sup>1</sup>, mais de Finibus terre, dont la tête aura été détachée dans l'idée que c'était une épithète, et ainsi Biterne veut dire le bout du monde. Dans ces deux vers de la Chronique de Jordan Fantosme, v.•140, copiés sur le manuscrit de Durham:

Les baruns de Bretaine, vus le savez asez, Tresqu'en Finebusterne sunt en mes poestez,

Juron par le diable de Biterne. le manuscrit de Lincoln donne comme variante *Finiebus terre*. Une dernière observation, qui n'est peut-être pas déplacée ici, c'est qu'autrefois on jurait par le diable de Biterne<sup>2</sup>, et qu'aujourd'hui on envoie au diable celui que l'on souhaite le plus loin possible.

Autre transformation de Finibus terre. Un mot encore avant d'en finir avec Biterne. Après avoir produit ce mot, Finibus terre est devenu Fine-Poterne; du moins, quand Froissart veut nommer Saint-Matthieu-Fin-de-Terre, il dit toujours Saint-Matthieu-de-Fine-Poterne, alté-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Flav. Vopisc., *Probus*, cap. xvm.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Voyez, sur l'origine de ce juron, le Ducatiana. Amsterdam, chez Pierre Humbert, M.DCC.XXXVIII., in-8°, tom. II, pag. 493.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chroniques de sire Jean Froissart, liv. I<sup>er</sup>, part. I, ch. clxxxi; part. II, ch. coclxxxii et occlxxxiii. (Édit. da Panthéon bittéraire, tom. I<sup>er</sup>, pag. 156, col. 1; pag. 667, col. 2, et pag. 696, col. 2.)

rant ainsi étrangement un nom qui, au xive siècle, était à peu près le même qu'aujourd'hui 1,

Nous ne dirons rien des pailes de Bénévent, de Castille et de Césarée, sinon qu'ils sont mentionnés par le même trouvère, qui m'a bien l'air d'avoir pris ces noms au hasard:

Étoffes de Bénévent, de Castille et de Césarée.

Cil l'acaterent maintenant... Trente mars d'or et vingt d'argent Et vingt pailes de Bonivent. Et vingt mantiax indes porprins.

Flore und Blanceflor, altfranzösischer Roman... herausgegeben von Immanuel Bekker. Berlin, bei G. Reimer, 1844, in-12, pag. 15, v. 485.

.J. riche drap de Bonnevent Offri li quens au maistre autel, Si bel c'onques hom ne vit tel; Puis en a fait l'autel covrir.

Roman de l'Escouffle, Ms. de l'Arsenal, B.-L. fr. in-4°, nº 478, fol. 2 verso, col. 4, v. 24.

La covreture de la sele Ert d'un brun paile de Castele, Tote florée à flors d'orfrois.

Flore und Bianceflor, pag. 41, v. 4137.

En une cambre entrai l'autr'ier... En cele cambre un lit avoit, Qui de paile aornés estoit. Moult par ert boins et ciers li pailes. Ainc ne vint miudres de Cesaile. Li pailes est ovrés à flors, Dindés, tirés, bendés et ours.

Ibid., pag. 2, v. 33.

<sup>1</sup> Miracles de S. Louis, par le confesseur de la reine Marguerite, à la suite de l'Hist. de S. Louis, par Jehan de Joinville, édit. du Louvre, pag. 498.

Draps d'or de l'île de Chypre. Parmi les draps d'or qui nous venaient d'Orient, il est fait mention, à toutes les époques, de celui que l'on fabriquait dans l'île de Chypre. Déjà, au xu° siècle, Chrestien de Troyes, décrivant une tente, nous dit qu'elle avait une portière

D'un drap de Chypre bien ouvrez.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 446 verso,
col. 2, v. 7.

Au xiv° siècle, nous trouvons un vêtement sacerdotal fait de la même étoffe¹, et au xv°, surtout au xvr², elle paraît plus fréquemment dans les inventaires. Le coûtre Desmolins, qui dressait en 1669 celui du trésor de la cathédrale de Reims, ne manque pas d'y consigner « une chappe de drap d'or rouge, tissu à Cypre... du don du roy Charles VII¹; » et, plus loin, il note « deux coussins de drap de Cypre à deux endroits, donnés par le cardinal de Lenoncourt³, » au xvr° siècle. Dans un autre inventaire dressé à la même époque, c'est du satin de Chypre, dont on avait fait, chez nos voisins, des chapes ° et un vêtement où se voyaient divers ornements °.

Époque de la multiplication des fabriques de l'île de Chypre. Il est donc bien établi que l'on fabriquait des tissus précieux en Chypre à partir du xnº siècle; mais, à ce qu'il paraît, ce ne fut qu'à la fin du xmº, ou plus tôt, que les fabri-

Good deeds of Nicholas Hereford, prior of Evesham, A. D. 1392. (Monasticon Anglicanum, tom. II, pag. 7, col. 2, not. d.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trésors des églises de Reims, pag. 100.

<sup>3</sup> Ibid., pag. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Inventory of the Church-utensils of the Cathedral of Peterburgh, on the 30 November 1539, etc. (The History of the Church of Peterburgh... by Symon Gunton, etc. London, printed for Richard Chiswell, M.DC.LXXXVI., in-folio, pag. 60.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> « Item one Vestment of red course Satten of *Cyprus*, with harts and knots. » *Ibid.*, pag. 63.

ques de cette île commencèrent à se multiplier : « En 1291, dit M. de Mas-Latrie, la prise de Saint-Jean-d'Acre, dernière capitale du royaume fondé par Godefroi de Bouillon, donna un nouvel essor à la prospérité de la ville (de Nicosie) et de l'île entière. Les Lusignans... encouragèrent l'établissement des manufactures dans les principales villes de leur royaume. Nicosie fabriqua bientôt des étoffes de soie comparables à celles de Damas et exportées en Europe sous le nom de damas de Chypre, des brocarts de soie tramés d'or, qui le disputèrent en richesse aux tissus du Liban. Sa teinturerie, exploitée dès le xiii° siècle au nom du roi, était renommée, comme aujourd'hui, par la solidité et l'éclat de ses couleurs 1. »

Plus loin, le même auteur poursuit de la façon suivante : « Les femmes grecques et arméniennes de Nicosie, comme Nicosie dans l'art celles de Larnaca, adonnées à la broderie, exécutent des ouvrages aussi estimés que ceux de Smyrne pour les coiffures et les sarka ou spencers des dames; leurs filoches de soie peuvent être comparées à nos plus fines dentelles. La broderie en or, en soie et en argent, est, au reste, une vieille industrie de l'île; car cet or de Chypre, cet or et argent filés qu'on appelle or de Chypre, si recherché au moyen age... et imité au xvº siècle par les passementiers d'Italie, n'est autre chose que les petits cordonnets en or, tressés encore aujourd'hui avec une dextérité particulière par les Nicosiotes, et dont elles composent de si riches ornements pour les coiffures.... Nicosie... partage encore avec Kilani la fabrique des mous-

Habileté des femmes de de la broderie.

<sup>1</sup> Nicosie, ses souvenirs historiques, etc. (Le Correspondant, tom. XVII, 25 févr 1847, 4º livrais., pag. 514.)

308

selines de soie, employées par les riches femmes turques et arméniennes à leurs chemises, ainsi que les hakirs, étoffe rayée en soie et coton ressemblant en apparence à une fine toile écrue, que l'on voit à Constantinople, comme chemise d'uniforme, sur la poitrine de tous les rameurs des caïques impériaux <sup>1</sup>. »

Les rois de Chypre étaient donc en état de faire des largesses d'étoffes précieuses plutôt que d'en recevoir. L'un d'eux, cependant, se trouva dans ce dernier cas en Angleterre, à l'occasion d'un tournoi, pour lequel Édouard III, qui régnait alors, lui ouvrit sa garde-robe .

Étoffes de Constantinople; elles sont rarement nommées par les trouvères.

Sans faire tort aux étoffes de Chypre, on peut dire que celles de Constantinople étaient en général plus riches, et surtout plus répandues; néanmoins, par des motifs que je ne m'explique pas, les trouvères en parlent rarement. Je ne connais, en effet, que ces passages où elles soient citées:

Une molt riche crois d'argent...

.J. molt biau clerc la soustenoit,

Qui trestouz chargiez en estoit,

Sor une aube tunicle noble

D'un chier drap de Costentinoble.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. n° 430, fol. 134 recto,

col. 2, v. 31.

En une chince de chesil Envoluperent l'enfant gentil,

Carlton Ride. London, rotul. 37-38 Edwardi III. W. nº 749)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicosie, etc. (Le Correspondant, tom. XIX, 10 août 1847, 3° livrais., pag. 354.)
Ces détails avaient d'abord paru dans une Notice sur la situation actuelle de l'île de Chypre, par le même auteur. (Bull. de la soc. de géog., février 1847, pag. 93, 94.)

<sup>2</sup> Rotulus liberationum pannorum, pellicerie, mercerie et aliarum rerum diversarum, officium magnæ garderobæ... regis Angliæ... tangentium... a 29 die Junii, anno 37, usque 29 diem ejusdem mensis, anno 38 (1363-1364), anno revoluto. (Record Office.

E desus un paile roé; Ses sires li ot aporté De Costentinoble ù il fu, etc. Lai del Freiene, v. 121. (Poésies de Marie de France, tom. Ier,

D'un paile de Constantinoble Vestue molt signeriument En vint une cortoisement. Lai d'Ignaurès, pag. 11, v. 169.

En revanche, les chroniqueurs font souvent mention des Les chroniqueurs étoffes de la capitale de l'empire d'Orient. Foucher de Chartres, s'extasiant sur la beauté de Constantinople en 1097, dit qu'il serait fastidieux de raconter en détail l'opulence des biens de toute sorte, de l'or et de l'argent, des riches étoffes de plus d'une forme, et des saintes reliques qui s'y trouvaient 1. De ces étoffes, comme il ne manque pas de le consigner plus loin ', les chefs des croisés reçurent leur part de la munificence impériale, et l'on peut croire qu'elles étaient belles. Un autre écrivain des croisades, Guillaume de Tyr, nous dit que, parmi les présents faits à Robert, duc de Normandie, et à sire Eustache, frère de Godefroi de Bouillon, par l'empereur, qui avait ouvert ses trésors dans cette circonstance, se trouvaient, entre autres objets de prix, des pièces de soie d'une valeur merveilleuse et inouïe. Rien de plus naturel que d'y voir un produit de l'industrie de Constantinople.

Vers la même époque, l'empereur Michel Ducas sollici-

en fant souvent mention.

Présents de riches étoffes de l'empereur Michel Ducas à Robert Guiscard.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fulcherii Carnot. Gesta peregrin. Francor., cap. tv. (Gesta Dei per Francos, pag. 386, lin. 44.)

Pag. 387, lig. 41.

Willermi Tyr. archiep. Lib. II, cap. xxn. (Ibid., pag. 664, lig. 25)

tait, pour son fils unique, Constantin Ducas Porphyrogenète, la main d'Hélène, fils du fameux Robert Guiscard, qui la lui accorda en 1076. Longtemps le duc de Pouille se montra peu empressé de cette alliance, bien faite cependant pour le séduire; il ne céda qu'à la troisième ambassade de l'empereur et à la richesse des présents, parmi lesquels se trouvaient de très-précieuses étoffes d'or, sorties sans aucun doute de la grande fabrique de Constantinople <sup>1</sup>.

Indépendamment des tissus précieux qui en venaient, l'on confectionnait encore, dans cette ville, des ornements d'église à l'usage des Latins. Saint Martin, chanoine régulier de Saint-Isidore de Léon, en chemin pour Jérusalem, étant arrivé à Constantinople, trouva, parmi les objets de prix qui s'y vendaient, une chasuble de soie qui lui parut belle, et il l'acheta, dans l'intention de la rapporter dans son pays pour l'offrir à l'église de Saint-Marciel de la cité de Léon: ce qu'il ne put faire qu'après avoir essuyé bien des tribulations pour cette même chasuble, qu'il fut accusé d'avoir volée. '.

Étoffes de soie de Damas. Damas, à partir des temps mérovingiens, s'il faut en croire M. Pardessus , nous envoyait aussi des *pailes* de soie, qu'elle produisait, comme nul ne l'ignore, en grande abondance : « Cette ville, dit un géographe arabe, présente la réunion de divers arts utiles et de diverses industries; on y fabrique

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Ystoire de li Normant, liv. VII, ch. xxvi; édit. de M. Champollion, pag. 214.

² Vida de santo Martino... escrita por D. Lucas obispo de Tuy, autor coetaneo (xn siglo), cap. v. (España sagrada, tom. XXV, pag. 384, col. 2, et pag. 385.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Collection des lois maritimes antérieures au XVIII<sup>6</sup> siècle, etc., tom. I<sup>6</sup>, Imprimerie royale, MDCCCXXVIII, in-4°, introduct., pag. lxii. Dans la note 3, M. Pardessus renvoie à a Greg. Tur. Hist., lib. VII, cap. XIX; De Glor. confess. cap. LXV; nais il n'est question, dans ces deux passages, que du vin appelé Gazitinum, Gazetum, qui venait peut-être de Gaza en Palestine, et nullement d'étoffes de soie importées en France par des Syriens.

beaucoup d'étoffes de soie et de bourre de soie خرز (lisez خرز), et notamment des brocarts d'un prix très-élevé et d'une perfection de travail inimitable; il s'en fait une exportation considérable dans les contrées voisines et dans les pays lointains. Ces étoffes égalent ce qui se fait de plus beau dans l'empire grec الروم et approchent des productions les plus rares des fabriques d'Ispahan et de Nisapour. Soit en fait de tissus de couleurs uniques المية. Soit en fait de tissus dans le genre des robes de Tennis<sup>1</sup>, et en général en tout genre de fabrication, il est impossible de rien voir de plus parfait que ce qui sort des mains des ouvriers de Damas 2. » En dépit de ce qui précède, il n'est fait mention que rarement des étoffes de Damas dans les ouvrages de nos anciens trouvères, et en général avant le xive siècle, où l'on voit apparaître le drap d'or de Domasque parmi les tissus les plus précieux destinés aux églises 1 :

> Si i fu Lincanor, dans Clins et Perdicas; Sor .i. pale de soie sunt asis de *Damas*. Li Romans d'Alixandre, pag. 222, v. 5.

> > Or chevauche le roy de Chippre, Qui n'est pas vestuz de drap d'Ippre, Mais d'un drap d'or fait à *Damas*.

> > > La Prise d'Alixandre, par Guillaume de Machaut, Ms. de la Bibl. uat., suppl. fr. n° 43, fol. cc. xvj verso, col. 3, v. 37.

Voyez, sur les étoffes de Tennis, ci-dessus, pag. 281, et l'Histoire des sultans mamlouks de l'Égypte, tom. II, deuxième partie, page 74, 75, en note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Géographie d'Édrisi, traduite de l'arabe en français... par P. Amédée Jaubert, 3º climat, vº section, tom. I<sup>17</sup>, pag. 352, 353.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Comptes de l'argenterie, etc., pag. 120. Étienne de La Fontaine y compte trois cents écus pour six draps de cette sorte, à cinquante écus la pièce. Au liv. IV, ch. xrv, des Chroniques de Froissart, un capitaine de handits, nommé Aimerigot Marcel, qui occupait un château fort sur les marches du Rouergue, parle du temps

Pailes de Carthage. On peut en dire autant des pailes de Carthage, dont certains étaient fort riches, s'il faut s'en rapporter à nos trouvères :

> Vestus fu d'un chier paile qui fu fais en *Cartage*, A bestes et à flors, nis li oisel volage Y furent entissu et li poisson marage.

> > La Chanson d'Antioche, ch. vIII, coupl. xxv; tom. II, pag. 228, 229.

Avoec li ot .xx. damoiseles,

Et font tendre sor le rivage
Un riche pale de Cartage,

Ouvré à fin or et tot nuef.

De Blancandin, Ms. n° 6987, fol. 262 verso, col. 2,

v. 44.

Encore ici nous avons un souvenir de l'antiquité, époque à laquelle les manufactures de tissus de Carthage étaient fort renommées. Une remarque d'Athénée consignée à la suite

où l'on pouvait trouver sur les champs un riche marchand, ou une file de mules chargées, entre autres denrées, de draps de soie de Damas ou d'Alexandrie. Voyez l'édit. du *Panthéon littéraire*, tom. III, pag. 62, col. 2, an. 1390.

A cette époque, il y avait des étoffes ouvrées à lettres de Damas: a Item une soyerie de soye blanche ouvrée aux deux boutz de troys très-larges royes de soye azuré et noire à lettres de Damas et osteaulx. » Invent. de Charles V, Ms. de la Biblioth. nat. n° 8356, fol. ij lxx. verso, n° 3146.

Au commencement du siècle suivant, on donnait le nom d'ouvraige de Damas à un certain travail que l'on exécutait non-seulement sur le drap d'or, mais sur la poterie et la toile. Voyez l'invent. des joyaux d'or et d'argent de Philippe le Bon, 12 juillet 1420. (Les Ducs de Bourgogne, par M. de Laborde, seconde part., tom. II, pag. 246, n° 4102; pag. 258, n° 201; pag. 259, n° 4210.)

Nous venons de voir l'ouvraige de Damas; il est moins facile de deviner ce que pouvait être l'œuvre de Quartaige, que nous trouvons dans un ancien roman, et qui n'est peut-être qu'un lieu commun sans signification:

A un grant perriere de l'auvre de Quartaige Le feray balancier lassus en cel estaige.

Le Lieuvre du Roy Charlemaine, Ms. du Musee Britannique,
Bibl. reg. 45. E. vi, fol. xxvij verso, col. 4, v. 48. d'un passage emprunté à Aristote et relatif à une robe extraordinaire, nous apprend qu'un Grec, nommé Polémon, avait écrit sur ce sujet un ouvrage spécial '; malheureusement il est perdu, et nous ignorons quelles sortes d'étoffes fabriquaient les Carthaginois.

On sera porté à croire que ces étoffes étaient de soie, quand on apprendra, ce qui à coup sûr est nouveau pour beaucoup de monde, que le pays des Sères dépendait de cette ville d'Afrique:

Un trouvère fait du pays des Sères une dépendance de Carthage.

Li rois de Cartage i r'iert,

A cui grans pans d'Espaigne afiert:

Ço est Montor et Tolosele,

Et puis Baignes, qui tant est bele,

Et Serres ù on fait la soie

Dont l'on se vest bien et conroie.

Partonopeus de Blois, tom. II, pag. 78, v. 7345.

Il serait possible, comme on l'a vu plus haut, pag. 272, que les étoffes de la Chine pénétrassent en Europe à cette époque reculée, bien que la proximité d'autres manufactures dût les faire délaisser; mais, suivant toute apparence, ces étoffes y arrivaient, comme les marchandises de l'Asie orientale, par les pays slaves, dont nous avons vu, dont nous verrons encore le nom associé à celui de quelque tissu précieux :

Arrivage des soieries de la Chine par les pays slaves.

Aristote se jut sor .i. paile esclavon.

Li Romans d'Alixandre, pag. 47, v. 2.

Tant li donra rouge or et pales de Rosie,

Ne l' poroient porter .iiii. mul de Surie.

Ibid., pag. 68, v. 2.

<sup>1 «</sup> Ἰστορεῖ δὲ καὶ Πολέμων περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐπιγραφομένφ Περὶ τῶν ἐν Καρχηδόνι Πέπλων. » Athen. Deipnosophist., lib. XII, cap. LVIII; édit. de Casaubon, cap. x, pag. 541; édit. de Schweighaeuser, ou des Deux-Ponts (1804), tom. IV, pag. 509.

L'amiral a fait mestre en .i. drap de Rosie

Et tous ses conpagnons que .i. n'en i oublie.

Li Romans d'Alixandre, pag. 444, v. 3.

Soie de l'œuvre de Russie. Mais sûrement on ne travaillait pas la soie en Russie, comme voudrait nous le faire croire l'auteur du même roman, quand, nous parlant du lit de mort d'Alexandre, il dit:

Li cote fu de soie de l'uevre de Rousie<sup>1</sup>, Li .xii. per le coucent sor .i. pale de Frise. *Ibid.*, pag. 509, v. 30.

Commerce de soie avec les Tartares et les Russes, On sait que les marchands génois et vénitiens faisaient à Tana, ville située à l'embouchure du Tanaïs ou du Don, beaucoup d'affaires avec les Tartares, en grains, pelleteries, soies, etc. Tana recevait aussi des marchandises de l'Asie centrale, et même de l'Inde, par la mer Caspienne et par les caravanes d'Astrakan <sup>2</sup>. Les denrées qui, venant de l'Asie Mineure, se rendaient dans les pays septentrionaux, abordaient ordinairement, du temps de Guillaume de Rubruk, à Soldaia (Sudak); elles consistaient en toiles de coton, en étoffes de soie et en épiceries <sup>3</sup>. Les marchands vénitiens pénétraient même jusqu'à l'embouchure du Volga. Githerkhan, qui, dans la suite, a été remplacé par la ville d'Astrakan, était, avant l'invasion de Tamerlan, un entre-

On lit dans un autre roman :

<sup>.</sup>J. tapis misent el palès...

<sup>.</sup>J. feutre d'un vert siglaton

C'orent ouvré .ij. Esclavon .

Ot estendu par dedesus.

Cest de Troies, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 89 verso, col. 2, v. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe, tom. Iet, pag. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., pag. 138.

Soieries fabriquées dans

l'Asie centrale.

pôt considérable pour les épiceries et les soieries que Venise y envoyait prendre 1.

Parlerons-nous des soieries fabriquées dans l'Asie centrale? Marco Polo, en bon Vénitien qu'il était, ne manque jamais de signaler les lieux où cette industrie était exercée. Ainsi, arrivé à Cambalu, c'est-à-dire à Pékin, « sachiés de voir, dit-il, qe chascun jor hi entre en ceste ville plus de mille charretes chargies de soie, car il i se laborent maint dras d'or et de soie 1. » Quelques pages auparavant, parlant de la cour du khan de Tartarie, il ne tarit pas sur la splendeur des vêtements de ces barbares : « Or sachiés, dit-il, que le jor de sa nativité le grant kaan se vest de nobles dras à or batu, et bien douze mille baronz et chevaliers se vestent cum lui dou color et d'une maniere senblable à cel dou grant sire; non pas qe il soient si chier, mès il sunt dou color et dras de soie et dorés..., et si voz di que il hi a de telz de cesti vestiment que valent les pieres presioses et les perles qe soure hi estoient, vailent plus mille bizanz d'or, et de cesti tielz en hi a plusors. Et sachiés que le grant kan treize fois le an done riches vestimens à celz douze mille baronz et chevaliers, et li vestement donne senblable vesteure con lui et de grant vailance<sup>3</sup>, » etc. Enfin, comme pour nous faire juger à quel point la soie était commune dans ce pays, Marco Polo nous apprend que, jusqu'aux lits des maisons de poste, avaient de riches draps de cette matière.

Si l'illustre voyageur nous parle de la Perse, c'est avec les

Soieries de la Perse

<sup>1</sup> Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe, tom. Ier, pag. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyage de Marc Pol, ch. xcv, pag. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1b., ch. LXXXVII, p. 95, 96. Voy. aussi le texte latin, liv. II, ch. XIV, p. 377.

<sup>4</sup> Ibid., ch. xcvm, pag. 111.

mêmes détails : « Il est voir, dit-il, que les homes de Toris vivent de mercandies et d'ars, car il i se laborent maintes dras à or et de soie et de grant vaillance '. » Plus loin, continuant toujours sur le chapitre de la Perse : « En la cité (les cités?), dit-il, ha mercaans et homes d'ars asez, que vivent de mercandies et de labor; car il font dras doré et dras de soie de toutes fassionz '. » Ces étoffes, surtout celles qui portaient le nom de jasdi, n'étaient point uniquement consommées dans le pays; elles formaient une branche importante du commerce extérieur; du moins nous entendons ainsi les expressions du vieil écrivain, quand il dit « que les merchant les portent en maintes pars por fer lor profit'. »

Fabriques de draps d'or et de soie de Caswin. De ce que Marco Polo se borne à nommer Tauris comme la ville de Perse où il se fabriquait maints draps d'or et de soie, il ne faudrait pas en conclure que cette industrie n'existât pas sur d'autres points du même royaume. Pour n'en citer qu'un seul, la ville d'Arsacie, ancienne capitale des Parthes, connue aujourd'hui sous le nom de Caswin, possédait vraisemblablement déjà cette industrie des beaux draps d'or et de soie qui existait encore au temps de Huet', c'est-à-dire au xvn° siècle.

Fabrication des soieries florissante chez les Turcomans. La fabrication des soieries n'était pas moins florissante

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyage de Marc Pol, ch. xxvi, pag. 22. Le territoire de la ville de Tauris, si toutefois c'est elle que Chalcocondyle nomme Ταθρέζη, produisait, suivant cet historien, de la soie magnifique, supérieure à celle de Samachi, ainsi que du kermès. Voyez Laonici Chalcocondylæ Athen. Historiar. lib. 111, ed. Imm. Bekker., Bonnae, миссехин, in-8°, pag. 167, lig. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., ch. xxxm, pag 30. Voyez aussi le texte latin, ch. xx, pag. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., ch. xxxiv, pag. 30; texte latin, ch. xxi, pag. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Histoire du commerce et de la navigation des anciens, 3° édit. A Paris, chez Antoine-Urbain Coustelier, 1727, in-8°, ch. xII, pag. 52.

chez les Turcomans: « En Turcomanie, dit notre voyageur, ha trois jenerasion de jens : ce sunt Turcomams... Et les autres jens sunt armin et grezois, que mesléemant demorent com aus en ville et en casteus, et vivent de mercaandie et d'ars; car sachiés que il hi se laborent le sovran tapis dou monde et li pius biaus; il ist laborent encore dras de soie cremosi et d'autres color mout biaus et riches, et de maintes autres causes 1, » etc.

Dans le royaume de Mossoul, on fabriquait également des étoffes de soie brochées d'or, connues dans le commerce sous le nom de *mousselines* , qui depuis a été transporté à des toiles de coton, dont les lisières sont tout au plus tissues d'or.

Étoffes le Mossoul, ou mousselines.

Il est souvent question, dans nos anciens écrivains, des pailes, des draps de Frise. Il s'en trouvait de toute couleur Charlemagne au parmi les présents que Charlemagne envoya au roi de Perse, et qui se composaient de tout ce que l'on avait pu rencontrer de plus rare et de plus cher dans le pays. Cette circonstance, ainsi que les chevaux et les mulets d'Espagne qui faisaient partie de l'envoi, doivent, ce me semble, exclure de notre esprit l'idée que le grand empereur ait songé à

Pailes de Frise envoyés par roi de Perse.

<sup>1</sup> Voyage de Marc Pol, ch. xxi, pag. 17. Comparez ce passage avec le texte latin, ch. xir, pag. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a ... tout les dras de soie et dorés que sunt apellés mosulin se font iluec. » Voyage de Marc Pol, ch. XXIV (Ci devise dou roiaume de Mosul), pag. 20. a ... omnes panni de auro et de sirico qui vocantur mezelli fiunt ibi; et magni mercatores qui vocantur Messalyni, sunt de illo regno. » Ibid., cap. xv, pag. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> " Porro autem imperator regi Persarum direxit nuntios, qui deferrent equos et mulos Hispanos, palliaque Fresonica alba, cana, vermiculata, vel saphyrina, quæ in illis partibus rara et multum cara comperit. » Monachi Sangallensis Lib. II de Rebus bellicis Caroli Magni, cap. XIV. (Rec. des hist. des Gaules et de la France, tom. V, pag. 126, B.)

### 318 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

borner son choix aux étoffes fabriquées en Occident, pour les mettre en parallèle, sous les yeux des Persans, avec des étoffes orientales.

Pailes de Frise dans nos anciens romans; leur emploi à l'habillement des deux sexes.

Dans de pailes de pailes de pagne :

Dans l'une de nos anciennes chansons de geste, les pailes de Frise se trouvent aussi associés aux chevaux d'Espagne:

Maudras, uns marceans qui fu nés de Bretagne,
Le vendi .c. mars d'or tot par droite bargagne,
Et .xx. pailes de *Frise* et .ij. cevals d'Espagne.

Roman du Chevalier au Cygne, Ms. de la Bibl. nat., suppl.
fr. n° 540°, fol. 33 verso, col. 1, v. 28.

Ces pailes, ces draps de Frise, étaient employés à faire des vêtements à l'usage des deux sexes :

Onques de chevauchier ne finent

Tant que en .i. val sont entré ,

Où il virent tendu .i. tré

Et une pucele devant...

Vestue d'une robe bise

Qui aportée fu de *Frise*.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. n° 430, fol. 179 verso, col. 1,

La dame fu el bois desous un arbre assise;

Vestu ot un bliaut par desus sa chemise,

Afublé un mantel dont la penne fu grise,

Et le drap en fu fait el reaume de Frise.

Li Romans de Berte aus grans piès, coupl. XXXI, pag. 46.

Gaudins ot bone vestéure...

Penne vaire, pelice grise,

Covert d'un frès palie de Frise.

Partonopeus de Blois, tom. II, p. 191, v. 10633.

Ne lui souvint de lui armer; Ains avoit braies et chemise, Et un bliaut de drap de Frise
Gete en son dos tant seulement.

Le Roman des Aventures de Fregus, pag. 403.

Ele vesti un drap de Frise,

Molt en fu bele la devise.

Li Romans des sept Sages, pag. 173, v. 4456.

A tant vesti une pelice grise

Et par deseure .i. chier bliaut de Frise.

Roman d'Anséis de Carthage, Ms. de la Bibl. nat. nº 4794,
fol. 44 verso, col. 4, v. 44.

On en faisait aussi des enseignes. Dans le Roman de Thèbes, Tideus et sa troupe

Enseignes de drap de Frise.

Molt orent beles connissances...

Des plus rices pales de Frise, etc.

Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 46 recto, col. 4, v. 30.

Ailleurs, un guerrier combattant contre un autre,

Del rice offrois ki vint de Frise

Li a el cors l'enseigne mise.

D'Atis et de Prophelias, Ms. de la Bibl. nat. nº 7191, fol. 117

verso, col. 1, v. 36.

Quelles qu'elles soient, ces étoffes étaient-elles fabriquées dans la province des Pays-Bas, qui porte encore aujourd'hui le nom de Frise? Nous savons que ceux qui l'habitaient étaient fort industrieux et s'adonnaient surtout au commerce. Un passage de la vie de saint Gower, que nous avons déjà vu, nous montre un marchand frison échappé au danger qu'il avait couru pour être passé, sans s'y arrêter, devant le monastère du saint, situé sur le Rhin, et témoignant sa reconnaissance au bienheureux par le don d'un habit de soie.

Les anciens Frisons commercants et industrieux,

Vita S. Goaris presb., auth. Wandelberto diac. et mon. Prum., cap. xiv. (De prob. sanctor. Vit., ed. Laur. Surio, Jul. 6, pag. 113.) — Сар. xxxII. (Аста sanct. ord. S. Bened., sec. п, pag. 296.)

Ailleurs, c'est un Frison vendant, en 679, un esclave à Londres '; c'est un négociant de cette nation tuant, au temps d'Alcuin, le fils d'un comte de la province d'York, ce qui met les compatriotes du meurtrier dans la nécessité de sortir d'Angleterre pour éviter la colère des parents du mort 1. Les arts, d'ailleurs, n'étaient point, de l'autre côté du Rhin, aussi en retard que l'on serait tenté de le croire; l'on y travaillait surtout les métaux avec une grande supériorité. Je ne citerai point en preuve de ce que j'avance, un passage de Flore et Blanchefleur, tout à l'honneur des orfévres de la Frise, vu que ce nom offre matière à discussion; je me bornerai à signaler le jubé qu'Aldred, archevêque d'York, fit faire en cuivre, en or et en argent. Ce morceau, qu'un ancien historien qualifie d'incomparable, était d'ouvrage teutonique, du moins en partie '.

Manufactures de draps à Leyde, au xm siècle : anecdote tirée d'une pièce des archives de la couronne d'Aragon.

Il est également certain qu'il y avait, au xine siècle, des manufactures de draps à Leyde, dans le voisinage de la Frise, et il ne serait pas impossible que leurs produits eussent reçu le nom de ce dernier pays des marchands frisons qui les vendaient. L'existence de ces manufactures nous est révélée par une pièce des archives de la couronné d'Aragon, sans date, il est vrai, mais qui se rapporte au règne de D. Jaime II, roi de ce pays de 1291 à 1327. Dans

<sup>1</sup> Vener. Bedæ Hist. eccl. gent. Angl., lib. IV, cap. xxII. - Anglia sacra, tom. I, pag. 601.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Altfridi ep. Monast. Vita S. Ludgeri, lib. I, cap. x, apud Scriptores rerum Brunsvicensium... cura Godefridi Guilielmi Leibnitii, pars I, pag. 88, lin. 19. -Acta sanct. ord. S. Rened., sec. 1v, pars I, pag. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. 563; édit. de M. Bekker, pag. 20.

<sup>4</sup> Actus pontif. Eborac., aut. Thoma Stubbs, apud Roger. Twysden, Hist. Anglic. Script. X, tom. II, col. 1704, lin. 35.

cet acte, écrit en langue catalane, on voit comment l'on s'v prenait, au moyen âge, pour dérober à un pays les secrets d'une industrie pour la transporter dans un autre. D. Jaime avait commandé à Leyde une certaine quantité de draperie de France; les pairs et prud'hommes de cette ville écrivirent à un certain maître Pere Gualter de venir, avec un autre, donner conseil sur la manière dont la commande devait s'exécuter. Pere, jaloux d'enrichir le royaume d'Aragon d'une industrie nouvelle, comme de se rendre à la requête des pairs et prud'hommes de Leyde, loua une monture pour aller dans cette ville; mais il ne put se mettre en route, par suite d'un coup de couteau qu'il reçut dans la figure, de la main d'un certain meunier de Tortose. C'est pour se plaindre de cet attentat que maître Pere Gualter adressa au roi d'Aragon que nous avons nommé plus haut, une lettre dans laquelle nous avons puisé les détails qui précèdent 1.

<sup>1</sup> a A vos, molt alt senyor en Jacme per la gracia de Deu d'Arago, de Valencia et de Murcia rey, et comte de Barcelona, et de la sancta Esglesia vexeller almirayl et capita general, yo maestre P. Gualter, genols ficats besan vostres pes humilment, demostre que com vos, molt alt senyor, haguessetz et haiats ordenat en la cintat de Leyda que draperia de França fos feita en aquela, et per ço, senyor, los paers et els prohomens de la dita ciutat trametessen a mi lur letra per en G. de Deu, portador d'aquella, en la qual se contenie que yo, ab lo dit portador, degues anar per amor dels de Tortosa on yo era, á la dita ciutat de Leyda per donar consell en qual manera la dita draperia se devie ordenar et fer. Et yo, senyor, volent la vostra terra de la dita art milorar, et encora satisfer à les justes pregaries dels dits paers et prohomens de Leyda, logui una bestia per anar al dit loch, et yo vinent ab lo senyor d'aquella envers mon ostal per mostrar li al mati seguent on me demanas, vench D. Refeit, aquel qui te los molins del comte en Tortosa, de la part detras, et acordadament en la carrera prop la canonga de Tortosa, et donam un colp ab coltel en la cara, per lo qual colp he perdut vii. quexals, un clau et un dent, et les barres d'amunt et d'avayl quem trenca, et l'ors del coyl et la vena orguenal quem tayla: per que, senyor, humilment suplican reguir la vostra gran altea que aytal injuria á mi feita en la manera desus dita, per vos inm-

Phrygie appelée Frise par nos anciens écrivains.

Quelque parti que l'on soit tenté d'en tirer pour voir dans ce mot de Frise, tel que l'emploient nos trouvères, le nom de l'une des provinces des Pays-Bas, et de la comprendre parmi les contrées dont les étoffes étaient tenues pour précieuses et fort recherchées, il me semble plus à propos de rechercher ailleurs la Frise des romanciers, et d'examiner si elle ne se trouverait pas en Orient, la source des beaux tissus. Pour peu que l'on soit versé dans la lecture de nos anciens écrivains, on saura que ce mot était autrefois la traduction française de Phrygie. Dans le second volume du Roman de Brut, pag. 135, v. 11 378, Wace décrivant les préparatifs des Romains pour la guerre, et faisant le dénombrement des rois soumis à leur empire, nomme Evander, roi de Frise, en compagnie d'une foule d'autres souverains d'Asie, d'Afrique et d'Espagne. Ailleurs, tandis que Benoît disait du pirate Biorn:

Un mult gros vent e une bise

Le rameine tut dreit en Frise,

Chronique des ducs de Normandie, tom. 1°, pag. 69, v. 1883.

Wace, trompé par le mot *Frisiam* du chroniqueur latin, le traduisait par le nom d'un pays voisin de la Phrygie:

Bier torna à son navie,

Ne sai en Scire u en Hungrie.

Roman de Rou, tom. Ier, pag. 36, v. 737.

punida no romanga, maiorment, senyor, com fos fira ladoncs en la ciutat de Tortosa, et tots aquels qui á la dita fira venen vinguen salus et segurs sobre la vostra fe; mes, senyor, encara que yo jaeut senblant á mort, quan no podia asegurar lo dit D. Refeit preseren á mi, et lo dit D. anare per la ciutat, que hanc un jorn ni una hora lo dit D. Refeyt no fo pres ni detengut per la dita raho. » (Archivo general de la corona de Aragon, en Barcelona.)

A l'exemple de Wace, un romancier postérieur nomme la Frise parmi les royaumes des partisans de Priam :

Li rois Pandarus de Sesile

Ne rois Apono lor empire,

Ne .iiij. roi d'autre contrée

Qui Colopon fu apelée,

Ne li troi roi qui sont de Frise,

U tant a or et manantise, etc.

Cest de Troies, Ms. n° 6987, fol. 84 verso, col. 4, v. 31.

Je crois donc que l'on ne doit pas comprendre autrement ce nom tel qu'il se trouve dans un passage de l'Histoire de la

croisade contre les hérétiques albigeois, où le troubadour nomme parmi les personnages assemblés dans la tente de l'ambayagne de Paime

l'archevêque de Reims,

En Lambertz de Limos que viast una camiza, Por la calor que fai, que fo faita a *Frizu*. Édit. de M. Fauriel, pag. 180, v. 2519.

Sans doute il serait plus naturel de penser que le seigneur Lambert de Limoux devait, pour conjurer la chaleur, songer plutôt à prendre une chemise de toile de Hollande qu'à se vêtir de soie; mais d'abord, à l'époque dont il s'agit, la chemise était un vêtement de dessus; ensuite, les barons, les chevaliers des xue et xue siècles, ordinairement revêtus de fourrures ', quand ils ne l'étaient point de leurs armes, considéraient les étoffes de soie comme singulièrement légères et bonnes pour l'été. Un ancien livre de médecine pratique en recommande même expressément l'usage dans cette saison : « En esté, y est-il dit, se doit-on vestir de reubes

Les étoffes de soie étaient considérées comme honnes pour l'été.

Voyez une note de Le Grand d'Aussy au Lai de Lanval, dans ses Fabliaux ou contes, édit. de Renouard, tom. I'', pag. 181-184.

### 324 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

froides, si com de dras de lin, ki sor tous vestimens sont plus froit, et de dras de soie, si com de cendal, de samit, d'estamines ', " etc. Or il y avait du cendal de Frise: Cardiounes, dans le Roman d'Atis et de Prophelias, est représentée comme vêtue de cette étoffe'.

Frisa.

Dans un poëme espagnol tout aussi ancien, il est question d'une étoffe nommée *frisa*, que le poëte met au-dessus de tout ce que l'on avait jamais vu en ce genre à Gènes ou à Pise, célèbres, on le sait, par leur commerce et leurs fabriques de tissus précieux. Sainte Oria, dans son sommeil,

Vido venir tres virgines todas de una guisa, Todas venian vestidas de una blanca frisa; Nunca tan blanca vido nin toca nin camisa, Nunca tal cosa ovo nin Genua nin Pisa.

Vida de senta Oria, copl. 148. (Coleccion de possias castellanas, etc., tom. II, pag. 450.)

Frisado.

Il est vrai que dans un autre petit poëme également espagnol, dont il serait difficile d'établir la date, une espèce d'étosse, nommée *frisado*, est mentionnée en compagnie avec

Pour tout dire, on lit dans un autre roman:

La véissiés tante ensengne d'orfrois,

De cendaus d'Inde et de pailes tiois.

Roman d'Anséis de Carthage, Ms. n° 7191, fol. 29 recto,
col. 1, v. 47.

Mais, suivant toute apparence, le trouvère aura été trompé par l'ambiguité du nom de Frise, et aura attribué à l'Allemagne ce qui venait d'Asie. Nos voisins du nord ne nous fournissaient, en fait d'étoffes, que des draps de laine et de lin :

Premierement viest dras de lin,
La toile en vint d'outre le Rin.

D'Atis et de Prophelias, Ms. nº 7191, fol. 130 verso, col. 1, v. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Li Livres de phisique, par maistre Alebrant de Florence, Ms. de la Bibl. nat. n° 7929, fol. 24 recto, col. 2, lig. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. de la Bibl. nat. nº 7194, fol. 76 recto, col. 1, v. 28.

le drap de Courtrai. Le Cid, s'adressant au roi Alphonse, lui dit:

Villanos te maten, Alfonso...

Capas traigan aguaderas,

Non de contrai ni frisado.

Romancero castellano, tom. I<sup>ee</sup>, pag. 187, col. 1.

Mais d'abord *frisado*, bien différent de *frisa*, doit désigner du drap d'or frisé, étoffe dont nous aurons à reparler; ensuite le rimeur, en citant le *contrai* et le *frisado*, n'a eu d'autre objet en vue que de nommer deux tissus en usage parmi les classes élevées de la société de son temps.

Une autre preuve de la grande valeur des draps de Frise, et de la différence à établir entre eux et les étoffes de laine ou de lin qui se fabriquaient dans les Pays-Bas, se trouve dans le récit de l'entrée d'Anne de Bretagne à Lyon en 1498: on y voit figurer la litière d'apparat de la princesse, tendue de drap d'or de Frise<sup>1</sup>.

Rabelais peut-être nous viendra encore en aide pour établir le point que nous tentons de fixer: « ... Au troisiesme (jour), dit-il dans son *Pantagruel*, descouvrit nostre pilot une isle belle et delicieuse sur toutes aultres: on l'appeloit l'isle de *Frize*, car les chemins estoyent de frize. En icelle estoit le pays de satin, tant renommé entre les paiges de court, duquel les arbres et herbes jamais ne perdoyent ne fleur ne fueilles, et estoyent de damas et velours figuré. Les bestes et oyseaulx estoyent de tapisserie <sup>2</sup>. »

Grande valeur des draps de Frise.

Ile de Frize imaginée par Rabelais.

¹ Détails sur la vie d'Anne de Bretagne, etc. (Bibliothèque de l'École des chartes, troisième série, tom. I.ºr., pag. 163.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OEucres de Rabelais, liv. V, ch. xxx; édit. de Charpentier, 1840, in-12, pag. 520.

Frise, grosse étoffe de laine à poil frise. Il est donc bien établi que les pailes, les draps de Frise, étaient des étoffes de prix; mais en dépit des passages que nous avons cités en dernier, et d'un article d'un inventaire de 1539, rapporté par Jamieson<sup>1</sup>, il ne paraît pas qu'il en

' « Item ane gowne of freis claith of gold, » etc. Dr. Jamieson's Scottish Dictionary, and Supplement. Edinburgh: William Tait, MDCOCKLI, in-4°, vol. III, pag. 442, col. 2, au mot Frieze.

L'adjectif frois, fres, accolé comme épithète au mot paile ou à un nom de vêtement, se retrouve fréquemment dans nos anciens poëtes du nord et du midi :

En une riche chambre entra...
.ij. lis couvers de poille frois
Trouva en icele, sanz plus.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. n° 430, fol. 142 recto, col. 4,
v. 40.

Une ensegne de samis frois
A fait Hector ploiier en trois.
C'est da Troiss, Ms. n° 6987, fol. 87 recto, col. 2, v. 51.

Regnier ot couverture d'un barragan byois, Et damp Girart le fort de bon samit tout *frois.*Le Lieuvre du roy Charlemaine, Ms. du Musée Britannique, Bibl. Reg. 45. E. vi, fol. xxij recto, col. 2, v. 42.

S' ot auqueton et riche et frois, Ki tous estoit bendés d'orfrois. Roman de la Violette, pag. 88, v. 64.

Era fo lo cosselhs de noel pres En la chambra qu'es vouta al cab del des, Que fo encortinada de palis fres. Roman de Gérard de Rossillon, Ms. nº 79917, fol. 41 verso, v. 1.

On disait aussi fresé :

Por çou fu icel prés de Pales apielés Quant Daires fist estendre ses pales en es pres, Cendaus et osterins et pales d'or fresés. Li Romans d'Alixandre, pag. 234, v. 37.

Ce mot, comme tant d'autres, avait sa correspondance exacte dans la basse latinité: « Finita consecratione ecclesiarum et altarium, primam oblationem, quæ
ibi oblata fuit, dominus cardinalis obtulit, et manibus suis posuit super majus
sæpe nominatum altare, suum paratum pretiosum, videlicet, bonum amictum
frisatum, bonum camisium frisatum, bonum cingulum frisatum, pulchram stolam
cum manuale, optimam tunicam cum dalmatica, et planetam frisatam cum tali
friso, quod dominus cardinalis emerat in Colonia pro novem marcis de argento,

ait été ainsi pendant tout le cours du moyen âge, et vers les derniers temps le mot de *frise* ne désignait plus qu'une grosse étoffe de laine à poil frisé, également usitée sous le même nom, en France comme en Angleterre. On connaît les vers sur le mariage de Charles Brandon avec la reine douairière de France. Le poëte, s'adressant à Marie, lui disait:

Cloth of gold, do not despise

To match thyself to cloth of frise;

## et à Charles :

Cloth of frise, be not too bold, Though thou art match to cloth of gold.

Rabelais, nous parlant de l'Estude de Gargantua suivant la discipline de ses précepteurs sophistes, qui forme le chapitre xx1° de son premier livre, nous dit de son héros que « voulentiers portoyt-il une grande et longue robe de grosse frise, fourrée de regnards; » et un ancien traducteur de Boccace raconte de l'un des personnages du Décaméron, qu'il était « vestu d'un gros drap de frise et semblait estre un belistre 1. » Vers la même époque, nous voyons deux habits

optimam tirallam (tuallam? Cang., VI. 593. 2), frisatam super altare, » etc. Chronicon Fossæ novæ, sub anno 1198. (Rer. Ital. Script., tom. VII, col. 882, E.)

Frisatus, comme fresé et même frisum que nous venons de voir, me semblent dérivés de phrygius, que l'on trouve souvent employé dans le sens de broderie:

« Pluviale diasprum cum phrygiis aureis. » Chron. Casin., lib. II, cap. xliv.
lixxvi, xcix. — « Alia exameta phrygio nihilominus in gyro circumdata. » Ibid.,
lib. III, cap. ix. (Gloss. med. et inf. Latin., tom. II, pag. 840, col. 1; tom. III,
pag. 124, col. 2; tom. V, pag. 239, col. 1.)

On a là l'étymologie d'orfroi, qui se disait en bas latin aurifrigia, aurifrisia, aurifrisum, comme aurifrygium, auriphrigium. Voyez le Glossaire de du Cange, tom. Ia, pag. 500, col. 2 — pag. 501, col. 1.

Le Cameron... en françoys par Laurens de Premier faict. On les vend à Paris... par Françoys Regnauld, etc., m. p. xli., in-8°, fueil. ccxxvii, nouv. lxviii.

328 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

de freze figurer dans les comptes de la cassette particulière de Henri VIII<sup>1</sup>.

Le frieze en Angleterre au xvi\* siècle. Dans le siècle suivant, le *frieze* devint généralement de mode chez nos voisins : Fuller en parle comme d'une sorte de drap épais que l'on fabriquait dans le pays de Galles <sup>1</sup>.

Étymologie de l'expression porte de frise. Il nous serait facile de disserter encore longtemps sur ce mot; mais peut-être en avons-nous déjà trop dit. Nous nous bornerons à faire remarquer que l'expression porte de frise encore usitée aujourd'hui, dérive du drap grossier employé pour cette sorte de clôture, et nous renverrons au Dictionnaire étymologique de Ménage<sup>3</sup>, et à celui de l'Académie espagnole <sup>4</sup>, où se trouvent des articles auxquels ceux qui seraient curieux de plus amples détails sur la matière peuvent recourir.

Pailes galazins.

Parlons maintenant des pailes galazins.

Notre Roland étant mort, son corps et celui

D'Oliver et des vassals

Ki morurent en Renchevals 5.

furent ensevelis, comme nous l'avons dit plus haut, dans des cuirs de cerf et recouverts d'un paile galazin :

En .iij. carettes très-ben les [unt] guiez. Bien sunt cuverz d'un paile galazin. La Chanson de Roland, st. ccz, v. 4

Nous lisons dans une chanson de geste d'une date postérieure :

<sup>1</sup> The privy Purse Expences of King Henry the Eighth, pag. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> History of the Worthies of England, etc. London, 1662, in-fol., pag. 553.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Édit. de Jault, tom. I<sup>er</sup>, pag. 627.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diccionario de la lengua castellana, tom. III, pag. 779, 780, au mot Frisa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le Roman de Rou, tom. II, pag. 214, v. 13 153.

Desus un paile gulatien ovré,

Là ont le roi mult ricement armé.

La Chevalerie Ogier de Danemarche, tom. II, pag. 311,

Que faut-il entendre par ces mots galazin, galatien? Désignent-ils la Galatie, célèbre par les poils de chèvre d'Angora, dont on faisait des camelots, la Galice renommée pour ses forges et ses fonderies, ou bien quelque ouvrier fameux comparable à Véland, le bon fevre? Deux des passages suivants feraient pencher vers la seconde de ces conjectures :

Explication'
du mot galazin,
galatien.

Une coupe d'or fin a li rois demandée; D'une Galisiene <sup>1</sup> fu par tans noelée. Li Romans d'Alixandre, pag. 278, v. 27.

Les hauberz vestent et les vers elmes lacent, Ceignent espées de l'ovre de Galice.

Les Enfances Vivienz, Ms. nº 6985, fol. 477 verso, col. 4, v. 43.

Le tréu lor dona qui venus ert de Trache, Et douna à cescum, por çou que gré lor face, .i. aniel de fin or de l'uevre de Galace. Li Romans d'Alixandre, pag. 507, v. 25.

A la première vue, on pourrait croire qu'il s'agit ici de la Galatie, province de l'Asie Mineure, dont les orfévres auraient été aussi renommés que ceux de la Phrygie; mais en y réfléchissant bien, je crois qu'il s'agit ici d'Aias ou Lajazo, que Marco Polo appelle Glaza ou Glacia. Ce voyageur nous apprend qu'il y abordait des marchands de tout pays, entre autres, de Venise et de Gènes, et que cette ville était comme

<sup>2</sup> Voyez ci-dessus, pag. 250 et not. 3.

Une variante, qui nous paraît préférable au texte, porte D'auvre galacienne.

la porte des pays orientaux <sup>1</sup>. Or, on comprend que l'on ait désigné des étoffes provenant de pays éloignés et inconnus, par une épithète empruntée au nom de l'entrepôt d'où l'on les savait tirées : la même chose a encore lieu pour bien d'autres denrées.

Étoffes de Grèce.

Avec les pailes d'Alexandrie et d'Almeria, ceux que les trouvères mentionnent avec le plus de complaisance sont ceux de Grèce :

Tuit furent li varlet vestu

De drap de soie à or batu

Qui fu fet en la terre aus Gris?.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. n° 430, fol. 91 verso,
col. 2, v. 24.

Es Gloriande qui le cors ot adroit.

Ben fu vestue d'un cher paile grecois,

Et par-desus un bliaut à orfrois...

S'ot afuble d'un mantel aginois 3.

La Chevalerie Ogier de Danemarche, v. 1021; tom. I", pag. 43.

Prent soissante chevax des mellors de l'empire,

Et vingt mile besans et dis pailes de Grisse.

La Chanson d'Antioche, ch. vm, coupl. 43; édit. de M. Paris,
tom. II, pag. 303.

Lionés fu armés sour .i. ceval norois, Il fu trestous armés sor .i. pale grijois, Bendés tot environ de bendes à orfrois.' Li Romans d'Alixandre, pag. 122, v. 15.

<sup>&#</sup>x27; Voyage de Marc Pol, ch. xx; édit. de la Société de géographie, pag. 16. Voyez encore les variantes, etc., pag. 534, 535.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez encore fol. 141 verso, col. 1, v. 9; fol. 147 recto, col. 2, v. 5; fol. 149 verso, col. 1, v. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez encore, v. 2147; tom. Ier, pag. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez encore pag. 186, v. 4.

Li quens Raoul seoit au plus haut dois, Bien fu vestus d'un chier paile gregois. Li Romans de Raoul de Cambrai, coupl. c., pag. 84.

De chers pailes gregois fourés

De gris et par desor ouvrés,

Erent covert mul et destrier.

-Roman du comte de Poitiers, pag. 57, v. 1354.

Dans un autre roman de la même époque, dont un fragment fait partie de mon cabinet, il est question de paile de fabrique thessalienne. Un pêcheur, ayant recueilli un enfant abandonné avec divers objets, élève le jeune orphelin jusqu'à l'âge de dix ans, puis se détermine à le mener à Rome et à remettre le tout entre les mains du pape:

tout entre les mains du pape Il avoit encore les besans Et l'anel, ki n'est pas pesans,

Le drap de soie et le fremail.

Le pape accueille gracieusement le bonhomme et son offrande, et lui promet d'avoir soin de l'enfant :

Lors done congié au prodomme, Et les besans, ce fu la somme, Por son loier li otria... L'anel, le fremail et le paile Ki fu de l'uevre de *Tessaile*, Trestout fist ensamble loier, etc.

D'autres passages d'ouvrages contemporains ou plus auciens témoignent de la réputation des *pailes* de Thessalie :

Si a trouvé par aventure Au pié d'un arbre .i. chevalier .. Et li chevaliers se seoit Sor .i. arbre qu'iluec estoit... Pailes de Thessalie. Et s'estoit assis sus .i. paile Qui aportes fu de Thesaile1.

> Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 426 verso, col. 2. v. 49.

En une cambre fu asise Desor une kieute de paile Qu'aportée fu de Tesaile.

Erec et Enide, Ms. du fonds la Valliere nº 78, fol. 137 verso, col. 2, v. 19.

Tout li fent l'auberc et desmale, Si que l'ensegne de Teusaille Li a el sanc del cors baignie.

C'est de Troies, Ms. nº 6987, fol. 86 recto, col. 3, v. 19.

Sa connissance ert d'un brun pale Qui fu aportés de Tesale<sup>3</sup>.

Li Romans de Tebes, même Ms., fol. 48 verso, col. 3, v. 9.

Coverte fu de kiute-pointe Qui bien faisoit à dame cointe; Faite fu d'un merveillos paile Qui por tréu vint de Tesaille.

Partonopeus de Blois, tom. II, pag. 181, v. 10327.

Marchands grecs en Flandre et en Augleterre.

Des marchands grecs venaient eux-mêmes vendre les riches dras de leur pays en Flandre et en Angleterre. Jean de Rampagne, ayant été amené à Jean sans Terre par le maire de Londres, « mout cortoisement ly salua en son langage. Le roi l'entendi bien, e demanda qui il ert e dont vint. « Sire, fet, je su marchaunt de Grece; si ay esté en Babi-« loyne, Alexandre e Ynde la Majour, et ay un nef chargé « de avoir de pois, riches dras, perye, chevals, e aultres

« richesses qe grantment purreint valer à ceste reigne . »

Plus loin, c'est un samit de Thesale. Voyez fol. 154 verso, col. 2, v. 17.

Voyez encore fol. 53 recto, col. 2, v. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Histoire de Foulques Fitz-Warin, pag. 91.

On voit que les marchands grecs ne se bornaient pas à Étoffes de l'Indevendre des denrées de leur pays, et qu'ils y joignaient aussi des articles du Caire, d'Alexandrie et de l'Inde. Les pailes de ce dernier pays, qui entraient sans doute dans leur chargement, étaient, comme on a déjà pu le voir à propos de ceux de Biterne, fort estimés chez nous. Voici de nouveaux passages qui le prouvent à suffisance :

Chemises, braies de chainsil

Et chauces teintes em bresil

Et cote de drap de soye ynde,

Qui fu fais et tyssus en *Ynde*...

Li aporta, etc.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. n° 430, fol. 40 recto,
col. 4 et 2.

Lie fu la roïne et maine grant baudor; Des plus ciers dras de soie d'*Inde* superior Et de ciaus de Nubie cargie .i. missaudor.

Li Romans d'Alixandre, pag. 372, v. 6.

En un sarcuel qui fu de mabre bis,

Cochent le duc, en terre le r'ont mis...

Un paile d' Ynde ont desus le cors mis.

Li Romans de Garin le Loherein, tom. II, pag. 271, 272.

Là où li roi venir devoient,

Les cauchies encortinoient

De dras d'or et de soie d'*Inde*:

'Li un sont blanc et li autre inde.

Roman de la Manekine, pag. 266, v. 7961.

Ces pailes de l'Inde nous arrivaient de divers côtés. Au temps de Marco Polo, l'un des grands entrepôts de cette denrée était la ville de Cormos sur l'Océan, c'est-à-dire le port d'Ormus à l'entrée du golfe persique, où les marchands

Voies par lesquelles ces étoffes nous arrivaient, 334 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

venaient de l'Inde avec leurs navires chargés, entre autres articles de prix, de dras de soie et dorés 1.

Pailes madians.

Une autre variété de pailes dont on ne se rend pas compte tout d'abord, est celle des pailes madians, dont était faite la tente de Corbaran, que Graindor de Douai décrit en ces termes:

> Li très estoit ouvrés d'un paile madian, Listé à bendes d'or, li geron et li pan. Les cordes sont de soie, li paisson d'olifan. Par merveillose estude le painsent Surian: De tous les viés lois de l'ancien tans Adan, I estoit la devise ens el senestre pan. D'autre part ot escrit de la geste Abrahan, Et trestoute la vie de ci à Moïsan, Com la Bible devise d'Aaron et Josan<sup>2</sup>.

> > La Chanson d'Antioche, ch. vIII, coupl. XXXIX; tom. II, pag. 246, 247.

<sup>1</sup> Voyage de Marc Pol, ch. xxxvII, pag. 34. Le texte latin, ch. xxIV, pag. 323, donne Carmos, et panni aurei seulement.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comme l'éditeur le fait observer en note, a sans doute les sentences arabes dont la tente était parsemée, firent penser à nos chrétiens que c'était le texte du plus aucien livre du monde. »

Voyez, sur cette tente de Kerbogah, qui tomba au pouvoir des croisés en 1098, après la bataille d'Antioche, Bernard le Trésorier, ch. 11 (Rer. Ital. Script., tom. VII, col. 704, C); Guillaume de Tyr, liv. VI, chap. xxII (Gesta Dei per Francos, pag. 726, lig. 55); Matthieu Paris (Historia Major, édit. de 1640, pag. 43, lig. 29), etc.

La description qu'en donnent ces auteurs, se rapporte, à peu de chose près, à celle d'une tente de Tancrède, qui se lit dans le ch. xvm des Gestes de ce prince, par Raoul de Caen (Rer Ital. Script., tom. V, pag. 292, col. 2, C), et à la description que Juvenal des Ursins nous fait de la tente du duc de Bourgogne, en 1393. Voyez son Histoire de Charles VI, édit. de Denys Godefroy, pag. 97.

Une autre tente, non moins précieuse, était celle que Louis IX envoya au khan des Tartares; elle était d'escarlate vermeille et richement brodée. Voyez l'Histoire de saint Louis, par Jean de Joinville, édit. du Louvre, pag. 59; et les Annales de Guillaume de Nangis, qui viennent à la suite, pag. 205. Voyez encore la Chro-

Suivant toute apparence, les pailes madians étaient des étoffes de la ville de Médéah, que les écrivains du moyen jectif modun. àge nomment Madia 1, et dont les habitants étaient désignés sous le nom de Madianitæ '. Quant au droit qu'avait Médéah à être citée pour ses tissus précieux, nous laissons le soin de l'établir à ceux qui s'occupent de recherches sur l'histoire de l'Afrique française.

Ce qu'il faut ntendre par l'ad-

Malgré ce que nous venons de dire, il ne serait pas im- Étoffes de Madin. possible que l'auteur de la Chanson d'Antioche n'eût entendu par pailes madians des étoffes de Madin. Il y avait

nique de Corneille Zantsliet. (Vet. script. et mon. ampl. Collect., tom. V, col. 89, A), etc.

Dans nos anciens romans, il est fréquemment fait mention de tentes précieuses comme celle-ci:

> Li tres fu biaus à grant merveille; L'une partie fu vermeille, Et l'autre vert, d'orfroi bendée. Desus ot une aigle dorée. Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 480, fol. 4 verso, col. 2, v. 28.

Il y a, dans le Roman d'Atis et de Prophelias une description très-étendue d'une riche tente, que l'on peut lire dans le Ms. de la Bibl. nat. nº 7191, fol. 106 recto, col, 2, v. 9 et suivants.

Voyez aussi la description de la tente de l'Amour, dans les poésies de l'archiprêtre de Hita. (Coleccion de poes. cast., tom. IV, pag. 204, copl. 1239.)

Enfin, dans l'inventaire de Charles V, les nºs 3826-3854 se rapportent à des paveillons, dont bon nombre sont de tartaire, de cendal, de satanin et de samit

Cette mode des tentes riches par la matière et le travail, paraît nous être venue de l'Orient, où elle existait des l'antiquité. Trebellius Pollion nous représente un souverain de ce pays, Hérode, fils d'Odenat, comme habitué au luxe des Orientaux et des Grecs, et à qui il fallait des tentes ornées de riches tableaux, des pavillons brillants d'or, enfin toute la délicatesse de la vie des Perses. (Trebell. Poll. Triginta Tyranni, cap. xv.)

<sup>1</sup> Voyez, sur cette ville, Poésies populaires latines du moyen age, par E. du Méril, pag. 241. Voyez aussi not. 1.

Voyez une chanson sur le Cid, pag. 313 du même recueil.

une sorte de satin appelé *madint* du nom de la ville de Madin, située dans l'Arménie, près du principal bras du Tigre, et célèbre par les belles étoffes de satin que l'on y fabriquait <sup>1</sup>.

Ouvrière en soie de Milan. On rencontrerait ici quelque passage relatif aux étoffes de Milan, qu'il n'y aurait point à s'étonner, attendu que l'in-dustrie de la soie s'établit de bonne heure dans cette ville; mais je n'ai rien vu, dans nos anciens écrivains, qui se rapportat aux fabriques lombardes, si ce n'est une réponse d'une femme à un personnage qui l'interroge sur son pays :

Certes, sire de Lombardie...
Fille d'une ouvriere de soie
Sui, et si fui née à Melan.

Li Romans de Cleomades, Ms. du fonds de la Vallière n° 52,
fol. 58 recto, col. 4, v. 6.

Tissus de Mélite.

Je trouve encore, en suivant toujours l'ordre alphabétique, mention d'un paile fabriqué à Melite :

Le pale c'ot vestu, qui fu fais à Melite,

Descire et desfent, que ne vaut .i. capite.

Li Romans d'Alixandre, pag. 512, v. 18.

Quel peut être cet endroit? Est-ce le même que la localité vantée pour sa richesse par un autre trouvère '? Et quand cela serait, où placer Melite? Je balance entre Malte et la capitale de la Madène, l'une des contrées de l'Armé-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dict. dét. des noms des vét. chez les Arabes, pag. 83 et not. 2; pag. 94, 354 et 353. — Histoire des sultans mamlouks de l'Égypte, tom. II, I<sup>ro</sup> partie, pag. 33.

Amadas l'ot, .i. souspir jete... N'aura mais joie, si com cuide, Pour la ricoise de *Melide*.

D'Amaldas et d'Idoine, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 316 verso, col. 1, antépén. vers.

nie <sup>1</sup>. Ce qui me ferait pencher vers la première de ces deux localités, c'est le souvenir de ces tissus fabriqués à Malte, dont parle Diodore de Sicile, et qui étaient aussi fins que moelleux <sup>2</sup>, et le reproche que fait Cicéron à Verrès d'avoir pendant trois ans fait de cette ville une fabrique d'étoffes à l'usage des femmes <sup>2</sup>.

Après cela, il y a, comme on sait, bon nombre d'autres endroits du nom de *Melita* ou *Melite*, sans compter Melito, ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure. L'un de ces endroits était renommé pour ses bonnes figues, qu'il n'était point rare de voir figurer sur la table de nos princes '.

Mais disons-le tout de suite et une fois pour toutes : la détermination des localités dont le nom, dans nos anciennes chansons de geste, est accolé à celui d'un tissu précieux, ne saurait prouver en rien qu'il y eût jamais eu dans ces localités des fabriques ou des entrepôts d'une étoffe pareille. Sous ce rapport, comme sous bien d'autres, il faut se défier soigneusement des poëtes : la rime leur fait dire tant de choses malgré eux \*! Contentons-nous des lueurs qu'ils

¹ Cf. Breviarium Sexti Rufi, sive Rufi Festi, cap. xv; et Procop., De Bell. Pers., lib. I, cap. xvII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diod. Sic., lib. V, cap. xn.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In C. Verrem Act. II, lib. IV, De signis, cap. XLVI.

<sup>&#</sup>x27; « Sachent tuit que je Guillaume Dupin, clerc de Ms le duc de Normandie et de Guienne... ay eu et receu de Nicolas Brag, tresorier de Normendie, vingt-huit livres dix sols parisis, pour acheter une piece de figues de Melite... pour la fourniture dudit seigneur... le quatorziesme jour de feuvrier, l'an de grace mil con XLIX. DUPIN. » Bibliothèque nationale, collection Fontanieu, tom. LXXVII, à sa date.

Voyez, sur le peu de cas que les trouvères faisaient des classifications botaniques et topographiques, li Romans de Raoul de Cambrai, pag. 34, en note; li Romans de Parise la Duchesse, pag. 16; et le Roman des Aventures de Fregus, pag. 286.

jettent sur le sujet qui nous occupe, sans demander au nom de tel ou tel endroit plus que la preuve que tel ou tel tissu venait chez nous de l'Asie, de l'Afrique, de l'Espagne ou de l'Italie, sans en conclure que cet endroit, souvent célèbre à une autre époque par un produit analogue, le fût encore par la fabrication de l'étoffe annoncée.

Étoffe de soie de Nicée Dans un poëme qui pourrait bien être contemporain de celui que nous avons cité en dernier, nous trouvons une étoffe de soie achetée à Nicée:

Un drap de soie, à paile bis,

Devant le tref au roi fu mis;

Ovrez fu en bestes menuz,

Sor l'erbe vert fu estenduz.

Li dras fu achaté en Niques.

En Cornoualles n'ot reliques...

Sor le paile les orent mises,

Arengies, par ordre asises 1.

Le Roman de Tristan, toan. 1<sup>es</sup>, pag. 196, v. 4086.

On fabriquait des étoffes précieuses dans cette ville, au dire d'un rimeur du xive siècle. Du Guesclin, voulant animer ses troupes par la promesse du pillage,

Avant, ce dit Bertran, ma très-noble maisnie!

J'abendons quanqu'il a dedens celle abbaye,

Chevaus, or et argent et maint drap de Nubie.

La Chronique de Bortrand du Guesclin, tom. II, pag. 142,
v. 17462.

Les choses, comme on sait, se passèrent différemment dans la scène du serment que Guillaume le Bâtard obtint par surprise, d'Harold, son prisonnier. Le paele, ou étoffe précieuse, avait été étendu, non sous, mais sur des reliques placées dans une cuve, qu'il dissimulait. Une fois qu'Harold eut juré, le tapis fut levé, à la grande épouvante du Saxon. Voyez le Roman de Rou, tom. II, pag. 113, 114, v. 10828-10859.

Un autre manuscrit donne Nichie, qui est sûrement une variante de Niques, la chose n'est point difficile à trouver.

On ne découvre pas aussi aisément ce qu'un de nos anciens trouvères a entendu dire en parlant de pale d'outre Ensagne, à moins qu'il n'ait voulu écrire entresagne<sup>1</sup>, et désigner une étoffe légère avec laquelle on faisait des enseignes:

Pale Coutre Ensagne,

Tant com fu descouvers (l'œil), tant pesa fier et lagne; Et quant il fu couvers de pale d'outre Ensagne, Doi besant l'emporterent com fust une castegne. Li Romans d'Alixandre, pag. 498, v. 34.

Ailleurs, Graindor de Douai parle des pailes d'Orient :

Étoffes d'Orient.

.iiii. somiers cargiés d'or fin ce li donra,
.C. pales d'Oriant des meillors que il a.

1bid., pag. 68, v. 24.

A le tente le roi vienent isnielement...

U faisoit atacier d'un cier drap d'Orient
Une ensegne en sa lance, à claus qui sunt d'arjent.

1bid., pag. 236, v. 3.

Une chose à remarquer, c'est que ces étoffes orientales

Leur emploi comme présents.

D'une rice pourpre vermalle
Ot covreture et entresaingne.
C'est de Troies, Ms. n° 6987, fol. 73 recto, col. 2, v. 31.
Li dus d'Athenes & prisiés
Vint par les rens tos calassiés
Sor .j. ceval qui est d'Espagne;
Convers estoit tes d'altre ensagne.
Ibid., fol. 89 recto, col. 2, v. 7.

Montagut e la Islha, Montaut e Monpezat!

E a las entresenhas an lo chaple levat.

Hist. de la crois. contre les hérétiques albigeois, etc., pag. 438,
v. 6386.

E'ls entresens mirable e'l frezel e'l boton.

Ibid., pag. 530, v. 7805.

# 340 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

apparaissent presque toujours dans le rôle de présents, sans doute à cause du cas que l'on en faisait :

Li rois Artus a tant donné Aus chevaliers or et argent, Chevaus et poilles d'*Orient* 1, etc.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 110 recto, col. 2, v. 1.

Raimont desarment, et il remest sanglent En la cemise; mais Gaudisse en present Li envoia .i. paile d'Orient, Cote et mantel entaillié ricement.

Roman d'Anséis de Carthage, Ma. nº 7191, fol. 11 recto, col. 1, v. 32.

Daires respont: « .C. mars donrai...

Et .M. muis de vin orlenois...

Et molt bons pales d'Orient 3. »

Li Sieges de Tebes, Ms. nº 6987, fol. 62 verso, col. 2, v. 3.

Étosses d'Otrante, de Tarente. Dans d'autres romans de la même époque, on cite les bons pailes, le riche drap d'Otrante, les riches pailes de Tarente et les étoffes de Pavie :

Boine est la nés, ainc nus ne vit si jente... Quant faite fu, Marsiles ne s'alente,

Li rois a fait son tresor effondrer, Vassalemence et pailes d'outremer Fait as barons li bons rois presenter. Ms. n° 7494, fol. 59 verso, col. 4, v. 2.

Citons encore un passage qui montre la place que la soie occupait autrefois dans les trésors princiers, à côté des valeurs métalliques :

Ylles en maine bele gent,

Et assés a d'or et d'argent,

De dras de soie en son tresor,

Et de vaisselemente d'or.

D'Ysle et de Galeron. Ms. de la Bibl. nat. n

D'Ysle et de Galeron, Ms. de la Bibl. nat. nº 6987, fol. 306 recto, col. 3, derniers vers.

<sup>&#</sup>x27; On lit de même, dans le Roman d'Anséis qui va être cité :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez encore la Chanson des Saxons, tom. Ier, pag. 198.

Ens a fait metre or et vasscelemente Et dras de soie et bons pales d'Otrente.

> Roman d'Anneis de Carthage, Ms. nº 7191, fol. 41 recto, col. 2, v. 25.

Espousa rois Pepins Berte la bele et gente. Noblement fu vestue d'un riche drap d'Octrente.

Li Romans de Berte aus grans pies, coupl. x., pag. 16.

D'un molt riche paile de *Tarente* Avoit bliant à sa mesure.

> Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. n° 430, fol. 460 recto. col. 4, v. 6.

Cele pucele fu richement vestie Et afublée d'un paile de Pavie 1.

Li Romans de Raoul de Cambrai, coupl. CLXXV, pag. 143.

Malgré l'importation de l'industrie de la soie en Europe, les pailes, les draps d'or et de soie faits en terre sarrasine, étaient toujours préférés, et l'on ne manquait jamais d'en rehausser la valeur par l'indication de cette origine orientale, vraie ou fausse. Telle était la renommée du Levant pour ses étoffes en général, que le drap pers ou de pers, comme l'on disait, était fréquemment transformé en perse, drap de Perse, bien que la véritable et légitime dénomination fût bien connue et bien répandue. Le docteur en médecine et le procureur de Chaucer étaient vêtus de perse:

Perse, drap de Perse

O animal grazioso e benigno, Che visitando vai per l'aer perso, etc. Dell' Inferno, cant. v, st. xxx, v. 88.

Voyez une citation du Décaméron, ci-dessus, pag. 242, en note.

Il ne serait pas impossible que M. Crapelet eût commis une erreur en lisant pailes de paine, au lieu de pailes de Pavie, que portent sans doute les deux manuscrits dont il a fait usage. Voyez Prov. et dict. popul. aux xiii\* et xiv\* siècles, pag. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'adjectif perso existait même en italien; Dante l'emploie dans le sens d'obscur:

In sanguin and in perse he clade was alle
Lined with taffata, and with sendalle.

The Canterbury Tales, the prologue, v. 441.

A long surcote of perse upon he hade.

Ibid., v. 619.

Dans l'inventaire dressé le 1<sup>er</sup> août 1483, du lot échu au gouverneur du Luxembourg, qui devait partager, avec les Messins, le butin fait à Richemont, figurent, entre autres objets, une robe de perse et deux viels mantels de drap de Perse <sup>1</sup>.

Draps de Pharaon. On recherchait surtout les étoffes qui venaient de l'antique pays des Pharaons<sup>2</sup>, si souvent mentionné par nos trouvères pour des produits semblables. Dans notre dernière chanson de geste, le roi Pierre le Cruel, arrivé à Bordeaux,

Son tresor fist chargier, onques tel ne vit-on;
La table de fin or, sans cuivre et sans laiton...
Faisoit porter li rois de coi nous vous dison,
Couverte noblement d'un drap de Pharaon<sup>3</sup>
Tout aussi reluisant con plume de paon.

La Chronique de Bertrand du Gueselin, tom. [\*\*, pag. 10459.

Soie , pailes de Sardis. La soie, les pailes de Sardis n'étaient pas moins célèbres :

Les riesnes furent de soie de Sardis.

La Chevalerie Ogier de Danemerche, v. 11273; tom. II, pag. 471.

<sup>1</sup> Dictionnaire du département de la Moselle... par M. Viville, tom. Ie, pag. 169, 170. Je ne crois pas que le mot perse, par lequel on désigne encore aujourd'hui une sorte de toile peinte qui venait originairement du pays de ce nom, fût alors en usage dans ce sens.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Un ancien trouvère cite le trésor de Pharaon, à propos de l'épée d'Ogier le Danois :

Cele fu prise el tresor Pharson.

La Chevalerie Ogier, v. 9883; tom. II, pag. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un autre manuscrit donne fanaon.

Puis prent l'escu ki fu d'un os massis; Li regne furent d'un paile de Sardis, Ki plus reluisent ke nus chierges espris, etc.

La Chevalerie Ogier de Dansmarche, v. 11284, pag. 472.

Ailleurs, ce sont des draps sarrazinois, de riches étoffes Draps sarrasins. fabriquées par des Sarrasins ou en pays païen, des draps d'or et de soie ouvrés en terre sarrasine, de riches draps faits outre-mer:

.J. mantel li fist aporter

La demoisele demanois

D'un drap vermeil sarrazinois, etc.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 199 recto,
col. 1, v. 14.

Sour .j. feltre sarasinois

Qui plus ert blans que nule nois,

D'or et de soie estoit ouvrés,

S'asist Prians comme senés.

C'est de Troiss, Ms. n° 6987, fol. 69 verso, col. 8, v. 37.

Thieris seoit sor un destrier de pris,
Qui ot couvert et col et teste et pis
D'un riche paile que fisrent Sarrasin.

Li Romans de Garin le Loherain, coupl. xxxIII; tom. ler,
pag. 108.

A sa court est alez Pietres li dolans rois...

Les Sarrazins trouva en mout noble conrois,

Vestus mout noblement de cendaulx à orfrois

Et de beaux draps ouvrez de main sarrazinois.

Chronique de Bestrand du Guesclin, v. 15301; tom. II, pag. 68.

Deus! tant servi le jor fiz de meinte marchise! E n'i ot un tut sul ki servist en chemise,

Étoffes du pays des païens.

<sup>&#</sup>x27; A la cour du roi musulman de Belmarin.

### 344 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Mès en pelice veire u en pelice grise, U en bliaut de paile del miels de paenise.

Roman de Horn et Rimenkild, coupl. xIVI, v. 930, pag. 44.

Or fu li ensès pris et de la chambre ostés; De la nourice su très-bien envelopés En dras d'or et de soie en *sarrazin* ouvrés.

> Extrait du Roman de Brun de la Montagne, dans le Livre des Légendes, de M. le Roux de Lincy, pag. 286.

Pailes

Desor un paile qui fu fais outre-mer Se sunt assis tout troi por deviser.

Roman d'Anséis de Carthage, Ms. nº 7191, fol. 39 recto, col. 1, v. 32.

Ele remest en paile d'outre-mer'.

La Chevalerie Ogier de Danemarche, v. 57; tom. 1er, pag. 3.

L'emperayres de Fransa fetz mot fort à lauzar, Et a fayt una taula sus dos escanhs levar; Un ric drap meyro sus, que fo faytz outra-mar.

Der Roman con Fierabras, pag. 147, v. 4995.

Dont s'atorna plus bel que poit
D'une porpre inde à or jetée...
S'ot .i. bliaut forré d'ermines...
Couvert d'un drap outre-marin,
Qui ses .vii. pois valoit d'or fin.
C'est de Troies, Ms. n° 6987, fol, 70 verso, col. 4, v. 44.

Vètements dits d'alfaya. Il faut ranger, ce me semble, si ce n'est parmi les étoffes fabriquées outre-mer, du moins parmi les tissus qui sortaient des fabriques musulmanes, les bons vêtements que le Cid donnait à qui en voulait. Le mot alfaya qu'emploie le poëte pour les caractériser, a fort embarrassé Sanchez, qui

<sup>&#</sup>x27; Voyez encore v. 4736, pag. 194.

Tantas buenas vestiduras que d'alfaya son.

Poema del Cid, v. 2426. (Coleccion de poesias castellanas, etc., tom. I , pag. 309.)

finit cependant par tomber juste en conjecturant que ce mot n'est que la forme primitive d'alhaja, encore usité de nos jours pour désigner une chose précieuse, un bijou, ajoutant qu'en Catalogne on appelle alafaya une certaine étoffe de soie <sup>1</sup>. Qu'alhaja, tel qu'il a cours en Castille, vienne de l'arabe, c'est ce que je crois sans peine, quoique je n'aie pas qualité pour l'affirmer ou le nier; mais je demanderai humblement aux orientalistes si l'expression employée dans le ancienne langue. poëme du Cid, ne viendrait pas plutôt d'un mot par lequel on désignait, au moins chez nous, les Arabes de distinction :

Sens du mot *uu fage* dans notre

Entor lui furent Persant et Esclavon, Roi et aufage de mainte region.

Roman d'Anséis de Carthage, Ms. nº 7491, fol. 6 verso,

Mais tant ont respondu à la gent de lignaige Qu'il die à Synados, à la fille à l'aufaige, Qu'ilz se tiennent tous seur qu'ilz feront le voyaige.

> Le Lieuvre du roy Charlemaine, Ms. du Musée Britannique, Bibl. Reg 45. E. vi., fol. xxx recto, col. 4, v. 6.

A tant s'armerent en l'ombrage Li Sarrazin et li aufage.

De Blancandin, Ms. nº 6987, fol. 259 verso, c. 4, derniers

Ne sai se c'est rois u aufage Cil qui maintient cest yretage. Ibid., fol. 264 verso, col. 4, v. 9.

Il a fait serement tel que font li aufage;

Car en terre paienie, qui est et grant et large,

Indice de las voces antiquadas, etc. (Colecc. de poes, cast., tom. Iet, pag. 377.) La forme primitive d'alhaja s'est conservée dans ce proverbe rapporté par Salvá : a Alfaya por alfaya, mas quiero pandero que no saya. » Voyez Nuevo Diccionario de la lengua castellana, etc. Paris, 1846, in-4°, pag. 49, col. 1.

### 346 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

S'uns Sarrasins i fet serement fol ou sage,
Sont créut par che fait, sans autre tesmonaege.

Quant li dos hurte au dent, n'i a nul fait volage <sup>1</sup>.

Li Romans de Bauduin de Sebourc, ch. xxII, v. 182; tom. II,
pag. 280.

Conjecture relative au sens du mot alfuya appliqué aux étoffes.

Ne se pourrait-il donc pas que l'on eut appelé d'abord étoffes d'aufage les riches tissus de soie, parce qu'ils étaient fabriqués par les Arabes, ou qu'on les rangeait dans la catégorie de ceux qui étaient destinés aux princes de cette nation? C'est là une question que je me borne à poser, laissant à de plus habiles que moi le soin de la résoudre. Seulement avant de prendre congé des vestiduras d'alfara, je ferai remarquer qu'il existe sous le même nom, ou peu s'en faut, une étoffe qui n'a point cessé d'être en usage en de certaines contrées de l'Orient. C'est l'aladja, que notre vieux voyageur le sieur de la Boullaye le Gouz appelle alaias, mot qu'il dit être indien et qu'il traduit par toiles de cotton et de soye, meslée de plusieurs couleurs 1. D'origine turque, aladja a passé dans le persan, et il est usité dans les pays où se parle cette langue, notamment à Boukhara. On lit dans la relation d'un voyageur russe qui visita cette ville en 1841, que le costume des Uzbeks consiste principalement en khalats ou robes flottantes en aledja (étoffe de soie grossière), et qu'un des caravansérails de Boukhara, où l'on vend des étoffes de coton de la fabrique des indigènes, et principalement de l'aledja, porte le nom de Serat-aledja. Au dire de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez encore ch. n, v. 459; tom. I", pag. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Voyages et observations du sieur de la Boulleye le Gous, etc. A Paris, chez Gervais Clousier, m. no. 1011, in-4°, pag. 514.

<sup>\*</sup> Bokhars: its Amér and its People. Translated from the Russian of Khanikoff, etc. London: J. Madden, mnoockiv, 1848, in-8\*, ch. vm, pag. 80, et ch. xr, pag. 112.

deux savants drogmans, MM. Kieffer et Bianchi, aladja est une sorte de diminutif de l'adjectif turc ala, qui signifie de diverses couleurs, bigarré; ils ajoutent qu'en Turquie, le mot aladja désigne « une indienne rayée de diverses couleurs, qui se fabrique à Magnésie . »

Des étoffes d'outre-mer dont nous parlions tout à l'heure, étoffes de syrie. il en est peu qui soient citées aussi fréquemment que celles de Syrie :

Rouge or et blanc argent, et paile de Surie.

La Chanson d'Antioche, ch. xx, coupl. xx; tom. [4, pag. 162.

« Mercheans freres, c'ais le drap aporté, Où le préis, garde ne l' me celler. » — « Sire, à Cebile, l'amirable citey,

Et de Surie fut li dras aporté. »

Roman de Garin le Loherann, Ma. du fonds Saint-Germain
n° 1244, fol. .xxxj. verso, col. 2, v. 2.

Isnelement s'arma sor un bliaut de Sire 1.

La Chanson d'Antioche, ch. rv, coupl. xLEV; tom. Ier, pag. 271.

Li quens l'encline, si s'abaisse, S'el prent par son bliaut de Sire.

Roman de l'Escouffle, Ms. de l'Arsenal, B.-L. fr. in-4°, n° 478, fol. 6 verso, col. 4, v. 3 t.

Quant jou changai mes dras de Sire Al camberlenc por cest burel, U ausi boin u ausi bel Desistes-vos que j'en aroie.

Ibid., fol. 48 recto, c. 4, v. 48.

Dictionnaire turc-français, etc., Paris, Imprimerie royale, m DCCC XXXV-XXXVII, in-8°, tom. Ie, pag. 84, col. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Voyez encore fol. 20 verso, col. 1, v. 13; fol. 26 recto, col. 2, v. 8; fol. 28 recto, col. 2, v. 21; fol. 34 recto, col. 2, v. 1; fol. 73 recto, col. 1, v. 2, etc.

Lors le prent au bliaut de Sire 1. Roman de la Violette, pag. 461, v. 3264.

Leur renommée en Angleterre au XIV" siècle.

Les draps d'or et les satins de Syrie étaient encore cités au xive siècle, époque à laquelle vivait le poëte anglais Geoffrey Chaucer, mort en 1400. Dans son conte de l'Homme de loi, il parle de riches marchands syriens qui envoyaient au loin des denrées de ce genre 1.

<sup>1</sup> Dans mon édition, j'ai écrit sire avec une minuscule, guidé par ces passages : Tant venderai le boin drap seignori, etc.

> Roman de Garin le Loherain, Ms. du fonde de Saint-Germain français nº 1244, fol. .xxx. verso, col. 2, v. 9. Voyez encore auparavant fol. .xxv. recto, col. 2, v. 19.

Par la main destre taint bele Ande leiz li, Et fut vestue d'un paille signori.

Extrait du Roman de Gérard de Vienne, v. 3927. (Der Roman von Fierabras, pag. Lt, col. 2.)

Depuis j'ai acquis surabondamment la preuve que l'on disait Sire, Syre, pour Syrie :

Vers le regne de Sire a sa voie tornée.

Li Romans d'Alixandre, pag. 74, v. 40.

De Frise i vint rois Evander,

Et de Sire rois Theucer.

Le Roman de Brut, tom. II, pag. 485, v. 44378.

Sertorius de Libe sire,

Et Evander li rois de Sire.

Ibid., pag. 481, v. 12514.

Si est Syre la grant province

Et la region de Fenice, etc.

Extrait de l'Image du Monde, à la suite du Livre des Légendes, pag. 224.

Voyez encore le Roman d'Anséis de Carthage, Ms. nº 7191, fol. 7 recto, col. 2, v. 36; et celui de Partonopeus de Blois, tom. II, pag. 74, v. 7207; pag. 108, v. 8203, 8214, etc.

Dans un roman plus ancien, on lit bliaut de siie et de sie; mais ici ce mot peut signifier de soie:

Lors a vestu .i. pelicon d'ermine,

Et par deseur .i. ver bliaut de siie ...

Et vit Bernier en .i. bliaut de sie.

Li Romans de Raoul de Cambrai, coupl. CCXLV, pag. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Canterbury Tales of Chaucer, etc. London: printed for W. Pickering, etc., M DCCC XXII, in-8°, tom. II, pag. 57, v. 4554.

La Syrie et bien d'autres contrées de l'Orient, que jusqu'à Pfelle d'Orient, présent nous n'avons pas vu citées, fabriquaient également l'étoffe précieuse que l'auteur du Roman de Gui le Gallois Ninive, de Syrie. appelle pfelle (adj. pfellin), mot qui n'est peut-être que notre substantif paile. Ce que l'on peut assurer, c'est que le terme allemand servait de même à désigner une étoffe précieuse de soie, avec ou sans or, différente du samit, du siglat et du rosat, mentionnés dans le poëme. On y trouve cité le pfelle d'Orient (v. 10579), d'Alexandrie (v. 10350), d'Arabie (v. 10903), du Caucase (v. 10853), de Ninive (v. 10703, 10904), de Syrie (v. 4082). De même que le paile, le pfelle servait à faire toute sorte de vêtements, comme robes, manteaux, cottes d'armes, etc., des couvertures de siéges, des bordures de selles, de tentes, des étendards, et bien d'autres choses:

du Caucase, de

Sich kleit der herre Gawein Mit wizzer linwæte. Ein iuncfrouwe in do næte In einen rok pfellin, etc. Wigalois der Ritter, etc., édit. de Berlin, 1819, pag. 29, v. 697.

« Le sire Gauvain S'habillait de toile blanche. Une pucelle le cousit Dans une robe de paile, etc. »

Und harte gutiu kleider; Din waren der beider Von pfelle und von rosat. Ibid., pag. 104, v. 2746.

« Et de très-bons vétements; Ils étaient également De paile et de rosat. »

# 350 SUR LE COMMERCE, LA FARRICATION ET L'USAGE

Er hies bereiten, durch ir gemach,
Ein harte schonez kastel...
Geriht uf einen helfant,
Daz man vil wol bedechet vant
Mit pfelle von Alexandrie;
Dar inne min frou Larie...
Mit richen tepten sidin
Bestrout man daz kastel.
Ein pfelle rot und gel
Die wende al umbe bevienc.
En mitten dar inne hienc
Ein muggennetz sidin.

Wigalois der Ritter, etc., édit. de Berlin, 1819, pag. 80, v. 10345.

"Il fit faire, pour la soulager,
Un très-beau château...
Dressé sur (le dos d')un éléphant,
Que l'on trouvait très-bien couvert
De pailes d'Alexandrie;
Là-dedans chevauchait madame Larie...
On couvrit le château
De tapis de soie très-riches.
Un paile rouge et jaune
Tendait les murailles tout autour.
Au milieu était suspendue
Une émouchette de soie<sup>1</sup>. »

Voyez encore ci-dessus, page 170, note 2, où il faut avoir soin de corriger le mot fide de la seconde ligne, qui a été composé par erreur pour side.

Dans le poëme de Henri de Veldeck, on lit encore ce curieux passage, où figure plus d'une étoffe de soie en usage en Allemagne au xn' siècle :

Mit syden vmb hangen. Breiten vnde langen. Nvwen vnd herlich. Nidem was der esterich.

Je serais fort en peine de citer autant de passages pour Nature du rosat. déterminer ce que pouvait être le rosat nommé dans l'un de ceux qui précèdent. A en juger par la physionomie de ce mot et par la place qu'il occupe à côté de pfelle, c'était, sans aucun doute, une précieuse étoffe de soie, ainsi appelée ou de sa couleur rose, ou des roses d'or entrelacées dans le tissu.

Un autre paile dont le nom est encore plus obscur, est Pailes souvins. celui que l'un de nos trouvères désigne par l'épithète de souvin:

A ceus qui furent one li au hustin. Ceus a donné maint pelicon hermin, Or et argent, et maint paile souvin.

Le Roman d'Aubery le Bourgoing. Reims, 1349, in-8°, pag. 38.

En conservant ce mot tel qu'il est écrit, il me paraît impossible de lui trouver une racine raisonnable; car je ne vois appliqué à paile. pas que l'on puisse ici expliquer souvin par supinus, comme dans le plus grand nombre des passages où le premier de ces adjectifs se rencontre. Il est donc de toute nécessité d'ad-

Explication

Mit teppeten gebreitet. Herlich bereitet. Des ishen die iz gesagen. Vff den betten lagen. Die culten von samite. Die pkelle vad von timite. Liecht vnd manch var. Man nam de luzzel war. Eynes lichtes baldekin. Vnd vff eyn kateblatin. Vad vff eyn vorblichen gewant. . Des nuwen man do so vil vent. Das man des alden wol vergaz. Wan das nuwe gezam in vil baz.

Die Eneidt .. von Heinrich von Veldecken, etc. (Samlung deutscher Gedichte, etc. herausgegeben von Ch. H. Myller, tom. I. Berlin, 4783-84, in-4°, pag. 98, v. 42724, nº CLXXVIII.) mettre que l'auteur du poëme ou le copiste du manuscrit s'est trompé, et qu'en donnant la forme d'un mot déjà répandu avec une certaine signification, à un autre mot dont la racine et le sens exact lui échappaient, il a cédé au besoin inné chez nous, de rapporter l'inconnu au connu. Voyons si, dans le voisinage de souvin, nous ne pourrions pas trouver la source de l'adjectif qui nous occupe, comme du mot cibanum que je lis dans une chronique 1.

Origine orientale du mot souvin.

S'il faut en croire les Bénédictins, éditeurs du Glossaire de du Cange, ce mot serait pour turbanum et désignerait la coiffure des Arabes : mais on voit que, dans cette interprétation, ces savants ont suivi, non pas une donnée positive relative au sujet, mais une induction que leur fournissait le mot sarbuissinum, qui paraît bien devoir se rapporter à un vêtement de la partie inférieure du corps . Or, rien ne prouve qu'ils soient tombés juste, et que le texte qu'ils citaient ait nécessairement commencé par nommer la coiffure avant de passer aux braies. Qui sait si Raoul de Coggeshale n'a pas entendu parler d'une robe, d'un vêtement de dessus, si enfin *cibanum* ne viendrait pas de *Saban*, nom d'un endroit proche de Bagdad, où l'on confectionnait des izars noirs, grands voiles appelés sabaniet (سبنية), dont les femmes en Orient se couvrent tout le corps? et ce nom de Saban ne serait-il point l'origine de l'adjectif souvin appli-

<sup>&#</sup>x27; a Qui vero Filium Dei... negare (vellet), eibanum sericum et sarbuissinum auro ornatum... ab ipso Saladino acciperet. » Chron. terræ sanctæ Rad. Coggeshale abb., ap. DD. Marten. et Durand., Vet. script et mon. ampl. Collect., tom. V, col. 563, C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gloss. med. et inf. Latin., tom. II, pag. 344, col. 3, vº Cibanum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., tom. VI, pag. 66, col. 3, vº Sarbuissinum.

qué aux *pailes?* On m'objectera, je le sais bien, surtout après avoir lu les observations de M. Dozy sur le mot arabe que je viens de citer ', que, d'après le grammairien al-Laith, ce mot désignait des vêtements de toile blancs, ce qui s'accorde mal avec la richesse des présents dont il est question dans les deux passages, et avec l'adjectif sericum du second; mais, d'une part, notre trouvère ne semble pas avoir cherché autre chose qu'une épithète qui donnât l'idée d'une étoffe orientale rare; d'un autre côté, après avoir passé en espagnol. où sabana désigne un drap de lit', le mot arabe a signifié bien des choses, et, mieux connues, ces diverses significations ôtent toute valeur à l'objection que je prévois. Ainsi, dans l'ancien poëme d'Alexandre, on trouve sabana avec le sens de tenture. En Roussillon, on donnait ce nom à une sorte de fichu. Une ordonnance rendue par Jaime Iet, roi de Mayorque, en date de 1306, porte que « toute femme pourra porter la savana, d'un tissu de soie, et or ou argent ', » etc. En Navarre et en Aragon, on donne le nom de sabanilla à un morceau de batiste dont les femmes se servent pour relever leur coiffure, et ce mot est resté en castillan avec la signification de petite pièce de linge, de mouchoir, d'essuiemain, etc., qui correspond à celle du mot arabe سبنية, signalé par M. Dozy '.

Réponse des objections prévues.

Diverses acceptions des mots sabana, savana, sabanilla.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, etc., second volume, glossaire, pag. 20, 21, au mot سننة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diego de Haedo le compare avec le grand voile des femmes. Voyez Dict. dét. des noms des vétements chez les Arabes, etc., pag. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Copl. 1959. (Coleccion de poes. cast. ant. al sigl. XV, tom. III, pag. 276.)

A Histoire de Roussillon, etc., par M. D.-M.-J. Henry. Paris, Imprimerie royale, m DGCC XXXV, in-8°, tom. Ist, pag. LXXIV.

Diccion. de la leng. castell., tom. VI, pag. 2, col. 1.

Dict. dét., etc., pag. 200. — Hist. de l'Afrique, etc., sec. vol., gloss., pag. 21.

Sens de savena en bas latin, et de notre mot savane.

Enfin savena, dans le latin du moyen âge 1, comme en provençal 2, ainsi que savane en ancien français 2, avaient le même sens. Il résulte de tout ce qui précède que souvin, employé comme épithète de paile, vient, suivant toute apparence, du nom d'une étoffe orientale, que cibanum, encore plus sûrement, a la même origine, et qu'il peut à la rigueur et par extension signifier turban, quoiqu'il vaille mieux, ce me semble, traduire ce mot par cafetan; mais si l'on rejette cette traduction, on conviendra qu'elle a une base autrement solide que le changement de cibanum en turbanum, proposé par les Bénédictins, qui auraient bien dû se souvenir que, quelques pages auparavant, ils avaient donné place à l'article Sabanum.

Pailes royaux et impériaux.

Enfin, il y avait encore des pailes royaux et impériaux :

.iiij. vallés ont aportée Une biere après le graal, Couverte d'un poille *real*.

> Roman de Peraseal, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 74 recto, col. 2, dernier vers 4.

Alixandres apiele sen mestre senescal,
Dist li c'on li aport .i. grant pale roial.

Li Romans d'Alixandre, pag. 287, v. 6.

Enpastres et unguens, e bendas savenal.

Histoire de la guarre de Novarre, etc., par Guillaume Ancher, coupl. XXIV. v. 63.

Mais il faut tenir compte de la place qu'occupe ici ce mot, employé comme rime.

<sup>1</sup> Gloss. med. et inf. Latin., tom. VI, pag. 1, col. 3, et pag. 2, col. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lexique roman... par M. Raynouard, tom. V, pag. 160, col. 2.

L'adjectif de sasena était susenal.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Voyez le Glossaire de la langue romane, tom. II, pag. 524, col. 1, au mot Savene.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur la miniature du verso, le poêle est représenté de couleur rouge.

On sait qu'au xie siècle, quarante pèlerins normands, revenant de Jérusalem, abordèrent en Pouille, où ils con- espèce rapportées de Pouille au tribuèrent puissamment à la délivrance de Salerne, alors assiégée par les Sarrasins. De retour dans leur pays, ils rapportèrent citrons, amandes, noix confites, pailles imperials, en un mot tout ce qui pouvait donner une idée avantageuse de la richesse du pays, et déterminer les seigneurs de Normandie à venir s'y établir 1.

xı siècle par des pèlerins normands.

Je trouve encore mention de *pailes* impériaux dans deux anciens romans:

> Afulés ont mantiaus de pale emperial. Li Romans d'Alixandre, pag. 417, v. 7.

> > De siglatons et de cendaus Et de pailes emperiaus Furent bien covert li destrier. Cest de Troies, Ms. nº 6987, fol. 103 verso, col. 4, v. 43.

Les voiles drecies au vent, Fetes de porpre et de cendals Et de pailles imperials. Le Roman de la guerre de Troyes, Ms. cité par du Cange. (Gloss. med. et inf. Latin., tom. V, pag. 61, col. 3.)

Nul doute que ces pailes impériaux ne sussent la même chose que les dras emperiaus ou d'emperial, dont parlent d'autres trouvères :

Dras impériaux ou d'impérial.

Si ont bonnes robes vestues... De riches dras emperiaus. Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 430 recto, col. 2, v. 12.

<sup>1</sup> Chron. S. monast. Casin., lib. II, cap. xxxvii. (Rer. Ital. Script., tom. IV, pag. 363, col. 1, A et B.) - L'Ystoire de li Normant... par Aimé, etc., cap. xix, pag. 16.

Borgois se vestent et serjant...

Et les dames sont acesmées

De rices dras imperiaus.

De Blancandin, Ms. n° 6987, fol. 262 verso, col. 4, v. 40.

Melior est en grant esvel

De faire moult rice aparel,

Fait faire dras emperiaus, etc.

Partonopeus de Blois, tom. I<sup>ee</sup>, pag. 478, v. 10111.

Trestuit de joie se travaillent...

Et la dame r'est or vestue

D'un drap d'emperial vestue, etc.

Le Chevalier au Lion, dans The Mabinogion, part. ij, pag. 462,

Tous ces passages nous donnent l'idée d'une étoffe extrêmement riche. Plus explicite que les autres trouvères, l'un d'eux nous apprend la matière des draps impériaux :

De dras de soie emperiaus

Estoit la ville pourtendue.

Roman de Perceval, Ms. suppl. fr. nº 430, fol. 78 recto,
col. 3. v. 37.

Origine de cette épithète d'impérial donnée à certaines étoffes.

Tissus affectés au costume des empereurs byzantins. Ces épithètes de roial, d'emperial, appliquées aux étoffes, l'ont-elles été simplement dans le but de donner une idée de leur richesse, ou servaient-elles à désigner telle ou telle espèce de tissu, telle ou telle couleur? En vérité, je ne puis rien dire pour celui qui est qualifié de royal. Quant à l'autre, nous savons de science certaine qu'il y avait des étoffes venant de Constantinople, qui portaient ce nom, sans doute à cause de leur affectation exclusive au costume de l'empereur, ou parce qu'elles avaient été fabriquées dans le gynécée impérial. Raoul de Dicet rapporte, à l'année 1178, que Guillaume de Magneville, à son retour de Jérusalem, distribua

çà et là à des églises d'Angleterre, par esprit de piété, des étoffes que Constantinople, dit-il, appelle impériales 1.

Matthieu Paris rapportant, sous l'année 1226, la vision d'un ancien prieur de Saint-Alban au sujet de Richard du Marais, évêque de Durham, nous dépeint le roi Jean, mort dès 1216, apparaissant au moine vêtu de ses habits royaux, « c'est-à-dire de cette étoffe qu'on appelle vulgairement impériale <sup>2</sup>. »

Habits royaux du roi Jean sans Terre en étoffe dite impériale.

Ces pailes, ces dras emperiaus étaient quelquesois appelés emperiaus tout court :

Impériaux.

Andui ont-il robe tot d'un, Où il n'a graine ne bresil, K'il sont de soie et de chainsil, D'emperiaus et de samis.

Roman de l'Escouffle, Ms. de l'Arsenal, B.-L. fr. in-4°, n° 478, fol. 47 verso, col. 4, v. 26.

Cette désignation paraît même avoir prévalu dans les inventaires, comme on le voit par quatre articles de celui du trésor de la cathédrale de Londres, dressé en 1295 , dans lesquels nous trouvons des descriptions de cette sorte de

Fréquence de cette dernière désignation dans les anciens inventaires.

<sup>1</sup> Ymagines historiarum, etc. (Hist. Anglic. Script. X, tom. I, col. 602, lin. 26.)

— Gloss. med. et inf. Latin., tom. V, pag. 61, col. 3)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Matthæi Paris, Historia major, ed. 1640, pag. 332, lin. 26 et 27.

<sup>\* «</sup> Item tunica de imperiali, cum arboribus rubeis, et leonibus aureis... — Item tunica de alio imperiali florigerata viridi et rubeo, cum anulis rubeis ad modum columbes. — Item tunica de alio imperiali, cum vineis rubeis, infra cujus frondes sunt et leones. — Item tunica ex alio imperiali quasi marmorea, cum floribus viridibus de bono panno spisso. » The History of Saint Paul's Cathedral, etc., the last ed., append., n° xxvm, pag. 322, col. 2.

A cette dernière mention vient naturellement se joindre un article du compte d'Étienne de la Fontaine, qui donnerait à penser qu'au xive siècle le mot d'emperial désignait une couleur, ou que l'étoffe ainsi nommée avait toujours invariablement la même: « Anthoine Brun, pour cinq aunes d'un tanné claret et cinq aunes d'un marbré traiant sur l'emperial, » etc. Comptes de l'argenterie, etc., pag. 86, 87.

tissus, qui nous en donnent une idée; toutefois, dans l'inventaire de Charles V, venu un siècle après celui de Saint-Paul, on rencontre « ung dassier (sic) de drap d'or imperial royé au long sur champ vermeil et sur champ d'azur 1. »

Drap impérial, impérial,

Au xv siècle, on emploie indifféremment drap imperial et imperial tout court, pour désigner une espèce de drap d'or que l'on avait fini par fabriquer à Lucques. Ainsi dans un compte de 1416, nous lisons un article consacré à « quatre pieces de imperiaus larges, ouvrez à lions, » dont trois étaient destinées à couvrir des chaires, et la quatrième à faire une robe pour la figure de Notre-Dame de Tournai . En 1419, nous voyons Jean sans Peur donner « un drap d'or imperial sur champ vermeil, ouvré de grans seuilles d'or, » pour saire un manteau à la même image, « ainsi, est-il ajouté dans le compte d'où nous tirons ces détails, qu'il est acoustumé de faire chascun an . » En 1424, c'est « un drap d'or imperial de Lucques, en champ vermeil ', » en 1425, « un drap imperial de Lucques, en champ verd', » et en 1426, « un beau et fin drap d'or imperial vermeil '. » Enfin, en 1432, nous trouvons mentionné « ung drap de baudequin ou imperial, » dont Philippe le Bon avait fait donner le montant à un monastère, « afin d'employer icellui drap en paremens et aornemens d'autel pour la chappelle '. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. de la Bibl. nat. nº 8356, fol. iije.viij. verso, nº 3616.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Ducs de Bourgogne, etc., par le comte de Laborde, sec. part., tom. I'r, pag. 145, nº 459.

Bid., pag. 171, nº 572.

<sup>4</sup> Ibid., pag. 209, nº 703.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., pag. 210, nº 708.

<sup>\*</sup> Ibid., pag. 211, nº 713.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid., pag. 274, nº 971.

Aux xii° et xiii° siècles, ces étoffes de soie ouvrées à lions étaient aussi goûtées que par le passé 1.

Vogue des étoffes ouvrées à lions, aux xue et xue siècles.

Par main lieve Alixandres et a fait s'orisons...

Et l'amiral li mande par .vii. de ses barons,

Qu'il li donra .c. pales, trestons pains à lions 2, etc.

Li Romans d'Alixandre, pag. 403, v. 8.

Couvers fu d'un cier pale, onques millor ne vi; .ii. lions de fin or avoit tissus en mi.

10id., pag. 121, v. 14.

Plus tard, les dimensions de ce motif d'ornementation

Toile d'or parsemée de têtes de lions.

'Voyez ci-dessus, pag. 18, 19, 49. L'église Notre-Dame de Reims conservait autrefois deux spécimens de ce genre d'ornementation, que la tradition faisait remonter jusqu'au vuit siècle : c'étaient « deux chappes enrichies de soie violette, figurées de plusieurs grands lions, données par monsieur saint Rigobert. » Voyez Trèsors des églises de Reims, pag. 105. Saint Rigobert est mort vers 743.

On lit ailleurs:

Un chier present que molt fait à loer, Tresc'à .l. somiers trestoz trossez D'or et d'arjant et de pailles roié.

Roman de Garin le Loharain, Ms. du fonds de Saint-Germain français nº 1244, fol. .lxvij. verso, col. 2, v. 20; fol. .lxviij. verso, col. 2, v. 4, etc.

<sup>2</sup> Ces sortes d'offres et de dons ne se rencontrent pas seulement dans les romans; l'histoire nous en fournit également des exemples. Anne Comnène rapporte une lettre d'Alexis, son père, à Henri, roi d'Allemagne, dans laquelle l'empereur déclare, entre autres choses, avoir envoyé à ce prince, comme il en était convenu, une somme d'argent considérable et cent blattia, ou pièces de velours ou satin rouge cramoisi, comme le veut le P. Poussines (appelé par erreur Possin, cidessus, pag. 9), dans son Glossarium Annœum, au mot Blattia.

Nous voyons dans une lettre de Foulques, comte d'Anjou, au roi Robert, en date de 4024 ou de 1025, Guillaume V, comte de Poitiers, offrir à ce prince de lui donner, outre une somme de mille livres de deniers, cent pièces d'étoffes, centum pallia, s'il veut favoriser ses projets sur l'Italie. Voyez le Recueil des hist. de France, tom. X, pag. 501, A, et l'Hist. de la peint. au moyen dge, pag. 109, 140, not. 3. En traduisant pallis par pièces de tapisseries et en rattachant cette offre à la manufacture qui paraît avoir existé à Poitiers à la même époque, M. Éméric-David a eu le tort de donner comme une certitude ce qui ne devait être présenté que comme une conjecture.

#### SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

furent réduites, comme nous le voyons sur une robe de toile d'or, parsemée de têtes de lions, aussi d'or et en relief, donnée par le comte de Talbot à l'ancienne église Notre-Dame, à Boulogne-sur-Mer '.

Étoffes

Il y avait encore des pailes à carreaux, disposés en échia carreaux dispo-sés en échiquier. quier, dessin que l'on retrouve fréquemment dans les anciens inventaires et que je vois indiqué dans l'un de nos romans:

> Li rois li done un palefroi... La soussele ert d'un paile cier, Très-bien ovrée à eskekier.

> > Flore und Blanceflor, v. 1176; éd. d'Imm. Bekker, pag. 49.

Étoffes de soie ornées d'animaux, de fleurs, etc.

On aimait aussi les draps de soie et les pailes ornés d'animaux, d'oiseaux, de fleurs et de petites lunes ou de croissants:

Dras de soie et pailes à flour.

Le Roman des Aventures de Fregus, pag. 173.

Noblement sont vestu comme fils à baron, Cotes de soye à or ouvrée à oysillons.

> Roman des quatre Fils Aymon, v. 227, (Der Roman von Fieràbras, etc., pag. 4, col. 1.)

De dras de soie de coulors Ouvrés as bestes et à flors Furent vestu et affublé, D'or et de pieres tasselé, etc.

C'est de Troies, Ms. nº 6987, fol. 80 verso, col. 4, v. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales archéologiques, tom. IV, Paris, 1846, in-4°, pag. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Gloss. med. et inf. Latin., tom. VI, pag. 84, col. 3, vis Scacherium, Scachinum.

On lit dans l'inventaire des meubles de l'église d'Afrika transportés en Sicile vers 1160, les mentions suivantes : « Due sunt dalmatice samiti laborati ad scaccenos. due sunt tunice samiti, una... ad scaccenos laborata.... Due sunt cappe samiti ad scaccenos. » Tabularium regiæ ac imperialis capella collegiata Divi Petri, in regio Panormitano palatio, etc. Panormi, ex regia Typographia, M.DCCC, XXXV, in-fol., n° xv, pag. 35.

Il sont d'un drap d'or à oisiax Vestu, à flors et à lunetes.

> Roman de l'Escouffle, Ms. de l'Arsenal, B.-L. fr. in-4°, n° 478, fol. 20 recto, col. 2, v. 9.

Telle était l'étoffe des vêtements de l'écuyer des Canterbury Tales de Chaucer, et d'un héros d'un vieux roman anglais ', bien qu'ils fussent peut-être de laine chez tous les deux; tels étaient encore les ornements de la chapelle du palais des rois de Sicile, à Palerme, suivant un inventaire dressé en 1309, qui mérite plus qu'un simple renvoi, ne serait-ce qu'en raison des nouveaux noms de tissus dont je lui dois, grâce à M. Quatremère, la connaissance, malheureusement tardive'; inventaire moins curieux cependant,

Ornements
de la chapelle
royale
de Palerme.
Inventaires de
ces ornements.
Nouveaux noms
de tissus qu'ils
nons révèlent.

Embrouded was he, as it were a mede

Alle ful of freshe floures, white and rede.

The Canterb. Tales, the prologue, v. 89.

Hire belle was of plonkete, with birdis full baulde, etc.

The Awntyrs of Arthure, st. XXXX, v. 354. (Syr Gawayns...
by Sir Fred. Madden, pag. 442.)

2 « Item pallium unum de panno aureo ad leones et aquilas. Item pannum unum de panno de seta ad rosas. Item pallium unum de seta de mizanini ad aves... Item cappam unam de sammito rubeo ad lunas jalinas et ad vitulos. Item tunicam unam deauratam super seta violacea ad vitulos et nodos. Item cappam unam de panno aureo usitatam, ad aquilas et alias aves. Item cappam unam vetustam super sammito rubeo deaurato ad aves et vites. Item cappam unam de panno aureo albam, ad aquilam cum duobus capitibus... Item cappam unam vetustam deauratam super seta rubea ad aviculas et alias operas. Item aliam cappam de panno aureo laboratam ad rotas liliorum cum listis in pectore, ad rosas et ad crucem. Item dalmaticam unam de panno aureo super seta violacea ad aves et vites. Item pallium unum usitatum de mizanino ad griphones et leones... Item casulam unam veterem de seta diversorum colorum, in qua sunt magne aquile ad duo capita... Item cappam unam de seta viridi et violacea, cum rotis magnis ad griphos et elephantes. Item cappam aliam ejusdem coloris ad rotas cum leonibus barbatis... Item casulam aliam vetustissimam diversis coloribus, ad pavones... Item cappas veteres de sammito jalino cum rosis. Item dalmaticam unam de sammito albo de rosis de auro... Item pallia duo de sammito laborata ad leones et à mon avis, qu'un autre dont on a déjà vu quelque chose, et qui se rapporte bien plus à la première et à la seconde époque de l'histoire de l'industrie de la soie au moyen âge, qu'à celle où nous sommes arrivé 1.

On faisait aussi usage, comme nous le verrons plus tard,

Draps de soie à étoiles d'or. De dras de soie à fin or estelé.

Extraits du Roman d'Agolant, v. 1250. (Der Roman von Fierabrat, pag. 127, col. 2.)

Étosses ravées.

Mais de tous les dessins le plus ordinaire était une suite de raies, que l'on retrouve à chaque instant sur les écus des héros de romans :

oves, quibus tegitur super altare predicto... Item pallium unum de seta viridi et rubea, ad leones de auro, vetustum.» (Tabul., etc., n° LXIII, pag. 101-103.)

1 « Est alia cappa catafitti... Unum est palium cum duodecim rotis, a quibus laborati sunt leones. Unus pannus diarodon... Alius pannus veteris catablatius. Alius pannus veteris catablatius violati et coccinei coloris... Una est cappa dimiti bleui... Alia est cappa viridis dusturin... Est casubla palii oxsi... Est tunica mudegeb veteris, habens manicas diaspri. Est tunica diaspri viridis veteris, habens manicas buffudi rubei... Est cappa macurolati veteris... Est cappa cataficti veteris... Sunt duo palia magna, et unumquodque illorum habet decem et octo rotas. Est unum palium... habens literas Sarracenicas... Est unum parvum catablattinum... Est unum palium laboratum habens duos leones. Est unus catablattinus... habens equos. Est pannus parvus mudebeg habens volucres, » etc. Insent. thes. sacra Afric. occl., etc. (Ibid., n° xv, pag. 35, 36.)

Pignore os que c'est que le dusturin; le mot ossi, que nous avons déjà vu plus haut, pag. 65, not. 1, paraît avoir désigné de la pourpre; quant au mudegeb, mudebeg, il n'y a point à douter que ce ne soit l'adjectif arabe (modebbedj), fait de soie. Voyez le Distionnaire de M. Freytag, tom. II, pag. 3, col. 2. Enfin, buffudi doit être notre ascien mot boffu, sur lequel nous avons longuement disserté plus haut, pag. 248-251.

Dans un autre inventaire du même recueit, en date de 1333 (Tabular., etc., n° axxxıv, pag. 151), on lit: « Item, pallium unum de cathasamito rubro, quod stat in altari sancti Joachim. » Ce passage nous donne la forme exacte du mot cotsamit, que nous avons vu dans un inventaire anglais de 1315, et auquel nous ne nous sommes point arrêté. Voyez ci-dessus, pag. 196, not. 1.

Là péust-on véoir maint fort escn roé.

La Chanson d'Antioche, ch. vur, coupl. xvr; tom. II, pag. 245.

Palles roés, purpre et biz

Pur vestir.

Vie de eaint Thomas, v. 455. (Chron. des ducs de Normandie, par Benoît, tom. III, pag. 466.)

Desus .i. chier paile rod

Se sont assis devant .i. lit.

Roman de Perceval, Ms. S. F. 430, fol. 135 ro, col. 2, v. 37.

Les unes sont vestues de ciers pales roes,

Les plusiors d'osterins et les mains de cendés;

Toutes ont dras de soie, tout à lor volentés.

Li Romans d'Alixandre, pag. 342, v. 36.

El capitre en entrent avant.

Une tumbe i truverent grant,

Cuverte d'un cher paile roé 1, etc.

Lai d'Iwenec, v. 303. (Poésies de Marie de France, tom. Ier, pag. 808.)

Après laça .i. elme Josta de Valsenée, Et a mis à sen col une targe roée.

Li Romans d'Alisandre, pag. 201, v. 14.

Grans cops se donent sur les roées targes, etc.

Le Chevalerie Ogier de Danemarche, v. 1211; tom. Ier, pag. 51. Voy. encore, pag. 416, v. 2817, où un autre Ms. donne listée.

A son col pant une targe roée, etc. Extraits du Roman de Gérard de Vienne, v. 2184. (Der Roman von Fierabras, pag. EXEM, col. 2.) Voy. encore v. 2555. (Ibid., pag. xxxvm, col. 4.)

A l'exemple de du Cange, qui, au mot Rota, nº 3 (tom. V, pag. 805, col. 3), a donné roé comme équivalent de rotarum figuris distinctum, et de M. de Roquefort, qui traduit roé par orné de ronds ou roues, j'ai rendu, dans le glossaire de la Chronique des ducs de Normandie, tom. III, pag. 852, col. 1, roé par orné de petits ronds, de paillettes; mais je ne suis pas sûr de ne point avoir erré.

M. Raynouard me semble encore plus loin du vrai, en traduisant par arrondi l'adjectif rodat, rodada, de deux passages de romans provençaux qu'il rapporte. Voyez Lexique roman, tom. V, pag. 60, col. 1. Au reste, ce savant n'a pas toujours été du même avis; car dans sa Notice du poëme de Flamenca, insérée dans la deuxième partie du tom. XIII des Notices et extruits des manuscrits, il traduit pali rodat par pali rosé. Voyez pag. 93.

Voyez encore le Roman de Guillaume d'Orange, cité dans le gloss. et ind. de la Chanson de Roland, pag. 209, et dans le Livre des légendes, pag. 258.

Des dras roez, de siglatons, Estoit bordés et portendus.

> Roman de l'Escouffle, Ms. de l'Arsenel, B.-L. fr. in-4°, n° 178, fol. 12 verso, col. 1, v. 31.

Se vous le chevalier à l'enseigne rore Me poés ore ocire et jeter fors de vie, Assés arez argent et autre manandie.

La Chanson d'Antioche, ch. II, coupl. xxvIII; tom. Ier, pag. 425.

Étoffes vergées, barrées.

On désignait également ce dessin par l'épithète de vergé, de barré, que l'on donnait aux étoffes sur lesquelles on le voyait:

> Montés estoit sor un corant destrier... Et fu covert d'un vert paile vergiet.

> > La Chevalerie Ogier de Danemarche, v. 4617; tom. Ier, pag. 180,

Gentement su vestis d'une robe barrée.

Li Romans de Bauduin de Sebourc, ch. 1et, v. 972; tom. Iet,

Étoffes rayées permises ux prostituées de Londres en 1352.

Au xive siècle, auquel nous reporte cette dernière citation. le dessin en question dut perdre, si ce n'est chez nous, du moins chez nos voisins d'outre-Manche, quelque peu de la faveur dont il jouissait généralement, surtout en Italie 1; en effet, nous voyons dans l'ouvrage de Stow, sous l'année 1352, qu'Adam Frauncis, maire de Londres, obtint un acte du parlement pour interdire aux prostituées notoires de porter chaperon ou tout autre ornement sur la tête, si ce n'est d'une étoffe rayée de diverses couleurs 1.

Des prostituées aux voleurs de grand chemin il n'y a que

Compagnons de Robin Hood vétus d'étoffe ravée.

¹ On le voit par une phrase de Boccace : « ... si vede indosso li panni più screziati, e più vergati e con più fregi, si crede dovere essere da molto più tenuta e più che l'altre onorata, » etc. Il Decamerone, giorn. Ia, nov. x.

A Survey of London, etc. Imprinted by John Wolfe..., 1599, in-4°, pag. 430.

la main. L'auteur d'un ancien poëme sur Robin Hood nous apprend que ses *yeomen* portaient des manteaux d'écarlate et d'étoffe rayée:

Seven score of wyght yemen

Came pryckynge on a rowe,

And everych of them a good mantell

Of scarlet and of raye.

A lyttel Geste of Robyn Hode, the fourth fytte, st. 25. (Robin Hood, etc. London, 1820, in-12, pag. 30, 31.)

Par contre-coup, les étoffes rayées étaient interdites aux ecclésiastiques '; mais elles figuraient fréquemment dans les églises. Par exemple, la chapelle du palais des rois de Sicile, à Palerme, avait, dès 1160, nombre d'ornements décorés de raies, de listes, de vergeures de soie et d'or ', les uns venant d'Afrique, d'autres indiqués comme fabriqués en Espagne ';

Étoffes rayces interdites aux ecclénastiques, mais communes dans les églises. Ornements rayés de la chapelle royale de Palerme.

¹ Stat. synodal. eccl. Gerund., an. 1274, const. xxvi; ap. Marten., Ampl. Collect., tom. VIII, col. 1469, E. — Concil. Bituric., A. C. 1280; apud Marten., Thes. nov. anecdot., tom. IV, col. 192, A. — Concil. Trevir., an. 1310, stat. xiv; ibid., col. 240, E, et 241 A. — Statut. synodal. eccl. Argentin., an. 1435, can. xxxix; ibid., col. 539, C. — Concil. Palentin., an. 1388, rubr. III (Sacrosancta Concilia... stud. Philip. Labbei, et Gabr. Cossartii, tom. XI, pars II, col. 2073, D.), etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Gloss. med. et inf. Latin., tom. V, pag. 770, col. 3, v° Riga in vestibus; pag. 791, col. 3, v° Roiatus; tom. VI, pag. 848, col. 1, v° Virgatus, etc.; et Historica Disquisitio de Re vestiaria hominis sacri, etc. (Auct. Jac. Boileau.) Amstelodami, typis J. L. Delorme, moccov, in-8°, cap. x, pag. 154-156.

Voiles, rideaux et chape de l'église de Noyon en étoffes rayées. et l'église de Noyon possédait, en 1419, un grand voile de soie rayée et armoriée, un petit voile de même matière à raies de soie de diverses couleurs, deux autres rideaux d'étamine rayés de rouge, de jaune et d'azur, et une chape, or et soie, rayée de diverses couleurs 1.

Étoffes à bandes d'or Souvent, on vient de le voir, ces raies étaient des bandes d'or. Dans le Roman d'Agolant, Charlemagne, en train de s'armer, ceint d'abord Joyeuse, sa bonne épée :

Et puis li ont son escu aporté, La guige en fu de paile d'or roé. Der Roman von Fierabras, pag. 463, col. 2.

Dans le Roman d'Aubri le Bourguignon, la comtesse de Flandres

Sa cambrier[e] demaine a apelée...

Dist le contesse : « Or tost sans demorée

Vestés-me robe qui tote est d'or listée. »

Der Roman von Fisrabras, pag. 459, col. 4.

Étoffes rayées toujours en vogue au xxv° siècle. Au xive siècle, les étoffes rayées continuèrent à jouir de la même faveur non-seulement en Sicile, mais chez nous; il suffit, pour s'en convaincre, d'ouvrir l'inventaire de Charles V, où l'on en trouve une grande variété. Ce sont d'abord « troys pieces de drap d'or sur champ blanc royez de menues royes d'or, lesquels servent à mectre sur les degrez quant

gatum de seta, » etc. Invent. eccl. S. Mariæ de Admirato, etc., A. 1333. (Ibid., nº LXXXIV, pag. 151.)

Afrika, également nommée Afrikia, dont les ornements d'église passèrent en Sicile vers 1160, était une ville de la régence de Tunis, fondée, suivant les traditions arabes, par Afrikis, descendant de Kahtan. Voyez Histoire de l'Afrique... et de la Sicile, etc., par A. Noël des Vergers. Paris, Firmin Didot frères, 1841, in-8°, pag. 2, en note.

<sup>1</sup> Gloss. med. et inf. Lat., loc. cit.

l'en mect les relicques ', " puis des parements d'autel « de drap d'or d'oultre-mer ancien royez de vert, de rouge, d'azur ', " enfin une multitude de touailles et de nappes de soie et de soyerie ', dont les unes étaient ornées de raies, quelquefois d'or et plus ou moins décorées ', et de littez ', mot que je traduis par listes on bandes. Ces serviettes, ces nappes de soie à barres de fil de soie et d'or, n'étaient pas moins communes dans le siècle suivant; du moins on en trouve assez bon nombre mentionnées dans l'inventaire de Charles le Téméraire '.

Au xvr siècle, la mode des étoffes rayées continue à ré-

La mode des étoffes rayées continue à régner au xvr siècle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. nº 8356, fol. vj<sup>xx</sup>. ij. verso, nº 1158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fol. ij<sup>c</sup>. xxxij. recto; nº 2619.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce mot paraît avoir signifié autre chose que ce que l'on entend aujourd'hui par soierie; on lit, en effet, dans le même inventaire: « Item une grant nappe de soyerie de fil blanc qui a vj<sup>12</sup>. xviij royes d'or plaines. » Ibid., fol. ije. lxx. recto, n° 3145.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> α Item une touaille de soye ouvrée à façon de nappes royé, de sept larges royes. » *Ibid.*, fol. ije. lxx. verso, n° 3148. — α Item une autre touaille de soye blanche, et a en chascun bout troys larges royes toutes d'or semées de rozes blanches. » *Ibid.*, n° 3150. — α Item une autre touaille ouvrée de l'ouvrage de nappes, qui a quinze royes en maniere de feuillage au travers, et deux larges aux deux boutz. » *Ibid.*, n° 3151. — α Item une autre touaille de soyesie bien large de soye blanche, ouvrée aux deux boutz de très-larges royes à chasteaulx d'argent et autres ouvraiges. » *Ibid.*, n° 3152.

Ces tousilles, il faut le dire, étaient quelquefois brodées. Voyez le même Ms., fol. ij°. lxx recto, n° 3144.

<sup>\* «</sup> Item deux nappes larges de soye blanche à liesz, de quoy l'une est de soye violette et vert, et l'autre perse et rouge, contenant environ chascune cinq assines et demye. » Ms. n° 8356, fol. ij°. kxx. verso, n° 3449. — « Item une autre large nappe de soyerie à quatre littez en chascun bont, de soye perse pourfillée de royes d'ev. » Ibid., n° 3453. Voyez encore n° 3454, fol. ij°. kxj. resto. — « Item une autre sappe de soyerie sur champ blanc et tenné, à six littes par maniene de royes sur champ bleu ouvré d'or et d'argent, pourfillées de rayes d'or comme dessus. » Ibid., n° 3455. Voyez encore n° 3456, 3457.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Voyez n° 2201-2206. (*Les Dues de Bourgogne*, seconde partie, tom. II, pag. 23.) Voyez encore n° 3957-3958. (*Ibid.*, pag. 199.)

gner. Brantôme, dans le fragment qui nous reste de la vie de François de Bourdeille, son père, nous apprend qu'Anne de Vivonne, sa mère, « fut superbement habillée pour ses nopces; car la royne Anne, ajoute-t-il... luy legua par testament deux robbes de drap d'or, deux de toile d'argent, et deux de damas rayés d'or et d'argent, ainsy que ceste façon en couroit pour lors 1. »

Taffetas rayés d'or en 1548.

1548.

Conjecture sur la provenance de cette étoffe.

Zarzaban.

Ailleurs, parlant d'une femme qui fit le personnage de Diane, lors de l'entrée de Henri II à Lyou, en septembre 1548, il nous dit que « ses compaignes estoient accoustrées de diverses façons d'habits et de taffetas rayés d'or, tant plein que vuide, le tout à l'antique 2, » etc. Enfin, sous Louis XIII, on pouvait encore voir de l'étoffe pareille pour meubles 2. Je ne serais pas éloigné de croire qu'elle vint d'Espagne, pays avec lequel la Navarre était plus directement en communication qu'avec la France, et d'où elle tirait bien des denrées, entre autres des mantes ou couvertures 4, généralement rayées encore aujourd'hui. Toujours est-il qu'il y avait de l'autre côté des Pyrénées une étoffe de

<sup>1</sup> OEuvres complètes de Brantôme, éd. du Panthéon littéraire, tom. II, pag. 473, col. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Des Dames gallantes, troisième discours. ( Ibid., tom. II, pag. 217, col. 2.)

<sup>\* «</sup> Plus ung autre petit ciel de taffetas rouge rayé d'or, servant pour les affaires, » etc. Invent. des meubles du roy quy sont dans le chasteau de Pau, etc., 1634, art. 13; extr. de la liasse 427, n° 9, fol. 4 recto. (Arch. du dép. des Basses-Pyrénées.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> « Plus vingt mantes ou couvertures, tant d'Espaigne que de Montpellier, » etc. Invent. cité plus haut, chap<sup>10</sup> des mantes ou couvertures, fol. 9 verso.

Malgré tout, il paraît que l'Espagne tirait ses draps de France; du moins nous lisons dans une chronique que quand l'empereur vint, en 1415, à Perpignan, toutes les rues étaient couvertes de pièces de drap entières, et que devant les portes on avait suspendu nombre de draps français et d'ornements très-riches. Voyez Crónica del señor rey Don Juan II, etc. En Valencia, Benito Monfort, M.DOC.LXXIX., in-fol., cap. XII, pag. 142, col. 2.

soie rayée, assez semblable au taffetas, et dont on faisait pareillement des vêtements de dessus et des doublures; on l'appelait zarzahan, mot que Covarruvias traduit par tela serica virgata:

Diérale jubon de seda Aforrado de zarzahan<sup>1</sup>.

Romancero castellano, éd. de 1844, tom. II, pag. 184, col. 1, nº 71.

Cette étoffe, comme son nom, était arabe <sup>a</sup>. En 1415, quand l'empereur Sigismond vint à Perpignan pour avoir une conférence avec Benoît XIII, le roi d'Aragon lui envoya deux vêtements moresques, dos aljubas moriscas, l'un de zarzahan broché d'or, l'autre de ricomas, c'est-à-dire sans doute d'étoffe brodée <sup>a</sup>, sans parler d'un manteau de très-fine écarlate (grana) <sup>a</sup>.

Au reste, en remontant jusqu'à l'antiquité, nous voyons que nos ancêtres affectionnaient les dessins à raies. Virgile nous représente certains Gaulois vêtus d'habits d'or et d'étoffes rayées \*: « Le vêtement des Gaulois, dit Diodore de

Vètements de zarzahan broché d'or, de ricomas, etc.

Goût de nos ancêtres pour les étoffes rayées.

Les Gaulois s'en vétaient

Armas trae de un marques,

Y un ropon de brocado,

Y de carmesi el enves.

Ibid., pag. 196, col. 1, nº 75.

يردخاني (zerdkhani). Voyez le Dictionn. dét. des noms des vétem. chez les pag. 369, en note.

<sup>&#</sup>x27; Ces deux vers m'en rappellent trois autres qu'on lit un peu plus loin dans une autre romance :

Ce qui me le fait supposer, c'est la racine de notre verbe recamer, ou plutôt de l'italien ricamare, qui lui a donné naissance, racine qui ne peut être que l'arabe rakama (وقرم), dont M. Freytag (Lexic. Arab.-Latin., tom. II, pag. 181, col. 2) rend une des acceptions par striis signavit seu strias intexuit panno. Contre mon attente, je l'avone, recamer ne figure pas dans le Glossaire des mots français tirés de l'arabe, du persan et du turc... par A. P. Pihan. Paris, chez Benjamin Duprat, 1847, in-8°.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Crónica del señor D. Juan II, cap. xxv, pag. 144, col. 1.

<sup>\*</sup> Eneid. lib. VIII, v. 657.

Sicile, est d'une bizarrerie frappante 1. Ils portent des tuniques peintes et semées de fleurs de diverses couleurs... et s'attachent sur les épaules, avec des agrafes, des saies rayées, d'une étoffe à carreaux de couleur et très-serrés 3, » etc.

Les Francs les adoptent. S'il faut en croire le moine de Saint-Gal, les Francs, séduits par la nouveauté du costume qu'ils voyaient aux Gaulois, divorcèrent avec leurs vieilles habitudes et adoptèrent la saie rayée du peuple conquis <sup>3</sup>.

Les Arabes portaient aussi des vêtements à raies de couleur. Comme nous l'avons vu plus haut, il n'y a pas jusqu'aux Arabes qui ne portassent aussi des vêtements à raies de couleurs, nommés bord et hibarah '. Les anciens Perses n'avaient pas moins de goût pour ce genre d'étosses: Hérodien, à propos des ambassadeurs envoyés par Caracallus au roi Artabane, parle des étosses précieuses des Parthes', puis de leurs habits rayés et enrichis d'or '.

Draps dits battus à or, d'or battu; Quand nos anciens écrivains voulaient indiquer cette der-

Il faut se souvenir ici que les Romains ne portaient généralement que des vêtements de couleur blanche, tissus avec la laine conservée dans sa teinte naturelle; toutefois, on voit dans la Vie d'Aurélien, par Vopisque, ch. xxv, qu'avant ce prince les soldats romains portaient des paragaudes qui avaient des raies droites de pourpre. Voyez relativement aux vêtements de ce nom, le même auteur, Disus Aurelianus, ch. xv, et Probus, ch. rv; Trebell. Poll., Disus Claudius, ch. xvn, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Ἐσθήσι δὲ χρώνται καταπληκτικαῖς, χιτιθοι μὲν βαπτοῖς χρώμασι παντοδαποῖς διηνθισμένοις καὶ ἀναξυρίσιν... ἐπιπορποῦνται δὲ σάγους βαβδωτοῦς ἐν μὲν τοῖς χειμῶσι δασεῖς, κατὰ δὲ τὸ θέρος ψιλούς, » etc. Diod. Sic., lib. V, cap. xxx. La traduction que j'ai suivie est celle de M. Miot. Voyez tom. II, pag. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mon. Sangal. Lib. I de eccl. Cur. Caroli Magni, c. xxxvi. (Rec. des hist. des Gaules, tom. V, pag. 121, A.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dict. det. des noms des vêtem. chez les Arabes, pag. 133, 134.

<sup>\* «</sup> Τάτε παρ' έχείνοις φυόμενα ἀρώματα, ή θαυμαζόμενα ὑφάσματα, » etc. Herodian., Histor., lib. IV, cap. xvm.

<sup>«</sup> Παν δε το πλήθος των βαρδώρων,... έσθητι χρυσώ και βαραίς διαφέροις πεποικιλμένον εώρταζε, » etc. Ibid., cap. πx.

Voyez, sur les étoffes à raies, chez les anciens, le traité d'Albert Rubens, De Revestiaria, liv. I<sup>es</sup>, ch. 11 (Thesaurus antiquitatum Romanarum, cong. a J.G. Gravio, tom. VI, col. 939, 940); et Winckelmann, liv. IV, ch. v, tom. II, pag. 165.

nière circonstance, ils disaient ordinairement que les draps étaient battus à or, d'or battu, expressions que l'on rencontre à chaque instant dans nos trouvères:

Or li furent remez encor

Robes, vessel d'argent et d'or

Et dras de soie à or batuz.

La Vie sainte Elysabel, parmi les Œuvres complètes de Rutebeuf, tom. II, pag. 195.

Là véissiés maint tré de soie à or batu. Li Romans d'Alixandre, pag. 461, v. 26.

Li rois d'Escoche issi premiers...

Ses chevaus, qui est grans et haus,

Ert couvers d'un drap d'or batu.

Roman de la Manekine, pag. 91, v. 2691.

Guillaume de Nangis rapporte que saint Louis, à son retour de la terre sainte, fit mettre le saint sacrement dans l'endroit le plus honorable de son navire, et faire par-dessus un tabernacle « couvert de dras de saye batus à or 1. »

Souvent aussi les écrivains français du moyen âge, voulant parler d'un vêtement, d'un meuble de prix, se bornent à dire qu'il était de paile, de drap de paile:

Li très au duc estoit d'un paile grant et haus.

La Chanson d'Antioche, ch. IV, coupl. IX; tom. Ist, pag. 216.

Li reis fait en sa cambre conduire sa fille; Purtendue est trestute de pailles et de curtines<sup>2</sup>.

Charlemagne's Travels, etc., pag. 29, v. 705.

<sup>&#</sup>x27; Annales du regne de saint Louis, à la suite de l'Histoire de saint Louis, par Jehan sire de Joinville, pag. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez encore ci-dessus, pag. 227.

Dans nos anciennes chansons de geste, les courtines, c'est-à-dire les rideaux et les tentures, sont fréquemment de paile ou de soie :

Lo coms intra el mostier, i a oratz, Puis poiet e la sala per los degras;

### 372 SUR LE COMMERCE, LA FABRICATION ET L'USAGE

Lendema fon dissapdes, dias pascaus,
Que lo reis fon tondutz, bainatz e raus,
La reina vestida de palis taus,
Anc non vistes melhors, vermelhs ni blaus.

Roman de Gérard de Rossillon, Ms. de la Bibl. nat. nº 7994;
fol. 90 recto, v. 24.

Man ric vestir de seda lor foro aportat:

Cascus ac bo mantel de *pali* ben obrat.

Der Roman con Fierabras, pag. 67, v. 2169.

Dedins son trap de pali s'en es Karles intrat.

1bid., pag. 415, v. 3854.

Un sor destrier li ait fait enceller... Covert d'un paile arabian fresé 1.

> Roman de Garin le Loherain, Ms. du fonds de Saint-Germain français nº 4244, folio .lxxix. verso, col. 2, v. 3.

Ici, fatigué par la longue course que je viens d'accomplir à travers le moyen âge, ébloui par les splendeurs que j'ai exhumées de ses ruines, j'éprouve le besoin et crois avoir acquis le droit de prendre quelques minutes de repos. A l'exemple du voyageur qui, parvenu au faîte d'une montagne, se retourne vers les lieux qu'il va quitter, et, s'essuyant le

No i causis fust ni peira ni escatz,

Mas cortinas de seda e esbuschatz

Totz voutz de melbors palis que unquas visatz.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 18 verso, v. 30.

Puis no foro lhi lih paubre ni vuh;

Las cortinas son de pali, no d'autre cluh.

Ibid., fol. 22 verso, v. 27.

¹ On lit auparavant :

D'un chier drape arrabi aouvré Un chier mantel d'osterine fouré Ont afublé Beatris à vis cler. Folio .lxvj. verso, col. 1, v. 26. front, les embrasse d'un dernier regard, je devrais sans doute, avant de descendre aux xive et xve siècles pour arriver ensuite à la renaissance, jeter un coup d'œil sur les époques précédentes et résumer en quelques lignes ce que j'ai vu en détail relativement au commerce, à la fabrication et à l'usage des étoffes de soie, d'or et d'argent; mais outre que je n'en ai point encore tout à fait fini avec ces mêmes époques, je craindrais, en disant ici mon dernier mot, qu'une découverte inattendue ne vînt témoigner contre moi ou démontrer mon insuffisance. Qu'il me soit donc permis d'ajourner les conclusions que l'on peut me demander, jusqu'à la fin de mon travail, et d'espérer que le lecteur aura la patience de me suivre jusque-là.

FIN DU TOME PREMIER.

| į      |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| :<br>! |   |  |  |
|        |   |  |  |
|        |   |  |  |
|        | • |  |  |
|        |   |  |  |
|        |   |  |  |
|        |   |  |  |
|        |   |  |  |
|        |   |  |  |
|        |   |  |  |

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

## DANS LE PREMIER VOLUME.

|                                                                       | Pages. |                                           | Pages. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| La fabrication des étoffes d'or re-                                   |        | Dessins des anciennes étoffes de          | •      |
| monte à une haute antiquité                                           | 1      | soie                                      | 14     |
| Histoire de la soie chez les anciens.<br>Mémoires de Klaproth, de Ma- |        | Dessins des étoffes destinées aux églises | 19     |
| hudel, de Brotier et de M. Par-                                       |        | Habileté des Grecs dans le tissage        |        |
| dessus                                                                | 3      | et la teinture des étoffes                | 20     |
| Nos recherches ne comprennent                                         | _      | Dessins des étoffes des anciennes         |        |
| que le moyen âge, du vre au                                           |        | églises de Rome                           | 21     |
| xvın siècle                                                           | 3      | Sujet emprunté à l'Ancien Testa-          |        |
| Division de cette période                                             | 5      | ment                                      | 22     |
| Draps d'or et d'argent                                                | 6      | Sujets puisés dans le Nouveau             | 23     |
| Robes, tentures, vêtements, orne-                                     | _      | Sujets tirés de l'histoire de la          |        |
| ments notables en étoffes d'or                                        | 6      | Sainte Vierge                             | 24     |
| Chrysoclavum, auroclavum                                              | 8      | Sujets pris dans l'histoire des apô-      |        |
| Fundatus, fundatum                                                    | 8      | tres, dans les vies des saints, et        |        |
| Blatthin , blatta                                                     | 8      | ailleurs                                  | 26     |
| Storax, pallium storacinum                                            | 9      | Portrait et nom du pape Léon IV,          |        |
| Quadruplum, quadrupulum, qua-                                         |        | inscription, tracés sur des or-           |        |
| drapola. Octapulum                                                    | 10     | nements d'église                          | 27     |
| Triblattus                                                            | 11     | Portraits d'évêques représentés sur       |        |
| Catablattion ,                                                        | 12     | des ornements d'église                    | 28     |
| Rodinum, etc                                                          | 12     | Anciennes étoffes qui existent en-        |        |
| Imizillus, etc                                                        | 12     | core                                      | 29     |
| Silfori ou sifori. Piscis                                             | 12     | Fragments de soieries conservés           |        |
| Diventum, Exarentasma                                                 | 13     | au Louvre                                 | 30     |
| Brandeum. Catasfittulum                                               | 13     | Quelle date assigner aux deux             |        |
| Diapistus, dyapistin                                                  | 13     | principaux fragments d'étoffes            |        |
| Pallium triacontasimum                                                | 14     | du Louvre?                                | 31     |

|                                            | Pages.    |                                       | Pages. |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|
| Costume de Justinien 1 <sup>er</sup> et de |           | Dessins d'étoffes renfermant une      | •      |
| Théodora dans des mosaïques                |           | succession de cercles ou d'écus-      |        |
| de Ravenne                                 | 31        | sons                                  | 54     |
| Costume de Théodose                        | 32        | Ce dessin, originaire de l'Inde, se   |        |
| Étoffes anciennes du trésor d'Aix-         |           | perpétue chez nous pendant            |        |
| la-Chapelle                                | 32        | tout le moyen age                     | 55     |
| Étoffe trouvée dans le tombeau de          |           | Dalmatique impériale                  | 55     |
| l'évêque Gunther, à Bamberg                | 34        | Manteau de saint Henri. Chape de      |        |
| Cette étoffe est-elle tissée on bro-       |           | Léon III. Chasuble de saint           |        |
| dée ?                                      | 35        | Bernard                               | 56     |
| Robe de saint Cuthbert, à Durham.          | 35        | Autres vétements précieux signalés    |        |
| Restes d'un autre vêtement de              |           | par les Bénédictins                   | 56     |
| saint Cuthbert                             | 36        | Chasuble de saint Regnobert, à        |        |
| Autres spécimens de soieries an-           |           | Bayeux                                | 58     |
| ciennes trouvés dans la châsse             |           | Importance commerciale et foires      |        |
| de saint Cuthbert                          | 38        | de Jérusalem                          | 58     |
| Tissus anciens conservés en France.        | <b>39</b> | Soies d'Arabie et de Zazamanc         | 60     |
| Étoffe du Mans                             | 40        | Soies de Maroc et de Libye            | 61     |
| Chape de saint Mesme                       | 40        | Principaux entrepôts de soieries      | 61     |
| Chape de Charlemagne, à Metz               | 40        | Prix élevé des étoffes de soie        | 62     |
| Examen de l'opinion de M. Le-              |           | Réputation des étoffes byzantines.    | 63     |
| normant sur la date des an-                |           | Soieries byzantines prohibées à       |        |
| ciens tissus du Mans, de Chinon            |           | l'exportation                         | 63     |
| et de Metz                                 | 42        | Pourpre impériale                     | 64     |
| Suaire de saint Germain à Auxerre.         | 43        | Importation des soieries par les      |        |
| Aigle, symbole commun à l'Orient           |           | Vénitiens                             | 6      |
| et à l'Occident                            | 45        | Soieries, tissus légers pour l'habil- |        |
| Usage de surmonter les tentes d'un         |           | lement des classes élevées            | 6'     |
| aigle                                      | 46        | Tissus du manuscrit de Théodulf,      |        |
| Casques surmontés d'un aigle               | 47        | conservé au Puy en Velay              | 68     |
| Étoffes diverses décorées d'aigles         |           | Analyse des tissus du manuscrit de    |        |
| et de lions                                | 48        | Théodulf                              | 69     |
| Voile de la Vierge. Vêtement de            |           | Étoffes du manuscrit de la Grande-    |        |
| Pierre Lombard                             | 50        | Chartrense                            | 70     |
| Étoffe exhumée d'un tombeau de             | !         | Brevets d'invention pris pour des     |        |
| Saint-Germain-des-Prés                     | 51        | étoffes existant déjà                 | 7      |
| Étoffes grecques et italiennes por-        |           | Fabrication de tentures et de tapis   |        |
| tant des figures de paons                  | 52        | en France aux x° et xr° siècles       | 7      |
| Coussin de l'église de Saint-Pierre        |           | Voiles et tentures d'une église mé-   |        |
| de Troyes                                  | 53        | rovingienne                           | 7      |
| Roues retracées dans le dessin             | . *       | Décoration de l'église de Fleuri en   |        |
| d'étoffes anciennes                        | 53        | 1095                                  | 7      |

| DU PRI                                               | SMITE! | a volume.                                                                              | 3/7    |
|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                                    | ages.  |                                                                                        | Pages. |
| L'art de tisser les étoffes brochées                 |        | Prospérité de l'industrie de la soie                                                   | •      |
| connu de bonne heure en Occi-                        |        | à Florence                                                                             | 90     |
| dent                                                 | 72     | Fabrication de la soierie en France                                                    |        |
| Expédition en Grèce de Roger I'',                    |        | dès le xır siècle                                                                      | 91     |
| roi de Sicile                                        | 73     | Captifs condamnés à tisser des étof-                                                   |        |
| Opinion générale sur l'introduc-                     |        | fes de soie                                                                            | 91     |
| tion de l'industrie de la soie                       |        | Captives employées à divers ou-                                                        |        |
| chez les Latins                                      | 74     | vrages de fil d'or et de soie                                                          | 92     |
| Elle est combattue par M. Amari.                     | 74     | Berthe, mère de Charlemagne, est                                                       |        |
| Notre opinion sur l'époque de l'é-                   |        | présentée comme une excellente                                                         | •      |
| tablissement de l'industrie de la                    |        | ouvrière en soie                                                                       | 93     |
| soie en Sicile                                       | 76     | Filles de Charlemagne élevées à                                                        |        |
| Habitude des Orientaux de parfu-                     |        | travailler la soie au métier                                                           | 93     |
| mer leurs habits                                     | 79     | Petit métier à tisser du xu siècle.                                                    | 94     |
| Elle passe chez nous                                 | 79     | Ouvriers en soie à Paris au xur ou                                                     |        |
| Ouvriers en soie musulmans dans                      |        | au xive siècle                                                                         | 94     |
| le palais des rois normands de                       |        | Premier article des statuts de ces                                                     |        |
| Sicile                                               | 80     | ouvriers                                                                               | 95     |
| Étoffes de soie envoyées en 1191                     | 00     | Applications de cet article                                                            | 95     |
| par Tancrède à Richard Cœur                          |        | Dernier article du même titre de                                                       | •      |
| de Lion                                              | 81     | ces statuts                                                                            | 96     |
| Étoffes fabriquées au xII° siècle                    | 01     | Ràreté de la soie en France au mi-                                                     | •      |
| dans la manufacture de Pa-                           |        | lieu du xiv siècle                                                                     | 96     |
| lerme                                                | 81     | Fabrication de soieries en Cham-                                                       |        |
| Vétements impériaux autrefois con-                   | 01     | pagne à la même époque; erreur                                                         |        |
| servés à Nuremberg                                   | 82     | sur ce point                                                                           | 97     |
| Manteau également conservé au-                       | 02     | Goût des Orientaux pour les tapis-                                                     | 01     |
| trefois à Nuremberg                                  | 84     | series d'Arras, les toiles fines de                                                    |        |
| Chape et chasuble de la cathédrale                   | 04     | Reims et les écarlates fines                                                           | 98     |
| de Metz                                              | 85     | Échange annuel de présents entre                                                       | 90     |
| Chasuble de Saint-Arnoult                            | 86     | Amurath I*, ou son fils, et Jean-                                                      |        |
| Le droit de Charlemagne à Metz                       | 86     | Galéaz Visconti, duc de Milan.                                                         | 98     |
| L'industrie de la soie passe de Si-                  | 00     | Envoi de vingt tapisseries de drap                                                     | 00     |
| cile en Italie. Fabriques de Luc-                    |        | d'or, historiées, à Philippe II,                                                       |        |
| daes                                                 | 07     | roi d'Espagne, par un sultan                                                           |        |
| Fabriques de Venise                                  | 87     |                                                                                        | 99     |
|                                                      | 88     | turc Fabrication de soleries en Norman-                                                | 00     |
| Fabriques de Gènes                                   | 88     |                                                                                        | 99     |
|                                                      |        | die, au xiv <sup>e</sup> siècle, peu probable.<br>Ouvrières de tissus de soie à Paris, | 88     |
| pand, avec les ouvriers de Lucques, hors de l'Italie | 90     |                                                                                        | 100    |
| -                                                    | 89     | à la même époque  Héroines de nos anciens romans                                       |        |
| Histoire de l'établissement et des                   | 80     | hebiles en ce genre                                                                    | 401    |
|                                                      |        |                                                                                        |        |

| Pages.                                | Pages                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Anciens ouvrages en soie, en or et    | de saint Colomban et de saint         |
| en cheveux 103                        | Remi dans des tissus de prix 122      |
| Rubans tissés en cheveux 103          | Invention du corps de saint Thierri   |
| Chemise de soie, cousue et brodée     | revêtu d'un habit de soie 123         |
| en cheveux 104                        | Ensevelissement de saint Ansbert,     |
| Manche de soie, brodée en or et       | de saint Amand et de saint Adal-      |
| en cheveux                            | bert dans des tissus de soie 123      |
| Manteau hordé avec la barbe de        | Découverte du corps de Phi-           |
| rois vainens 105                      | lippe I enveloppé de bande-           |
| Histoire des étoffes de soie les plus | lettes de soie                        |
| répandues au moyen age 106            | Fragment d'étoffe précieuse trouvé    |
| Exametum, etc                         | dans une tombe antérieure au          |
| Samit; ce que c'était 107             | xr* siècle                            |
| Emploi du samit; ornements d'é-       | Suaire tissu d'or de Louis VIII 125   |
| glise                                 | Ossements de Dagobert et de Nan-      |
| Tentures en samit 108                 | thilde trouvés dans une étoffe        |
| Carreaux, ou coussins d'apparte-      | de soie                               |
| ments, couvertures de livres en       | Observation du même usage en          |
| samit                                 | Angleterre                            |
| Bliauds de samit                      | Habitude des Orientaux d'étendre      |
| Cottes et robes de samit 109          | des voiles d'or et de soie sur les    |
| Le samit, étoffe aristocratique 110   | cadavres                              |
| Samit d'estive                        | Observation du même usage en          |
| Samit, vêtement                       | Occident 127                          |
| Samits brochés et à sujets 112        | Details fournis à cet égard par les   |
| Samit, synonyme de drap d'ar-         | romanciers                            |
| gent                                  | Le poèle signe de puissance et de     |
| Samit rayé d'or ou de soie 114        | souveraineté                          |
| Fabrication des samits 114            | Bières décorées d'étoffes de prix 430 |
| Solidité du samit; son emploi pour    | Décoration des litières funèbres 132  |
| l'ensevelissement des morts de        | Détails circonstanciés de l'enseve-   |
| qualité                               | lissement d'un personnage de          |
| Tissus précieux employés à l'ense-    | marque au moyen age 133               |
| velissement des morts dès l'anti-     | Tombes recouvertes d'étoffes de       |
| quité 120                             | soie                                  |
| Restes de saints et de personnages    | La présence de ces poèles était       |
| de marque trouvés dans des tissus     | dans le principe une marque de        |
| d'or 121                              | canonisation                          |
| Continuation de cette manière         | Ces couvertures pouvaient être de     |
| d'ensevelir pendant le moyen          | diverses matières                     |
| åge 121                               | Habitude constante de nos ancê-       |
| Ensevelissement de saint Florentin,   | tres d'étendre de riches étoffes      |

Constentinas, constentin..... 162

DU PREMIER VOLUME.

| Pages.                                | Pages.                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Abondance des soieries trouvées à     | Présents de soieries par des princes  |
| la prise de Constantinople, en        | italiens à la cathédrale du Mans. 183 |
| 1204 163                              | La guerre, source de richesses en     |
| Soieries tombées au pouvoir des       | ce genre pour les églises; soie-      |
| croisés au sac d'Antioche, en         | ries prises sur les Huns, aux sacs    |
| 1098 163                              | d'Antioche et de Mayorque,            |
| Étymologie du mot samit proposée      | distribuées en tout ou en partie      |
| par M. Paulin Paris 164               | aux églises                           |
| Autre étymologie précédemment         | Grand nombre des présents de          |
| proposée par le même 164              | soieries faits aux églises 184        |
| Elle est combattue par M. Gué-        | Redevance annuelle d'un samit en-     |
| rard 164                              | vers l'abbaye de Cluny 186            |
| Existence du velours sous un autre    | Don d'un samit par un empereur        |
| nom au xır siècle et auparavant.      | byzantin à un abbé 187                |
| Sens primitif des mots velus, ve-     | Tribut annuel de soieries par des     |
| lox, velous 165                       | empereurs grecs à des églises         |
| Tapis velus                           | d'Occident 187                        |
| Noms du velours antérieurement        | Richesse de ces sortes d'étoffes 188  |
| au xrv* siècle                        | Redevance imposée au monétaire        |
| Objections contre l'identité du sa-   | de Fulde, envers l'abbaye 188         |
| mit et du velours 169                 | Présents d'étoffes et de broderies    |
| Véritable étymologie du mot sa-       | faits à Matthieu Paris par des        |
| mit                                   | souverains. Envoi d'un samit          |
| Amitum, dimitum, trimitum, etc. 171   | vert à Thomas Becket 189              |
| Samit de Palerme 172                  | Vogue du samit vert aux xm et         |
| Dons de samits aux églises 173        | xm siècles                            |
| Coutume de placer sur l'autel des     | Description du costume d'une jeune    |
| offrandes de pièces de soie 173       | fille, tirée d'un ancien poëme        |
| Traces de cet usage dans nos an-      | allemand 191                          |
| ciens romans, dans nos chan-          | Couverture de cheval en partie de     |
| sons de geste 175                     | samit                                 |
| Fréquentes mentions d'offrandes       | Timit, toujours vert dans le Ro-      |
| de riches étoffes aux églises 178     | man de Wigalois 193                   |
| Présents de soieries faits par Carlo- | Costumes verts de personnages de      |
| man, Charlemagne et un mar-           | contes et de romans 193               |
| chand frison, à l'église de Saint-    | Le samit est généralement vert ou     |
| Hubert et au monastère de             | rouge au xive siècle 194              |
| Saint-Gower                           | Motifs que l'on avait pour préférer   |
| Présents d'étoffes faits à divers mo- | la couleur verte 194                  |
| nastères d'Allemagne, d'Angle-        | Emploi du samit pour faire des en-    |
| terre, de France, par des souve-      | seignes, des bannières et des         |
| rains et par un particulier 181       | tentures                              |

| Pages.                                                         | Pages.                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Place occupée par le siglaton parmi                            | Buldaquins indiqués comme très-                                |  |
| les tissus précieux 232                                        | précieux                                                       |  |
| Provenance des siglatons; siglaton                             | Prix des baldaquins 254                                        |  |
| d'Almeria 233                                                  | Cette étoffe devient plus commune                              |  |
| Siglaton d'Alexandrie 233                                      | à la fin du xrv siècle 254                                     |  |
| Siglaton de Bagdad, de Perse et                                | Baldaquins , ribaudequins de Luc-                              |  |
| d'Arménie                                                      | ques                                                           |  |
| Étymologie du mot siglaton 234                                 | Marchands italiens d'étoffes de soie                           |  |
| Siglaton de Lucques 236                                        | dans les Pays-Bas 256                                          |  |
| Diapre 336                                                     | Anvers, grand entrepôt de soieries                             |  |
| Emploi du diapre en ornements                                  | au moyen åge 256                                               |  |
| d'églises et en vêtements pour les                             | Le baldaquin répandu en Angle-                                 |  |
| classes élevées 237                                            | terre au xv* siècle 257                                        |  |
| Tentures, couvertures de lits, cous-                           | Le baldaquin en Espagne 257                                    |  |
| sins en diapre                                                 | Mustabet 258                                                   |  |
| Suaire, housse de cheval en diapre ;                           | Nature de cette étoffe ; pays où on                            |  |
| dessins retracés sur cette étoffe. 238 ·                       | la fabriquait 258                                              |  |
| Provenance du diapre 240                                       | Conjectures sur l'étymologie des                               |  |
| Étymologie du mot diapre 240                                   | mot mustabet                                                   |  |
| Il y avait des diapres de toutes cou-                          | Motenfes                                                       |  |
| leurs                                                          | Samadan 259                                                    |  |
| Napes of dyaper work, en Angle-                                | Drap d'Arest                                                   |  |
| terre 241                                                      | Drap d'Ache 260                                                |  |
| Filiation du dispré du xv siècle 241                           | Nac, nak, naque, nachiz 261                                    |  |
| Dyaspmel ou dyaspinel 244                                      | Nature du nac; lieu où on le fa-                               |  |
| Tabis 244                                                      | briquait 261                                                   |  |
| Étymologie du mot tabis 245                                    | Examen d'un passage de Marco                                   |  |
| Recarimant                                                     | Polo                                                           |  |
| Pailes escurimants 245                                         | Autre passage du même écrivain                                 |  |
| Bliauds escarimants 246                                        | relatif à des tissus de soie 263                               |  |
| Etymologie du mot esceriment 246                               | Le nac en usage chez les Tartares. 263                         |  |
| Escaria de pro 247                                             | Identité du drap d'Ache et du nac. 264                         |  |
| Boffu, bofu ou boufu 248                                       | Palmat, palmatside 264                                         |  |
| Boffu, employé à l'habillement des deux sexes                  | Description d'un lit tirée d'un an-<br>cien roman allemand 265 |  |
|                                                                | Matelas de palmàt 266                                          |  |
| Suaires, couvertures de lit, chauses et enseignes en boffu 249 | Soie du palmier                                                |  |
| Étymologie du mot boffa 250                                    | Pliat, blyat, blyant, blihand 267                              |  |
| Biface, différent du boffu 251                                 | Couleur du blihand; manteau de                                 |  |
| Baldaquins                                                     | cette étoffe 268                                               |  |
| Baldaquins de soie mélangée de lin                             | Signification exacte et racine des                             |  |
| ou de coton                                                    | mots bleaunt, blihand 268                                      |  |
|                                                                |                                                                |  |

Drap antigonois...... 299

DII PREMIER VOLUME.

383

| Pages.                               | Pages                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Drap d'Antioche 299                  | Étoffes de Mossoul, ou monsselines. 317 |
| Drap d'Aquitaine 301                 | Pailes de Frise envoyés par Char-       |
| Étoffes de soie de Bagdad 301        | lemagne au roi de Perse 317             |
| Pailes de Biterne on Bisterne 303    | Pailes de Frise dans nos anciens        |
| Pays désigné au moyen âge par le     | romans; leur emploi à l'habille-        |
| nom de Biterne ou Bisterne 302       | ment des deux sexes 318                 |
| Itipéraire d'un héros de roman 303   | Enseignes de drap de Frise 319          |
| Étymologie du mot Biterne 304        | Les anciens Frisons commerçants         |
| Juron par le diable de Biterne 304   | et industrieux                          |
| Autre transformation de Finibus      | Manufactures de draps à Leyde, au       |
| terre 304                            | xmº siècle; anecdote tirée d'une        |
| Étoffes de Bénévent, de Castille et  | pièce des archives de la cou-           |
| de Césarée                           | ronne d'Aragon 320                      |
| Draps d'or de l'île de Chypre 306    | Phrygie appelée Frise par nos an-       |
| Époque de la multiplication des      | ciens écrivains                         |
| fabriques de l'île de Chypre 306     | Les étoffes de soie étaient con-        |
| Habileté des femmes de Nicosie       | sidérées comme bonnes pour              |
| dans l'art de la broderie 307        | l'été                                   |
| Étoffes de Constantinople; elles     | Frisa                                   |
| sont rarement nommées par les        | Frisado                                 |
| trouvères                            | Grande valeur des draps de Frise. 325   |
| Les chroniqueurs en font souvent     | Ile de Frize imaginée par Rabelais. 325 |
| mention 309                          | Frise, grosse étoffe de laine à poil    |
| Présents de riches étoffes de l'em-  | frisé                                   |
| pereur Michel Ducas à Robert         | Le friese en Angleterre au xvr siè-     |
| Guiscard                             | cle                                     |
| Étoffes de soie de Damas 310         | Étymologie de l'expression porte        |
| Pailes de Curthage 312               | de frise                                |
| Un trouvère fait du pays des Sères   | Pailes galazins 328                     |
| une dépendance de Carthage 313       | Explication du mot galazin, gala-       |
| Arrivage des soieries de la Chine    | tien                                    |
| par les pays slaves 313              | Étoffes de Grèce 330                    |
| Soie de l'œuvre de Russie 314        | Pailes de Thessalie 331                 |
| Commerce de soie avec les Tartares   | Marchands grecs en Flandre et en        |
| et les Russes                        | Angleterre 332                          |
| Soieries fabriquées dans l'Asie cen- | Étoffes de l'Inde 333                   |
| trale                                | Voies par lesquelles ces étoffes nous   |
| Soieries de la Perse 315             | arrivaient                              |
| Fabriques de draps d'or et de soie   | Pailes madians                          |
| de Caswin                            | Ce qu'il faut entendre par l'adjectif   |
| Fabrication des soieries florissante | madian                                  |
| chez les Turcomans 316               | Étoffes de Madia                        |
|                                      |                                         |

| DU PREMIE                             | R VOLUME. 385                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pages,                                | Pahes.                                     |
| Ouvrière en soie de Milan 336         | Tissus affectés au costume des em-         |
| Tissus de Mélite                      | pereurs byzantins 356                      |
| Étoffe de soie de Nicée 338           | Habits royaux du roi Jean sans             |
| Pale d'outre Ensagne 339              | Terre en étoffe dite impériale 357         |
| Étoffes d'Orient                      | Impériaux 357                              |
| Leur emploi comme présents 339        | Fréquence de cette dernière dési-          |
| Étoffes d'Otrante, de Tarente 340     | gnation dans les anciens inven-            |
| Perse, drap de Perse 341              | taires 357                                 |
| Draps de Pharaon 342                  | Drap impérial, impérial au xvº siè-        |
| Soie, pailes de Sardis 342            | cle 358                                    |
| Draps sarrasins                       | Vogue des étoffes ouvrées à lions,         |
| Étoffes du pays des païens 343        | aux xıı et xııı siècles 359                |
| Pailes faits outre-mer 344            | Toile d'or parsemée de têtes de lions. 359 |
| Vêtements dits d'alfaya 344           | Étoffes à carreaux disposés en échi-       |
| Sens du mot aufage dans notre an-     | quier 360                                  |
| cienne langue 345                     | Étoffes de soie ornées d'animaux,          |
| Conjecture relative au sens du mot    | de fleurs, etc 360                         |
| alfaya appliqué aux étoffes 346       | Ornements de la chapelle royale            |
| Étoffes de Syrie 347                  | de Palerme. Inventaires de ces             |
| Leur renommée en Angleterre au        | ornements. Nouveaux noms de                |
| xrv* siècle                           | tissus qu'ils nous révèlent 361            |
| Pfelle d'Orient, d'Alexandrie, d'A-   | Draps de soie à étoiles d'or 362           |
| rabie, du Caucase, de Ninive,         | Étoffes rayées                             |
| de Syrie                              | Etoffes vergées, barrées 364               |
| Nature du rosat                       | Étoffes rayées permises aux prosti-        |
| Pailes souvins                        | tuées de Londres en 1352 364               |
| Explication du mot souvis appliqué    | Compagnons de Robin Hood vêtus             |
| à paile                               | d'étoffe rayée 364                         |
| Origine orientale du mot souvin 352   | Étoffes rayées interdites aux ec-          |
| Réponse à des objections prévues. 353 | clésiastiques, mais communes               |
| Diverses acceptions des mots saba-    | dans les églises. Ornements rayés          |
| na, savana , sabanilla 353            | de la chapelle royale de Palerme. 365      |
| Sens de savena en bas latin, et de    | Voiles, rideaux et chape de l'église       |
| notre mot savane 354                  | de Noyon en étoffes rayées 366             |
| Pailes royaux et impériaux 354        | Étoffes à bandes d'or 366                  |
| Étoffes de cette dernière espèce      | Étoffes rayées toujours en vogue           |
| rapportées de Pouille au on-          | au xīv° siècle 366                         |
| zième siècle par des pèlerins         | La mode des étoffes rayées con-            |
| normands                              | tinue à régner au xvr siècle 367           |
| Dras impériaux ou d'impérial 355      | Taffetas rayes d'or en 1548 368            |
| Origine de cette épithète d'impérial  | Conjecture sur la provenance de            |
| donnée à certaines étoffes 356        | cette étoffe                               |

### 386 TABLE DES MATIERES.

| Pages.                        | Pages                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Zarzahan                      | Les Gaulois s'en vétaient 369          |
| Vétements de zarzahan broché  | Les Francs les adoptent 370            |
| d'or, de ricomas, etc 369     | Les Arabes portaient aussi des vé-     |
| Goût de nos ancêtres pour les | tements à raies de couleur 370         |
| étoffes rayées                | Drape dits battus à or, d'or battu 370 |

FIN DE LA TABLE.

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |

• . -• 

. .

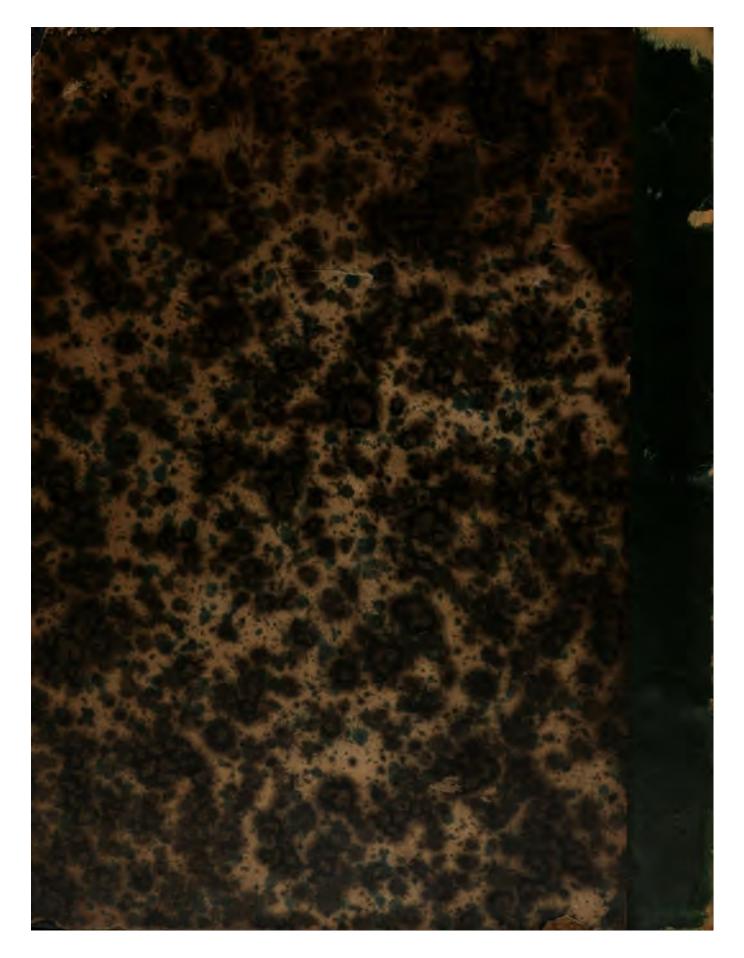